



B. Prov.

X

110

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio G





Num Nordine 2

173 14

B Prov 149

.

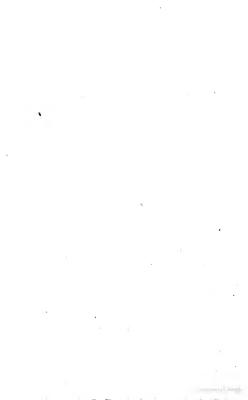

# التعفة السنية في عار العربنية. GRAMMAIRE ARABE.

TOME II.



### Se vend A PARIS,

Chez DE BURE frères, Libraires de la Bibliothèque du Roi, rue Serpente, n.º 7.

On a tiré quelques exemplaires sur papier vélin.

### GRAMMAIRE ARABE

A L'USAGE DES ÉLÈVES .

DE L'ÉCOLE SPÉCIALE
DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES;

AVEC FIGURES.

PAR M. LE B.O. SILVESTRE DE SACY.

SECONDE ÉDITION.

CORRIGÉE ET AUGMENTÉE, À LAQUELLE ON A JOINT

UN TRAITÉ

DE LA PROSODIE ET DE LA MÉTRIQUE DES ARABES.

TOME II.



### PARIS.

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU ROI,

DU 16 PERTENIA 1829,

A L'IMPRIMERIE ROYALÉ.

M DCCC XXXI.



Hac qui puer neglescrit, vel adolescentior, vir factus, in scriptoribus ARABICIS Segendis reversitismus, subique locorum barret, supè pedem offendit ad minimo strupulos, et în parvis graviter labitur. 31 deidetramus nucleum, correx frangendus eer, et cum aliqual amaritudine perrumpendus. Studium fliquarum, în universum, in îpsis primordili triste est et îngratum; sed, primiti difficultatibus labore improbo et ardore nobili perruptis, postea, ubi sunctissima andiquistis monuments versare licte, cumultatisme beamur.

L. C. WALCKENAERII Observ. acad. ad orig. grac. ed. ait. p. 27.



### TABLE

### DES CHAPITRES CONTENUS DANS LA IL.º PARTIE.



### LIVRE TROISIÈME.

### De la Syntaxe.

| CHAP. I.st Division de la syntaxe en deux parties, la syn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| taxe et la construction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    |
| CHAP. II. De la syntaxe proprement dite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.    |
| CHAP. III. Des règles de dépendance en général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.   |
| CHAP. IV. De la syntaxe des verbes, par rapport à l'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| des temps et des modes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.   |
| CHAP. V. De la syntaxe des noms par rapport à l'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| des cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43.   |
| S. 1.er Du nominatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid. |
| S. II. Du génitif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 •  |
| S. III. De l'accusatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56.   |
| Circonstances de temps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69.   |
| Circonstances de lieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid. |
| Circonstances d'état                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72.   |
| Circonstances de manière, relatives à l'action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76.   |
| Circonstances de comparaison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77 -  |
| Circonstances autres que celles d'état, servant à déterminer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| l'attribut exprimé, soit par un verbe concret, soit par un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| simple adjectif, soit por un nom ou un adjectif dont la re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| lation avec le sujet est indiquée par le verbe être, exprimé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ou sous-entendu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78.   |
| Circonstances de motif, d'intention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79 -  |
| CHAP. VI. De l'usage des cas pour exprimer le compellatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| The second secon |       |

| V) IABLE                                                                         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Observation générale sur quelques usages des cas, usages où                      |      |
| <sup>6</sup> l'on s'éloigne des règles communes                                  | 93 - |
| CHAP. VII. Syntaxe du sujet et de l'attribut                                     | 95.  |
| CHAP. VIII. Des complémens en général                                            | 111. |
| CHAP. IX. Des complémens objectifs, tant immédiats que                           |      |
| médiats, des verbes, et des changemens que ces com-                              |      |
| plémens éprouvent quand les verbes passent à la voix                             |      |
| objective                                                                        | 115. |
| CHAP. X. Syntaxe des complémens des noms                                         | 132. |
| CHAP. XI. Syntaxe particulière des noms d'action                                 | 161. |
| CHAP. XII. Syntaxe particulière des adjectifs verbaux, par                       |      |
| rapport aux règles de dépendance                                                 | 178. |
| S. 1.er Syntaxe des adjectifs verbaux appelés noms d'agent                       |      |
| S. II. Syntaxe des adjectifs verbaux appelés noms de patient.                    | 191. |
| <ol> <li>III. Syntaxe des adjectifs verbaux simplement qualificatifs.</li> </ol> | 194. |
| CHAP. XIII. Syntaxe des complémens objectifs des verbes,                         |      |
| et autres complémens, en cas d'inversion                                         |      |
| CHAP. XIV. Syntaxe des propositions complémentaires                              |      |
| CHAP. XV. Syntaxe des verbes admiratifs et exclamatifs.                          |      |
| CHAP. XVI. Concordance du verbe avec le sujet                                    | 227. |
| CHAP. XVII. Règles de dépendance et de concordance qu'on                         |      |
| doit observer lorsqu'un même nom sert de sujet à plu-                            |      |
| sicurs verbes, ou de sujet à un verbe et de complé-                              |      |
| ment à un autre, ou enfin d'attribut à plusieurs pro-                            |      |
| positions                                                                        | 246. |
| CHAP. XVIII. Concordance du sujet et de l'attribut                               | 252. |
| CHAP. XIX. Concordance des adjectifs, des articles démons-                       |      |
| tratifs et des pronoms, avec les noms                                            | 258. |
| CHAP. XX. Concordance des appositifs                                             | 284. |
| CHAP. XXI. Concordance des mots liés par des particules                          |      |
|                                                                                  | 291. |
| CHAP. XXII. Syntaxe particulière des verbes qui ont pour                         |      |

| · ·                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DES CHAPITRES.                                                                                | vij   |
| complément un sujet et un attribut                                                            | 296.  |
| CHAP. XXIII. Syntaxe particulière des verbes abstraits                                        |       |
| CHAP. XXIV. Syntaxe particulière des adjectifs verbaux                                        |       |
| qui servent à exprimer le comparatif et le superlatif.                                        | 301.  |
| CHAP. XXV. Syntaxe particulière des numératifs                                                | 313.  |
| S. 1.er Numératifs cardinaux                                                                  |       |
| S. II. Numératifs ordinaux                                                                    |       |
| CHAP. XXVI. Syntaxe particulière de l'article déterminatif.                                   |       |
| CHAP. XXVII. Syntaxe particulière de l'adjectif conjonctif                                    |       |
| et des noms conjonctifs et interrogatifs                                                      | 343 - |
| CHAP. XXVIII. Syntaxe des pronoms                                                             | 368.  |
| CHAP. XXIX. Syntaxe des propositions qui font fonction de                                     |       |
| termes circonstantiels d'état                                                                 | 382.  |
| CHAP. XXX. Syntaxe des particules indéclinables                                               |       |
| S. I.er Syntaxe des prépositions                                                              | ibid. |
| S. II. Syntaxe des expressions adverbiales elliptiques, appelées                              | _     |
| noms des verbes                                                                               | 394.  |
| S. III. Observations sur la conjonction                                                       | 396.  |
| S. IV. Syntaxe des particules d'exception et autres mots qui                                  |       |
| servent au même usage                                                                         |       |
| S. V. Syntaxe des adverbes négatifs لَمْ , لَنَ , لَا , مَا إِلَى اللَّهِ . كَا               | 412.  |
| S. VI. Syntaxe de la particule suppositive et négative J                                      |       |
| CHAP. XXXI. De la construction proprement dite                                                | 420.  |
| S. I. Construction du sujet, du verbe et de l'attribut                                        | 421.  |
| S. II. Construction des noms avec les adjectifs, les articles                                 |       |
| démonstratifs et les numératifs                                                               |       |
| S. III. Construction du verbe et de ses complémens objectifs,                                 |       |
| médiats et immédiats                                                                          | 438.  |
| S. IV. Construction du nom et de ses complémens S. V. Construction des termes circonstantiels |       |
| S. VI. Construction des prépositions relativement à leurs an-                                 | 412.  |
| técédens et à leurs conséquens                                                                | 448.  |
| CHAP. XXXII. De l'ellipse                                                                     | 450   |
|                                                                                               |       |

| viij  | TABLE                                                 |      |
|-------|-------------------------------------------------------|------|
| Снар. | XXXIII. Du pléonasme                                  | 476. |
| Снар. | XXXIV. Des licences poétiques                         | 402. |
|       | , ,                                                   | 475  |
|       | LIVDE OHATDIÈME                                       |      |
|       | LIVRE QUATRIÈME.                                      |      |
| De I  | a Syntaxe considérée suivant le système               | des  |
|       | grammairiens arabes.                                  |      |
|       | 8                                                     |      |
| Citan | I.er De la proposition en général                     |      |
|       | II. De la nature des diverses propositions            |      |
|       | III. Des parties tant essentielles qu'accessoires des |      |
| Снар. | propositions                                          |      |
| C     |                                                       |      |
|       | IV. De l'inchoatif                                    |      |
|       | V. De l'énonciatif                                    |      |
|       | VI. Du verbe                                          |      |
|       | VII. De l'agent                                       |      |
|       | VIII. Du patient                                      |      |
|       | IX. Du terme circonstantiel d'état                    |      |
|       | X. Du terme spécificatif                              |      |
|       | XI. Du complément mis au génitif                      |      |
|       | XII. De la chose exceptée                             |      |
|       | XIII. Des appositifs                                  |      |
| Снар. | XIV. Observations sur les chapitres précédens         | 531. |
| Снар. | XV. De la construction                                | 532. |
| Снар. | XVI. De la concordance                                | 539- |
| Снар. | XVII. Des règles de la dépendance en général          | 54r. |
|       | XVIII. De l'influence du verbe                        |      |
|       | XIX. Du nom d'agent                                   |      |
| Снар. | XX. Du nom de patient                                 | 540. |

CHAP. XXI. De l'adjectif assimilé au verbe... CHAP. XXII. Du nom d'action......

|       | DES CHAPITRES.                                     | ix    |
|-------|----------------------------------------------------|-------|
| Снар. | XXIII. Du rapport d'annexion                       | 557.  |
| CHAP  | XXIV. Du nom parfait                               | 550.  |
|       | XXV. Des particules qui exigent le génitif         |       |
|       | XXVI. Des particules qui ont deux régimes, l'un au | ,     |
|       | nominatif, l'autre à l'accusatif                   | ibid. |
| Снар. | XXVII. Des particules négatives & et y non         |       |
| Снар. | XXVIII. Des particules qui mettent le nom à l'ac-  |       |
|       | cusatif                                            | 564.  |
| Снар. | XXIX. Des particules qui mettent le verbe au mode  |       |
|       | subjonch f                                         | 569.  |
| Снар. | XXX. Des particules qui mettent le verbe au cas    |       |
|       | nommé djezm ou mode conditionnel                   | 571.  |
| Снар. | XXXI. Des noms qui mettent le verbe au mode        |       |
|       | conditionnel                                       |       |
|       | XXXII. Des noms d'une signification vague          |       |
| Снар. | XXXIII. Des noms qui équivalent aux verbes         | 574.  |
|       | XXXIV. Des verbes abstraits                        |       |
| Снар. | XXXV. Des verbes d'approximation                   | 577 • |
| Снар. | XXXVI. Des verbes de louange et de blâme           | 578.  |
| Снар. | XXXVII. Des verbes appelés verbes de cœur          | 581.  |
| Снар. | XXXVIII. Des régissans logiques                    | 583.  |
| Снар. | XXXIX. De la syntaxe de la forme exclamative       | ,     |
|       | ou admirative des verbes                           | °584. |
| Снар. | XL. Observations sur quelques usages des pronoms.  | 585.  |
| CHAP. | XII Des mots annelés abrogatifs                    | -80   |

#### TARLE DES CHAPITRES

| Traité élémentaire de la prosodie et de l'art métrique    |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| des Arabes 615                                            |  |
| Table des mots techniques de la Grammaire arabe expli-    |  |
| qués dans ce deuxième volume 662                          |  |
| Table des matières contenues dans ce deuxième volume. 671 |  |
| Table des particules et autres mots arabes qui ont donné  |  |
| lieu à quelques observations dans ce deuxième volume. 687 |  |
| Table des mots techniques qui se trouvent dans le Traité  |  |
| élémentaire de la prosodie et de l'art métrique des       |  |
| Arabes                                                    |  |

Fin de la Table des Chapitres de la II.º Partie.

|                | * .                       |                             |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|
|                | FAUTES A CO               | RRIGER.                     |
| Page. Ligne.   |                           | - Di                        |
| 25. 9.         | فأشلة                     | Line Line " MADOLIE         |
| 26. 16.        | فَأُشْلِخَ<br>لِلْأَمْرِ  |                             |
| 33. 3.         | ِ يَكَامَر<br>اِذَامَا    | لِلْأُنْرِ<br>إِذْمَا       |
|                |                           | ادما                        |
| 68. 14.        | جَوْعًا                   | جوعا                        |
| 69. pénult.    | آلحيمة                    | آلائية                      |
| 70. 26.        | rué ,                     | tue                         |
| 105. 25.       | لَفَظِئُ                  | الفظي ا                     |
| 106. 26.       | (1)                       | (2)                         |
| 133. 23.       | لَفَظِيَّةُ               | لَفْظَيَّةُ                 |
| 135. 12.       | برَحْمَةِ                 | برَجُبَةِ                   |
| 138. 9.        | ريء<br>مهيز               | ا ا                         |
| 156. 27.       | ڪلتُّي                    | ڪُلَتَيْ                    |
| 170. 12 et 13. | نَفَ                      | شف                          |
| 174. 7         | 12                        | ાં શ                        |
| 182. dernière. | icence                    | licence                     |
| 187. 17.       | d'action                  | d'agent                     |
| 192. 18.       | ٠ مَقْتُولُ               | ٱلْبَقْتُولُ                |
| 215. 6.        | ِ بنَانَ                  | ٠ بَنَانَ                   |
| 218 13.        |                           |                             |
| -              | <b>ٱلْبَلَاعَةِ</b>       | ٱلبُلَاغُةِ                 |
| 221. 14.       | بها                       | القب                        |
| 248. antépén,  | ألفظ                      | لَفَظِهِ                    |
| 250. 17.       | * مَنَرَبُتُ وَمَرْبَالِي | مَرَبَاني وَمَرَبُتُ        |
| ibid. 18.      | j'ai frappé, et tous deu  | x wus deux m'out frappé, et |
|                | m'ont frappé.             | j'ai frappl                 |
| 259. 22.       | خالُ                      | 11.                         |

187. 17. 192. 18. 215. 6. 218. . 13. 221. 14. 248. antépén, 250. 17. ibid. 259. 23. 271. 18.

|              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| xij .        | FAUTES À                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CORRIGER.                                   |        |
| Page. Ligne. | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |        |
| 336. 16.     | ْ ْرُجَب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رَجَبِ Lisez                                |        |
| 340. 9.      | ثَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثَمَادِّی<br>de ne rien                     |        |
| 3639.        | de rien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de ne rien                                  |        |
| 374. 18.     | de rien<br>إيمَادٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابهَاتًا                                    |        |
| 377- 27-     | فُعُولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قَعُولُ<br>فَعُولُن<br>ٱلطَّرِيقَ           |        |
| ibid.        | 3::-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        |
|              | وغوس<br>"آناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آناً ۾                                      |        |
| 393- F7-     | الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القريق                                      |        |
| 419. 5.      | après Lelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ajousez (1)<br>a été tué                    |        |
| 442. 14.     | a tué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a ete rue                                   |        |
| 446. 17.     | effecez 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | 4      |
| 447- 3-      | بِمَارِع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يضارع                                       |        |
| 453- 17-     | آلعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آلعِبْل                                     |        |
| 456. 3.      | après l'antécédent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ajoutez d'un rapport d'an                   | nexion |
| 486. 21.     | لَفَظِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لَفْظِيُّ                                   |        |
| 504. 16.     | خزمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خزم                                         |        |
| 506. 18.     | après l'antécédent لَفَظِيرُ الْعِدِلُ الْعِيدُ الْعِدِلُ الْعِيدُ الْعِدِلُ الْعِدِلُ الْعِدِلُ الْعِدِلُولِ الْعِدِلُولِ الْعِيدُ الْعِدِلُولِ الْعِدِلُولِ الْعِدِلُولِ الْعِدِلُولِ الْعِدِلُولِ الْعِنْ الْعِدِلُولِ الْعِدِلُولِ الْعِنْ الْعِدِلُولِ الْعِيدُ الْعِدِلُولِ الْعِنْ الْعِيدُ الْعِدِلُولِ الْعِلْمُ الْعِيدُ الْعِدِلُولِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمِلْمِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمِلْمِ لِلْعِلْمِ لْعِلْمِ لَلْعِلْمِلْمِلِمِلْمِلْمِلِلْمِلْمِلِلْمِلْم | گفیلی<br>خرمر<br>فیلی<br>افغایته<br>افغایته | .*     |
| 516. 20.     | لَفَظِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أهاء ا                                      |        |
| 516. 14. ]   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لَفْظِيُّ                                   |        |
| 527. 21.     | لَفَظِيٍّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تعظی                                        |        |
| 540. 16.     | رجَالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رِجَال                                      |        |
| 541. 13.     | لقظية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لَفْظِيُّهُ                                 |        |
| ibid. 16.    | و المامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سَهَاعِيَّةً                                |        |
|              | ži.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شَمَّاعُ .                                  |        |
| ibid. 21.    | que l'on dit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | si l'on disoit                              |        |
|              | الله المال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ڪَرَت                                       |        |
|              | ۔ ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , i.                                        |        |
|              | بغَافل ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بِغَافِلُ                                   |        |
| 595. 16.     | بعاول<br>ami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ćmir •                                      |        |
| 596. 17.     | ami ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1100                                        |        |
| 603. 14.     | complément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | complément                                  |        |
| 608. 28.     | complément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | complément                                  |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |        |

### GRAMMAIRE ARABE.

### LIVRE TROISIÈME.

DE LA SYNTAXE.

### CHAPITRE PREMIER.

Division de la Syntaxe en deux parties, la Syntaxe et la Construction.

1. La seconde partie de la grammaire, celle que nous venons, de parcourir, a pour objet de faire connoître les diverses formes, ou inflexions dont un même mot est susceptible, suivant les différentes modifications de genre, de nombre, de temps, &c. qui sont accidentelles à l'idée principale que le mot exprime. Mais il ne suffit pas de connoître ces différentes formes; l'eur usage est assujetti, dans toutes les langues, à certaines règles dont la connoissance est indispensable pour la composition du discours. De plus, les mots revêtus des formes qui leur conviennent, doivent encore être disposés dans un certain ordre, que l'on ne pourroit le plus souvent intervertir sans nuire au sens ou du moins à la clarté du discours. Ces deux parties de l'enseignement d'une langue, réunies, forment ce qu'on appelle la syntaxe. Mais, èn prepant ce mot dans une acception

plus restreinte, on appelle syntaxe la réunion des règles qui déterminent l'usage qu'on doit faire des diverses formes dont les mots sont susceptibles, pour lier le discours, et indiquer les rapports des différentes parties qui le composent; et l'on comprend sous le nom de construction les règles qui ont pour objet l'ordre qu'on doit établir dans la disposition respective des différentes parties. Dans certaines langues, la construction n'est presque assujettie à aucune autre règle qu'à celles de l'harmonie; dans d'autres, elle peut être réduite à un système uniforme et rigoureux. Cette différence tient principalement au nombre et à la variété des inflexions grammaticales. Plus elles sont nombreuses et variées, moins la construction doit être assujettie à une marche systèmatique, parce que les rapports des mots entre eux sont déjà indiqués par leurs formes. Dans le cas contraire, la construction doit adopter un ordre presque invariable, parce que ce n'est souvent que la place qu'occupent respectivement les mots, qui détermine leurs rapports. La construction, dans la fangue arabe, tient un milieu entre ces deux extrêmités. Mais il est à propos de parler d'abord de la syntaxe proprement dite (1),

### CHAPITRE II.

#### De la Syntaxe proprement dite.

 Avant d'entrer dans l'exposition des règles dont se compose la syntaxe de la langue arabe, il est bon de rappeler ici quelques principes généraux qui sont propres à jeter beaucoup de jour sur cette matière.

<sup>(1)</sup> Voyez, sur la syntaxe et sur son objet, mes Principes de grammaire générale, 2. édition, pag. 231 et suiv.

- 3. Nous avons dit ailleurs (n.º 244, 1." part.) que toute proposition n'étant autre chose que l'énonciation d'un jugement de notre esprit, et devant être le tableau fidèle de ce jugement, il est nécessaire qu'elle exprime un sujet, un attribut, et l'existence intellectuelle de ce sujet avec relation à cet attribut. Je dis existence intellectuelle, parce que notre esprit peut concevoir et conçoit effectivement des êtres sur lesquels il forme un jugement, sans affirmer leur existence réelle.
- 4. De ces trois parties , dont l'ensemble forme une proposition , le sujet, qui est la première , est toujours un nom ou un
  pronom, ou l'infinitif d'un verbe dans les langues où ce mode
  existe; car l'infinitif est un mode impersonnel qui participe
  beaucoup de la nature du nom (1). Ces mots sont les seuls qui
  puissent exprimer les êtres, soit réels, soit intellectuels; et c'est
  pour cela qu'ils peuvent seuls faire la fonction de sujet. La
  seconde des trois parties d'une proposition, l'attribut, peut toujours être rendue par un nom, un pronom ou un adjectif; et
  la troisième, qui est l'expression de l'existence intellectuelle du
  sujet avec relation à l'attribut, est exprimée par le verbe substantif ou abstrait, le seul qui ne contienne rien d'étranger à la
  nature du verbe proprement dit, c'est-à-dire, aucun attribut
  déterminé (n.\* 246, 1." part.).
- 5. Quoiqu'il ne puisse pas y avoir de proposition qui ne contienne un sujet, un attribut, et l'expression de l'existence intellectuelle du sujet avec relation à l'attribut, cependant il n'est pas nécessaire, dans toutes les langues, que chacune de ces trois parties d'une proposition soit exprimée par un mot particulier. Tantôt le sujet, étant un pronom, n'est exprimé que par l'inflexion que l'on donne au verbe, et qui distingue la per-

<sup>(1)</sup> Voyez, sur la nature de l'infinitif, mes Principes de grammaire générale, 2.º édition, pag. 195 et suiv.

sonne qui parle, de celle à qui l'on adresse la parole, et de celle de laquelle on parle : ainsi l'on dit en latin, rex sum, rex es, rex est ; tandis qu'en françois on exprime le sujet par un mot séparé, en disant, JE suis roi, TU es roi, IL est roi. Tantôt le sujet et l'attribut seuls sont exprimés, et le verbe abstrait, qui est le signe de l'existence intellectuelle du sujet et de sa relation à l'attribut, est supprimé, parce qu'il y a dans la forme accidentelle de l'attribut, ou dans la manière dont l'attribut est coordonné par rapport au sujet, un signe suffisant de cette existence et de cette relation : ainsi l'on peut dire en latin, sans énoncer aucun verbe : tu dives, ille pauper ; tu ingenuus, ille servus (tu ES riche, il EST pauvre; tu ES libre, il EST esclave ). Tantôt un seul mot exprime l'attribut et l'existence intellectuelle du sujet avec sa relation à cet attribut : et c'est là la fonction de tous les verbes autres que le verbe abstrait, et auxquels on peut, par cette raison, donner le nom de verbes concrets ou attributifs (n.º 247, 1." part.) : aussi n'est-il aucun de ces verbes qui ne puisse être rendu par le verbe abstrait et par un attribut : je mange, je vais, ie lis, équivalent à je suis mangeant, je suis allant, je suis lisant. Le verbe être lui-même, lorsqu'il sert à affirmer l'existence réelle, devient concret, et peut être rendu par le verbe abstrait et par un attribut : ainsi Dieu est, signifie Dieu est étant ou existant (1). Lorsque le verbe être signifie l'existence réelle, il peut être rendu en françois par il y a. Cette manière de parler, je suis lisant, qui seroit ridicule en françois, est usitée en anglois. Dans cette langue on dit : I am going, I am reading, I was going ( je vais , je lis , j'allois ). Souvent un seul mot indique les trois parties de la proposition, comme en latin, lego, dico; ce

<sup>(1)</sup> Les grammairiens arabes ont bien observé cette double fonction du verbe 
cire (1) : quand il est attributif ou concret, ils le norment (2) complet; et 
lorsqu'il n'est que verbe substantif ou abstrait, ils l'appellen (2) incomplet.

qui est la même chose que si l'on disoit, ego sum legens, ego sum dicens.

- 6. Le sujet et l'attribut peuvent être simples ou composés, à raison du nombre d'idées qu'ils présentent à l'esprit; incomplexes ou complexes qu'ils présentent à l'esprit; incomplexes ou complexes, suivant que les idées sont exprimées par un seul mot ou par l'assemblage de plusieurs mots.
- 7. Le sujet est simple, quand il offre à l'esprit un être déterminé par une idée unique, soit que cette idée soit exprimée par un seul mot ou par la réunion de plusieurs mots; comme dans ces phrases: Le roi est brave. Le roi d'Angleterre n'a pas le pouvoir législatif. Les hommes les plus savans sont aussi les plus modestes. Les Arabes qui habitent les déserts, sont hospitaliers. Dans chacune de ces phrases, le sujet est simple; car quoiqu'il soit exprimé par plusieurs mots, la réunion de ces mots ne présente à l'esprit qu'une idée totale; et l'on ne pourroit supprimer aucun de ces mots sans dénaturer cetire idée.
- 8. Le sujet est composé, quand il comprend plu ieurs sujets déterminés par des idées différentes, comme dans cette phrase : Les Arabes, les Persans et les Tures sont mahométans,
- Q. L'attribut est simple, quand il n'exprime qu'une seule manière d'être du sujet, comme dans ces exemples: L'homme est mortel. L'homme est le plus bel ouvrage du Créateur. Les sudtans asiatiques gouvernent leurs sujets avec une autorité despotique. Dans ces deux derniers exemples, l'attribut est simple, quoique exprimé par plusieurs mots, parce que tous ces mots concourent à former l'idée totale d'une seule manière d'être.
- 10. L'attribut est composé, quand il exprime plusieurs manières d'ètre du sujet, comme dans cette phrase : Les Arabes sont généreux, hospitaliers et vindicatifs (1).

<sup>(1)</sup> Voyez, sur la manière de distinguer le sujet et l'attribut simples du sujet

- 11. Le sujet est incomplexe, quand il n'est exprimé que par un nom, un pronom ou un infinitif, comme, Nous lisons; Dieu a créé toutes choses, Mentir est un crime,
- 12. Il est complexe, quand le nom, le pronom ou l'infinitif est accompagné de quelque addition qui sert à le restreindre, à l'expirquer ou à le déterminer, comme dans ces phrases: Moi qui suis vieux, je touche à ma fin. Un discours éloquent plaît à tout le monde. Aimer son semblable est un devoir indispensable. La loi de Mahomet est contenue dans l'Altoran.
- 13. L'attribut est incoinplexe, quand il est exprimé par un seul mot, soit que ce mot soit en même temps verbe et attribut, comme dans je lis; soit que l'attribut soit séparé du verbe, comme dans je suis avaugle.
- 14. Il est complexe, quand le mot principalement destiné à énoncer la manière d'être que l'on attribue au sujet, est accompagné d'autres mots qui en modifient la signification, comme dans ces phrases: Je lis tous les jours quelques pages d'un livre arabe. Je suis aveugle pour les choses que je veux ignorer.
- 15. Une proposition est simple, quand le sujet et l'attribut sont simples; elle est composée, quand le sujet ou l'attribut, ou l'un et l'autre, sont composés.
- 16. Une proposition est de même incomplexe, quand le sujet et l'attribut sont incomplexes; elle est complexe, quand le sujet ou l'attribut, ou l'un et l'autre, sont complexes.
- 17. Toutes les fois que le sujet ou l'attribut sont complexes, on peut y distinguer le sujet et l'attribut logiques, du sujet et de l'attribut grammaticaux. Le sujet logique se compose de la réunion de tous les mots nécessaires pour exprimer la totalité des idées partielles qui concourent à former l'idée totale du sujet.

et de l'attribut composés, mes Principes de grammaire générale, 2.º édition, pag. 12 et suiv.

Le sujet grammatical, au contraire, ne consiste que dans le mot qui exprime l'idée principale, idée qui sert, en quelque sorte, de base à toutes les autres, et que toutes les idées accessoires ne font que développer, étendre, restreindre ou modifier. Si je dis, La-religion que Mahomet a fondée, et dont la force et les armes ont assuré le triomphe, est plus conforme à la raison que l'idaldirie de la Grice et de Rome, le sujet logique est la religion que Mahomet a fondée, et, dont la force et les armes ont assuré le triomphe, mais le sujet grammatical est la religion.

Il est facile d'appliquer cet exemple à la distinction de l'attribut logique et de l'attribut grammatical.

18. Toutes les règles de la syntaxe ont pour objet la concordance ou la dépendance. En effet, lorsque plusieurs mots se réunissent pour compléter l'expression d'une idée totale qui forme le sujet ou l'attribut d'une proposition, ces mots ont entre eux une relation d'identité, comme le Dieu étenel, ou un rapport de détermination, comme le roit d'Suède.

19. La relation d'idéntité est indiquée par la concordance; car les nons étant susceptibles de divers nombres et de divers genres, cette variété de nombres et de genres pouvant aussi avoir fieu dans les articles, les pronoms, les adjectifs, et les verbes, et ces variations n'ayant d'autre destination que d'indiquer les rapports de ces diverses espèces de mots avec les noms, les règles de la concordance enseignent à en faire l'usage convenable pour fixer ces rapports.

20. Les rapports de détermination sont indiqués par la dipendante; car ce sont les règles de dépendance qui apprennent à employer convenablement les cas et les modes, pour distinguer les mots employés relativement et les propositions relatives, des mots employés absolument et des propositions absolues, et pour établir dans les rapports la distinction convenable entre les deux termes dont ils se composent.

- 21. Tout rapport a nécessairement deux termes : de ces deux termes, le premier, que l'on nomme anticidant, a besoin de usecond, appelé conséquent, pour compléter l'expression de l'idée; et, à raison de cela, le terme conséquent de tout rapport se nomme aussi complément.
- 22. Tantôt le conséquent est le complément immédiat de l'antécédent; tantôt il y a entre les deux termes un mot qui sert d'exposant, c'est-à-dire, qui détermine la nature du rapport. Ainsi dans ces mots, une statue de bois, de sert d'exposant; alors le terme conséquent du rapport devient le complément grammatical de l'exposant, et l'exposant avec son complément forme le complément total de l'antécédent.
- 23. On peut envisager les complémens par rapport à leur signification, ou par rapport à la forme de leur expression.
- 2.4. Par rapport à leur signification, ils peuvent être réduits à trois espèces : complémens objectifs, modificatifs, et circonstantiels.
- 1.° Le complément objectif est celui qui exprime le second terme du rapport dont l'antécédent est un mot relatif de sa nature, qui n'exprimeroit qu'un sens incomplet, ou même n'en exprimeroit aucun, si l'on supprimoit le complément : tel est le complément de toute préposition; tel est aussi le complément de tout verbe actif relatif. Sur quoi il est bon d'observer qu'il y a un grand nombre de verbes relatifs dont le sens ne peut être complété que par l'addition de deux termes diffèrens, et qui ont, par conséquent, deux complémens objectifs; comme; donner quelque chose à quelqu'un, recevoir quelque chose à quelqu'un. De ces deux complémens, celui qu'il est plus indispensable d'exprimer, peut être nommé primitif; celui qu'il est moins indispensable d'exprimer, doit être nommé troondaire. Dans les exemples donnés, le complément objectif primitif est quelque chose; le complément, objectif secondaire est à quelqu'un, de quelqu'un. Il

faut encore regardet comme complément objectif celui des noms appellatifs, des adjectifs ou des adverbes qui renferment nécessairement l'idée d'une relation. Ainsi dans ces exemples, le disciple de Platon, conformement à la loi, egal à Dieu, les mots de Platon, à la loi, à Dieu, sont les complémens objectifs des mots le disciple; con jornément, égal, parce que les idées de disciple, de conformité, d'égalité, supposent nécessairement celles de matire, de comparaison entre deux objets.

- 2.° Les complémens modificatifs sont ceux qui expriment une manière d'être particulière qu'on ajoute à l'idée principale du mot complété, pour la réstreindre, l'étendre ou la modifier; comme vivre honnétement, parler en étourdi, un homme sage, la loi la plus parfaite, un cheval de bois.
- 3.° Les complémens circonstantiels sont ceux qui expriment les circonstances de temps, de lieu, de moyen, d'instrument, de motif, &c.

Les complémens objectifs et modificatifs peuvent être compris sous la denomination commune de déterminatifs.

- 25. Les complémens, par rapport à la forme de leur expression, sont incomplexes ou complexes : ils sont incomplexes quand ils sont exprimés par un seul mot, comme, vivre sagement, l'homme juste, je l'ai vu hier; complexes, quand ils sont exprimés par plusieurs mots, comme, l'intérêt de toutes les puissances de l'Europe, je l'ai vu deux jours avant sa mort, vivre très-sagement, On voit, par ce dernier exemple, que le même complément peut être complexe dans une langue et incomplexe dans une autre; car, au lieu du complément complexe très-sagement, on diroit en latin sapientissimé. On peut encore observer qu'un complément complexe est toujours formé de plusieurs compléments incomplexes.
- 26. On peut distinguer, dans les compléments complexes, le complément logique du complément grammatical. Le complément

logique comprend la réunion de tous les mots nécessaires pour exprimer l'idée joule qui sert à complèter l'antécédent: le complément grammatical n'est que le mot qui exprime la première et la principale des idées partielles qui concoutent à former cette idée totale. Ainsi, dans cette proposition, j'ai vu Turenne, dont la valeur ne le cédoit en rien à œlle des plus célèbres généraux de l'antiquité, le complément logique du verbe voir est Turenne dont la valeur ne le cédoit en rien d'et, mais le complément grammatical est Turenne.

27. Tout ce que nous venons de dire mêne à distinguer les mots absolus des mots relatifs. de la central de leur nature ou qui sont susceptibles de le devenir dogiquement: dans ce sens, le mot père, par exemple, est toujours relatif; car l'idée de père suppose celle de fils. Mais jappelle absolus grammaticalement, les mots qui sont employés dans une proposition sans être en relation d'identité ou en rapport de détermination avec aucun autre; et relatifs grammaticalement, ceux, au contraire, qui sont employés avec l'une de ces d'attribut n'est in relation à d'autres mots. La relation du sujet à l'attribut n'est in relation à d'autres mots. La relation du sujet à l'attribut n'est in relation d'identité, ni rapport de détermination; elle ne rend donc pas les mots qui expriment le sujet, relatifs grammaticalement à ceux qui expriment l'attribut. Dans cette phrase, le pèré est âgé, les mots père et âgé sont employés l'un et l'autre d'une manière absolue.

28. Ce que nous disons des mots qui composent une proposition, s'applique aussi aux propositions elles-mémes. Elles sont ou absolués ou relatives; mais il ne faut pas entendre ici, par relation, cet enchaînement qui existe êntre toutes les propositions qui composent un discours, on qui lie les différentes parties d'un syllogisme. Cette relation ést logique, et non grammaticale. Une proposition est grammaticalement absolue, s' quànd elle forme à elle seule un sens complet; elle est grammaticalement relative, quand elle ne forme un sens complet que par sa réunion avec une ou plusieurs autres propositions.

- 29. Une proposition absolue peut être impérative, prohibitive, interrogative, affirmative, négative, concessive, optative, admirative; et ces différens caractères sont indiqués ou par des mots qui nont d'autres fonctions que de déterminer la nature des propositions, comme an, en latin, pour les propositions interrogatives, utinam pour les propositions optatives; ou par les différens modes du verbe, ou par l'ordre dans lequel on dispose les diverses parties constitutives de la proposition.
- 30. Dans la réunion des propositions relatives, abstraction faite du caractère de chaque proposition en particulier, comme suppositive, conditionnelle, subjonctive, &c., on peut toujous considérer l'une des deux comme l'antécédent et l'autre comme le conséquent du rapport, et ce second termé peut aussi être nommé complément.
- 31. La nature du rapport est détérminée, soit par une conjonction, soit par un mot confonctif qui en est l'exposant; ou bien elle est seulement indiquée par la forme des propositions, les modes des verbes, &c.
- 32. La division que nous avons faite des complémens, en objectifs, modificatifs et circonstantiels, peut aussi s'appliquer aux propositions complémentaires. Elles sont objectives, quand, elles sont nécessaires pour indiquer le second terme d'un fapport, dont l'antécédent se trouve faire partie de la proposition à compléter; exemple: Le roi voulet que le coupable avond sa faute, est le complément objectif du verbe voulut. Si leur objet est seulement de modifier la proposition qui sert d'antécédent, ou un des termes de cette proposition, elles sont modificatives; telles sont les propositions complémentaires, qui toti instruit de sa conduite, peuve que cela vous fasse plainir, dans ces phrases: Le

roi qui étoit instruit de s'a conduite, lui fit diverses questions. J'iral voloniters promener, pourve que cela vous faste plaisir. La première modifie seulement le sujet le roi; la seconde modifie la proposition entière j'irvi voloniters promener. Enfin les propositions complémentaires sont circonstantielles, quand elles ajoutent uniquement l'idée d'une circonstance à la proposition qui sert d'antécédent, comme, Je partis de Constantinople, lorsque mon fits fut revenu.

33. Les propositions complémentaires sont aussi complexes ou incomplexes: tomplexets, quand elles sont elles-mêmes formées de plusieurs propositions qui ont entre elles les rapports d'antécédent et de conséquent; incomplexet, quand elles ne sont point le résultat de plusieurs propositions réunies. Dans celles qui sont complexes, on peut distinguer la proposition complémentaire logique de la proposition complémentaire grammaticale.

34. Il y a plusieurs manières de déterminer, de restreindre, et, s'il est permis de se servir de ce terme, d'individualiser les noms appellatifs. Les articles, les adjectifs, les propositions conjonctives, les complémens déterminatifs, sont employés pour produire cet effet. Mais, outre cela, il est un autre moyen d'un usage très-fréquent, et auquel on a recours aussi bien avec les noms propres qu'avec les pronoms et les noms appellatifs : ce moyen consiste à réunir plusieurs noms qui tous donnent l'idée de la même personne ou de la même chose, mais envisagée sous divers points de vue. Alexandre, nom propre commun à plusieurs hommes, est suffisamment déterminé lorsque j'y joins l'épithète le grand, pour que l'on sache avec certitude quel est, parmi les hommes qui ont porté le nom d'Alexandre, celui dont je veux parler : mais je puis encore ne pas m'en tenir là; et Alexandre le Grand pouvant être envisagé comme fils de Philippe, comme roi de Macédoine, comme vainqueur de Darius, comme meurtrier de Clitus, je puis joindre à son nom l'expression de tous ces points de vue ou de quelques-uns d'entre eux, et dire: Alexandre le Grand, roi de Macédoine, fils de Philippe, vainqueur de Darius, &c. Cas expressions, que je nomme appositift (a), donnent lieu à quelques règles de syntaxe.

35. Outre les propositions dont se compose tout discours, il en est encore une autre partie constitutive et indispensable, et que l'on doit toujours supposer, quoique souvent elle ne soit pas exprimée; c'est celle qui sert à appeler l'attention de ceux à qui s'adresse le discours, comme quand on dit, moniteur, madame, seigneur, vous tous qui m'écoutez; je la nomme compellaif. Elle peut être simple ou composée, incomplexe ou complexe. En voici une de ce dernier genre:

Fortune, dont là main couronne "Les forfaits les plus inouis, Du faux éclat qui t'environne Serons-nous toujours éblouis?

En voici une qui est en même temps complexe et composée :

Faux sages, faux savans, indociles esprits, Un moment, fiers mortels, suspendez vos mépris.

- 36. Tous les principes que nous venons de poser sont communs à toutes les langues. Nous allons maintenant passer à l'exposition des règles particulières à la syntaxe de la langue arabe.
- 37. La classification la plus naturellé des règles de la syntaxe seroit de parcourir successivement les diffèrentes parties intégrantes d'une proposition, soit simple, soit composée, soit principale, soit incidente, soit directe, soit subordonnée, et d'indiquer, sur chacune de leurs parties, tellés que le sujet, l'attribut, et la relation du sujet avec l'attribut, les fornes accidentes.

<sup>(1)</sup> Voyez mes Principes de grammaire générale, 2.5 édition, pag. 270 et suiv.

telles ou inflexions qu'il convient d'employer. Par exemple, on diroit qu'en arabe, dans une proposition directe, le sujet doit être mis au nominatif, le verbe abstrait qui indique la relation avec l'attribut doit s'accorder avec le suigt en genre et en nombre, et l'attribut doit être mis à l'aceusatif." Une autre manière de classer les règles de la syntaxe consiste à parcourir successivement les différentes sortes de mots qui entrent dans le discours, comme les noms, les verbes, &c., at à passer en revue les inflexions ou formes accidentelles de ces différentes espèces de mots, telles que les cas des noms, les modes des verbes, &c. en indiquant dans quelles circonstances chacune de ces formes doit être employée. En suivant cette méthode, on dira, par exemple, que le nominatif s'emploie pour indiquer le sujet d'une proposition directe; que le verbe abstrait, lorsqu'il est après le sujet, doit s'accorder avec lui en genre et en nombre; et que l'accusatif s'emploie pour indiquer l'attribut, quand il est joint avec le sujet par le verbe abstrait. La première méthode seroit une véritable synthèse, la seconde approche plus de l'analyse. C'est celle-ci que nous suivrons principalement, parce que, dans l'enseignement des langues, nous commençons par expliquer, c'est-à-dire, par analyser des phrases déjà composées, et que ce n'est que par la voie d'imitation que nous passons à la synthèse. Nous ne renonçons pas cependant absolument à employer aussi la première méthode, sur-tout pour ce qui concerne les règles de concordance.

Je m'occuperai d'abord des règles de dépendance applicables aux verbes et aux noms, et je commencerai par les verbes, pour me conformer à l'ordre adopté dans la partie étymologique de cette grammaire. Je passerai ensuite aux règles de concordance. Après cela, f'entrerai dans quelques détails sur la syntaxe de diverses espèces de mots qui exigent des observations particulières; et ces observations seront relatives taut à la dépendance

qu'à la concordance. Enfin, je parlerai de l'ellipse et du pléonasme, figures grammaticales auxquelles il est nécessaire de faire bien attention pour réussir dans l'amalyse du discours.

## CHAPITRE III.

### Des Règles de dépendance en général.

38. Les règles de dépendance n'ont pour objet que les verbes, les noms, les pronoms, les adjectifs et les articles; car ces mots sont les seuls qui éprouvent l'influence des diverses parties du discours. Cette influence détermine quels sont les modes des verbes, et les cas des noms ou des pronoms qu'on doit employer dans chaque circonstance.

39. Lectadjectifs ne sont, à proprement parler, assujettis aux règles de dépendance, qu'à cause qu'ils jouent fréquemment le rôle des noms, par l'ellipse que l'on fait du nom auquel ils se rapportent: abstraction faite de cette considération, on devroit les considérer comme assujettis uniquement aux règles de concordance.

40. Les articles démonstratifs sont assujettis aux règles de dépendange, par la même raison; et quant à l'article déterminatif Ji, son emploi ou son omission sont déterminés articles par les règles de dépendance, tantôt par celles de concordance.

41. Toutes les fois qu'il y a dépendance entre deux paries du discours, l'une des deux est censée agir sur l'autre, la régir ou la goiverner, comme on s'exprime ordinairement. Les gramairiens arabes appellent cette influence d'une partie du discours sur une autre, المن action; ils nomment le mot qui exerce cette influence et qui en régit un autre, من منه الله المنافقة agissant, et celui qui éprouve cette même influence et qui est régi, c'est-

à-dire, sur lequel on agit. Nous emploierons communément les mots antécédent et complément, pour exprimer ces deux idées.

42. Les grammairiens arabes donnent un peu plus d'étendue à cette ¿action qu'on ne le fait ordinairement parmi nous.
Si, par exemple, ils avoient à analyser cette phrase, Petrus
occidit Paulum, ils diroient que le verbe OCCIDIT gouverne son
sujet PETRUS au nominatif, et son complément PAULUM à l'accusatif; et cette manière de s'exprimer me paroît assez juste,
puisque c'est, en effet, le verbe qui joue le principal rôle dans
le discours (1). S'ils avoient à analyser cette autre phrase, Scimus
quia cùm venerit, similes ci erimus, ils diroient que ces mots quia
similes et crimus sont virtuellement à l'accusatif, parce qu'ils
sont le complément de scimus; ce qui n'empécheroit pas qu'ils
n'analysassent ensuite chacun des mots crimus, timiles et ci,
abstraction faite de la dépendance où ils sont du mot eximus.

### CHAPITRE IV.

De la Syntaxe des Verbes, par rapport à l'emploi des Temps et des Modes.

43. Nous avons indiqué, dans la première partie de la grammaire (n.º 358 à 431), l'usage que les Àrabés font des temps de leurs verbes pour exprimer le passé, le présent et le tutur, et les différens degrés d'antériorité ou de postériorité. Quoique le nombre de leurs temps soit bien moindre que celui des temps que les verbes admettent dans la plupart des langues

<sup>(4)</sup> On peut voir l'application de ce principe, dans ce que l'ai dit ailleurs ur les différent cas où le sujet doit être mis en latin, suivant que le verbe est à un mode personnel, où a l'infénsif, on au parsiège, caractères qui distinguent les propositions directes, complémentaire et adorthides. Voyez mes Principes de grammaire générel, 2: 4 édition, pag, 1905 et suiv.

européennes, puisqu'ils n'ont que deux temps simples, le prétérit et l'aoriste; cependant, au moyen du verbe substantif O', de l'influence des antécédens ou des conséquens, et de celle de certaines particules, ils parviennent à indiquer toute sorte d'époques.

44. On pourroit penser que ce n'est pas à la syntaxe à régler l'emploi des divers temps du verbe; car ces différentes formet attent destinées à exprimer l'époque présente, passée ou future d'un événement, il semble que leur usage ne doive être déterminé que par celle de ces époques à laquelle appartient l'événement dont on parle, et qu'on doive nécessairement employer le présent, s'il s'agit d'une action présente, le prétérit, s'il s'agit d'une action passée, enfin le futur, si l'action dont il s'agit est future.

Cependant il n'en est pas ainsi, et il arrive souvent que, pour exprimer un événement, on emploie un temps verbal qui de sa nature ne convient pas à l'époque qu'on veut indiquer; ce qui tient à certaines règles de dépendance. Je dis, par exemple, en français, si tu viens ici dans deux ans, tu trouveras ce jardin ruiné: il n'est pas douteux que l'action exprimée par ces mots, tu viens, ne soit future; et cependant je dis si tu viens, en employant le temps présent, et non si tu viendras, en employant le futur, comme on feroit en latin et en italien. Il n'en résulte néanmoins aucune obscurité dans le langage, parce que la conjonction conditionnelle si, et le verbe de la proposition corrélative, tu trouveras, verbe qui est au futur, déterminent suffisamment le sens. En arabe, en pareil cas, on peut mettre l'un et l'autre verbe des deux propositions corrélatives au prétérit, parce que le seul emploi de la conjonction conditionnelle of si détermine ces verbes au sens futur (n.º 400 , 1. e part.). On dira donc : إِنْ جِنْتَ les deux verbes étant , عَامُنَا بَعْنَ سَنَتَيْنِ وَجَدِتُ هَذَا ٱلْبُسْنَانَ خَرَابًا au prétérit.

Donnons encore un autre exemple pris de la langue francaise : Si tu m'aimois, tu serois digne de ma tendresse. Tu m'aimois est proprement le temps passé que l'on appelle imparfait ou présent antérieur; il exprime une chose passée par rapport à l'époque où l'on parle, mais considérée en même temps comme présente par rapport à une époque passée de laquelle on parle. Mais ici il sert à exprimer une supposition rapportée à un temps présent ou futur : c'est que sa valeur est déterminée par la conionction suppositive si (1), et par le verbe de la proposition corrélative tu serois, qui appartient au mode suppositif, et qui exprime également le présent et le futur, mais ne peut pas exprimer le passé. En arabe, on mettra encore les deux verbes de l'une et l'autre propositions corrélatives au prétérit, parce que le seul usage de la conjonction suppositive I détermine ces deux verbes au sens suppositif (n.ºs 369 à 376, 1.1 part.). En consé-لَوْ أَحْبَيْتُنِي كُنْتِ مُسْمَعًا لَهَزَّتِي : guence on dira

Dans les deux cas que l'on vient de voir, c'est parce que les verbies sont dans la dépendance des conjonctions of et J, qu'on doit se servir du prétérit. Cet emploi des temps verbaux est donc déterminé par les règles de dépendance.

. Mais comme, en traitant des verbes, nous avons dû nécessairement anticiper sur cette partie de la syntaxe pour déterminer la valeur des temps des verbes arabes, nous n'y reviendrons pas ici (2). Nous nous contenterons de renvoyer à ce que

<sup>(1)</sup> Sur la distinction des propositions conditionnelles et suppositives, voyez ci-devant, 1,70 part. pag. 161, n.º 369, et mes *Principes de grammaire générale*, 2,9 édition, pag. 184 et sulv.

<sup>(2)</sup> Outre îles règles grammaticales qui, dans le langage ordinaire, fixent l'emploi et la valeur propre ou éventuelle des formes temporelles du verbe dans, la langue arabe, il y a d'autres considérations qui influent parfols sur cette valeur, mais qui appartiennent pluste à la rhétorique qu'à la grammaire. Voyce, là-dessus la note (1), pag. 210, 1.ºº patr., et le Traité de rhétorique intitulé Mohataur almanir, pag. 179 et suiv.

nous en avons dit ailleurs (n. 2, 358 à 431, 1. 12 part.), et nous passerons à l'usage des modes, qui appartient proprement à la syntaxe, et dont nous nous sommes réservé de traiter dans cette partie de la Grammaire (n. 424, 1. 12 part.).

- 45. J'ai dit ailleurs (n.º 3 a 3, 1.º part.) que je distinguois six modes dans les verbes arabes, l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'énergique, l'impératif, et l'impératif énergique; et plai, en même temps, observé que l'avois déterminé les dénominations de ces modes par l'usage auquel chacun d'eux est employé le plus ordinairement.
- 46. L'aoriste est le seul temps dans lequel on distingue les quatre premiers modes par des formes particulières. Ainsi nous avons à considérer ici l'usage des quatre modes de l'aoriste, l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'inergique.
- 47. L'aoriste indicatif doit être employé, toutes les fois qu'il ne survient point quelqu'une des circonstances qui exigent l'emploi de l'un des trois autres modes, et que nous allons exposer successivement avec quelque détail.
- 48. Le mode subjonctif, destiné principalement à caractériser les propositions qui expriment les déterminations de la volonté, renferme toujours l'idée d'un temps fuur, et un degré plus ou moins grand d'incertitude; et c'est-là ce qui distingue essentiellement ces propositions, de celles qui sont simplement complémentaires ou conjonctives (1). Cette observation sur la nature du subjonctif peut faire sentir que ce mode n'appartient qu'improprement au prétérit ou au présent; et l'on ne doit pas être supris, d'après cela, qu'en arabe l'aoriste soit le seul temps qui aît le mode subjonctif.

<sup>(1)</sup> Voyez, sur la nature des modes, et leur rapport avec les différens usages de nos facultés intellectuelles, mes Principes de grammaire générale, 2.º édition, p. 179 et suiv.; et sur le subjonctif en particulier, le même ouvrage, p. 189.

49. L'aoriste subjonctif s'emploie 1.° après la conjonction of que, afin que (n.° 417, 1.1° part.). Exemples :

قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَنَكَبَّرَ فِيهَا

(Dieu lui) dit: Précipite-toi hors de là (du paradis); ear il ne l'appartient pas que tu t'y conduises (c'est-à-dire, de -t'y conduire) avec orgueil.

يَا أَدِي إِلَّى أَخَانُ أَنْ يَسَنَّكُ عَدَالُمْ مِنَ ٱلْأَوْمَنِي فَنَكُونَ لِلْفَيْفَانِ وَلِيَّا Mon pire, je crains qu'un châtiment ne s'atteigne de la pare du Dieu miséricosdieux, et que tu ne deviennes le compagnon de Satan.

لَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْنُبَ

Que celui qui sait écrire ne refuse pas d'écrire (littéralement, qu'il écrive).

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا خُسُودَ آللَّهِ

Il ne leur est point interdit (au mari et à la femme répudiée) qu'ils reviennent vivre ensemble, s'ils pensent qu'ils exécuteront les lois de Dieu.

50. L'influence de la conjonction of reste la même, quand elle est suivie de l'adverbe négatif  $\hat{y}$ , comme  $\hat{y}$  of, ou, avec contraction,  $\hat{y}$ . Exemple:

وَانْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعْظِّوا فِي ٱلْبَتِمَاتِي فَأَنْكِخُوا مَا طَانِ لَـكُمْ مِنْ ٱلسِّيَسَاءُ Et si vous appréhendez de ne point vous comporter avec équité envers les orphelins, épousez le nombre de femmes qu'il vous plaira.

5 1. Après les verbes qui signifient commander, ordonner, on trouve quelquesois la conjonction oil suivie d'un verbe au préteirt, ce qui est contraire et à la règle générale, puisque la proposition qui sert de complément à ces verbes, exprime toujours une idée relativement future et réellement subjonctive, et à l'usage commun, qui, en ce cas, exige l'aoriste subjonctif. If faut justifier ceci par des exemples; en voici donc quelques-uns:

وَأَشَا ٱلْمَسْكُرُ ٱلْإِنْسُلامِيِّ فَإِنَّ ٱلسُّلْطَانَ أَمْرَ ٱلْجَاوِيشَ أَنْ فَادَى فِي ٱلنَّاسِ يَا لَلْإِسْلامِ وَعَشَكِرِ ٱلْمُرْجِّدِينَ

Quant à l'armée musulmane, le sultan fit venir le tehaousch et lui ordonna qu'il fle cette proclamation parmi les hommes : Accourez au secours de l'islamisme et de l'armée musulmane (1).

وَتَقَدُّمَ إِلَى ٱلثَّقَلِ أَنْ سَارَ

Il ordonna aux bagages de l'armée qu'ils se missent en marche.

Je crois que cette manière de s'exprimer renferme une ellipse et que le sens est: مَنْ اَلْتُوبْسَتُ بِأَنْ يُنَادِنُ ثَنَادَى il ordonna que le tehaousch proclama et c. et de même: الْقَنْصُرُ إِلَى النَّقْلُ بِأَنْ يَسِيرُ فَسَارَ donna ordre que les bagages se missent en marche, et en conséquence ils se mirent en marche (3).

52. La conjonction of n'exige après elle le mode subjonctif

(۱) J'ai Imprimé, conformément à l'usage , اَلْجَاوِيثُمُّ , quotque Schultens alt écrit . بَالْجَاوِيثُنَ Dans un autre endroit , on lit effectivement أَجَدُ ٱلْجَاوِيثُنَ أَصَرُ ٱلْجَاوِيثُنَ pag. 163.

(a) Je ne crois pas que cette manière de s'exprimer soit exacte, et je pense que, pour écrire correctement, il falloit dire, en employant une ellipse fréquente chez les mellieurs écrivains, خَالَّتَى الْمُوَالِّمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلّٰلِي اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

de l'aoriste, que lorsque cette conjonction, avec le verbe qui la suit, équivaut à l'infinitif ou nom d'action, que le verbe exprime un temps futur par rapport au verbe de la proposition précédente, ce qui est un caractère essentiel du subjonctif, et enfin qu'il y a entre la proposition principale et la proposition conjonctive une dépendance de subordination. Quand la proposition conjonctive est simplement complémentaire et ne renferme point les conditions précédentes, le verbe se met au prétérit, s'il s'agit d'une chose présente qu'on se serve d'un verbe, on le met à l'aoriste du mode indicatif (1), comme dans cet exemple: المُعَلِّمُ اللهُ الل

أَتَظَنَّ أَنْ سَيَبْغُفُكَ حَالَكَ إِذَا آنَ آرْيَجَالُكَ أَوْ يُنْقِدُكَ مَالُكَ حِينَ تُوبِقُكُ أَعْمَالُكُ أَوْ يُغْنِي عَنْكَ نَدَمُكُ إِذَا زَلْنُ بِكَ قَدَمُكَ

Penses-tu que ton état actuel te servira de quelque chose, quand sera arrivé pour toi l'instant du départ, ou que tes richesses te délivreront, lorsque tes œuvres te perdront, ou que tu tireras quelque avantage de ton repentir, quand le pied te glissera.

53. L'aoriste subjonctif s'emploie 2.º après la particule conjonctive 5 pour que, afin de, &c. II en est de même des particules

comme dans cet exemple : هُوْمُودْ يَادِهَاهُ تَا أُورًا دَرَ زَنْدَانُ نِهَادُنْنُ لِهَادُنْدُ lettre : Jussit rex , ita ut eum miserunt in carcerom.

<sup>(1)</sup> Lorsque la conjonction  $\hat{\psi}_{i}^{\dagger}$ , étant suivie d'un verbe au prétérit ou au mode indicatif de l'aoriste, n'exerce aucune influence grammaticale sur le verbe, les grammatières arabes la considérent comme une contraction de la conjonction  $\hat{\psi}_{i}^{\dagger}$ . V'oyez à ce sujet Zamakhichari, dans mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 248. Suivant le même grammatiche,  $\hat{\psi}_{i}^{\dagger}$ , de sa nature, est une particule indicative du flutur. Hist pag. 218.

composées de celle-ci : إِنَيْنَالَا et كَيْلَا afin que, كَنَالَا afin que ... ne, de peur que. Exemples :

Fortifie par lui mes reins et associe-le-moi dans mes fonctions, afin que nous te rendions beaucoup de louanges,

مَا أَفَاهَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُوْنَ قَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِينَ ٱلقُرْسَى وَآلَيْنَاتَى وَٱلنِّسَاكِينَ وَآنِي ٱلسَّبِيلَ كَيْلَة يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاء مِنْكُمْ

Le butin que Dieu accordera à son envoyé sur les habitans des villes (de l'Arabie), appartientra à Dieu, à l'envoyé, à ses proches, aux orphelins, aux nécessiteux et aux voyageurs, afin que tela ne tourne pas au profit de ceux d'entre vous qui sont riches.

Il se mit à congédier ceux qui le reconduisoient, et à faire retirer ceux qui le suivoient, afin que sa demeure restât ignorée.

Il y en a parmi vous qui seront ramenés à l'état le plus misérable, afin qu'après avoir été autrefois savans, ils ne sachent plus rien du tout,

54. Ce mode s'emploie 3.º après la préposition ¿ pour, afin de, ayant la valeur conjonctive. Exemples:

Fais annoncer le pélerinage parmi les hommes; ils viendront (de toute part) près de toi, afin de profiter des avantages qu'il leur procure, et de célébrer le nom de Dieu.

Dieu n'étoit pas pour laisser périr votre foi; (c'est-à-dire, l'intention de Dieu n'étoit pas d'anéantir votre foi).

J n'étant point une conjonction, mais étant une préposition

(n.º 1049, 1.º part.), quand cette particule a un verbe pour complément, le mode subjonctif indique qu'il y a ellipse de la conjonction of. Il en est comme de cette locution latine, volo facias.

55. On doit 4.° employer le mode subjonctif après la préposition عُثَّة (n.° 1059, I." part.), indiquant le but d'une action, et pouvant être rendue par afin que ou jusqu'à ce que. -Exemples:

لَا تَغْرُجُ ٱلنَّفْسُ مِنَ ٱلْأَمْلِ حَتَّى تَدْخُلَ فِي ٱلْأَجَلِ

L'ame n'abandonnera pas l'espérance, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'instant du trépas.

إِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَغِسَارَكَ فَأَجِزْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَرِ ٱللَّهِ

Si quelqu'un des polythéistes vient se réfugier près de toi, repois-te sous ta protection, afin qu'il entende la parole de Dieu, est une préposition : il faut donc appliquer à sa construction avec un verbe au mode subjonctif, ce que nous venons de dire de la préposition J (1). Sã, is indique pas le but d'une

action, et par conséquent une idée future relativement à celle qui lui sert d'antécédent, cette particule n'a pas d'influence sur le verbe, que l'on met alors, s'il est à l'aoriste, au mode indicatif, parcè que la conjonction of, en ce cas, n'auroit point elle-même cette influence.

56. Le subjonctif est exigé 5.° après la particule 3, toutes les fois qu'elle doit être rendue par pour que, afin que, de sorte que, de peur que (n.° 1201, 1.º part.). Exemples :

زَوِّجْيِي ٱبْنَتَكَ فَأَمْلِحَ مَأْنَكَ وَأَمْدِ

Donne-moi ta fille en mariage, AFIN QUE j'améliore ton etat.

Pardonne-moi, mon Seigneur, AFIN QUE j'entre dans le paradis.

َ يَقُولُ ، comme indiquant la situation آلحَــال , comme s'il y avoit مَيقُولُ ، حَلَّتُهُ الرَّسُولُ Voici le texte de Djewharl :

حتى فعلق رمى خَرْق تَكُونُ جَارَةً بِمَنْوَلِهِ إِلَى فِي الْإِلْفِيَّامَ وَالْفَائِدَةُ وَتَكُونُ عَلَمُلِفَةً بِمِنْوِلَةً النَّالِقِ وَقَنْ تَكُونُ خَرْفَ الْبَوْفَاءً بِيَنْمَاتُنَ بِهَا الْكَفْلُومُ بَدَيْها كَنَا قَالَ فَنَا وَالنِّهِ النَّمَنَا فَيْ مِنْ إِمَنَا إِنَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُولِلِي اللْمُواللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُواللَّالِمُوال

On peut voir ce que dit, sur la particule برقتی Ebn-Hescham, dans mon Authologie grammaticale arake, pag. 168 et 169. On verra aussi dans le même ouvrage, pag. 58, 158 et 271, ce qu'il faut entendre par les mots مَرْضُ ٱلْفِينَا مُنْ مَا الْفَالِمُمُ مِنْ مُنْ الْفِينَا وَمِنْ الْفِينَا وَمِنْ الْفِينَا وَمِنْ الْفِينَا وَمِنْ الْفَالِمُ مِنْ الْفَالِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

Ne me châtie pas, EN SORTE QUE je périsse, ou DE PEUR QUE je ne périsse.

لَا تَطُرُدِ ٱلْدِينَ يَدْعُونَ رَبَّعُمْ بِٱلْغَمَاةِ وَٱلْعَثِيِّ يُرِيدُونَ وَجْــَفُهُ...... فَتَطْرُدُمُمْ فَتَكُرِنَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ

Ne chasse pas ceux qui invoquent leur Seigneur, le matin et le soir, dans la vue de lui plaire..., EN SORTE QUE tu les chasses, et que tu sois du nombre des prévaricateurs (C'est-à-dire, DE CRAINTE QU'en les chassent, tu de sois &c.).

عَلُّ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَأَمْضِيَ إِلَيْهِ

Zeid est-il chez lui, EN SORTE QUE j'aille le trouver!

Pour que la conjonction ن soit susceptible du sens de pour que, afin que, de sorte que, de peur que, et qu'elle exige, en conséquence, après elle, le mode subjonctif (n.º 1201, 1.º part.), il faut qu'elle exprime une conséquence, un effet de l'idée contenue dans la proposition précédente, et que cette proposition air pour objet d'énoncer, ou un commandement ou public d'enoncer, ou une commandement ou public d'enoncer, ou une prière pour objet d'enoncer, ou une commandement ou public d'enoncer, ou une prière de l'idée ou une prohibition (التُهُمِي , ou une souhait (المُهُمِي ), ou une expérance (المُهُمِي ), ou une expérance (المُهُمُونِي ), ou une expérance (المُهُمُونِي ), ou une invitation faite avec douccur (۱) [الحرّب 1), ou enfin une négation d'une chose future (اللهُمُونِي ).

Si l'on y fait attention, on verra que, dans tous ces cas, le verbe qu'on met au subjonctif après , renferme l'idée d'une

chose future dont l'existence est subordonnée à une action de la volonté; et ce sont-là, comme nous l'avons déjà dit, les conditions qui requièrent proprement l'usage du mode sub-jonctif. La conjonction ن , dans ce cas , exprime le même sens que وأ, بون , ب

5.7. Le mode subjonctif est exigé 6.° après la conjonction , quand elle est employée dans la même signification que la particule نقط و des exemples précédens (n.° 1212, 1.º part.). Ex.: المُعْمَدُ مُنْفُمُ مَنْفُمُ وَسُعْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

Croyez-vous que vous entrerez dans le paradis, sans que Dieu sache auparavant qui sont ceux d'entre vous qui ont combattu courageusement, EN SORTE QU'il connoisse par-là ceux qui sont constans (dans leur croyancc)!

Dans l'avant-dernier mot وَيَعْلَمُ, la conjonction و signifie la même chose que مُثَّم, et c'est ce qu'indique l'aoriste subjonctif.

Ne défends pas ( aux autres) une certaine manière d'agir, EN SORTE QUE tu fasses, c'est-à-dive, tandis que tu feras en même temps quelque chose de semblable.

58. La conjonction و exige encore l'aoriste subjonctif, lorsque, outre l'une des dix conditions dont nous avons parlé au sujet de la conjonction ن ( ۱٬۰ ° 56), elle indique simultanéité entre cé qui la précède et ce qui la suit : mais c'est qu'alors même elle peut encore être considérée comme l'équivalent de la particule

Exemple: قَافَرَتُ ٱلْبَنَّةُ وَالْفَرَى ٱلْبَنِّةُ du poisson, et que tu boiras du lait! c'est-à-dire, EN SORTE QUE tu boives en même temps du lait : car si, dans cette phrase, la conjonction و étoit simplement copulative , il faudroit dire مَّ أَكُلُ comme تَأْكُلُ .

Dans tous les cas, la différence qu'il y a, entre les deux conjonctions  $\omega$  et j, c'est que la première  $\omega$  indique un rapport de caust et d'effet entre les deux propositions qu'elle lie; et la conjonction j, dont l'usage est plus rare, indique un rapport de simultantité (1).

59. Le mode subjonctif doit être employé 7.º après la conjonction <sup>1</sup>, qui signifie proprement ou, ou bien, lorsqu'elle doit être traduite par pour que, jusqu'à ce que, à moins que...ne (n.º 1219, 1.º part.). Exemples:

Certes, je tuerai l'infidèle, à moins qu'il ne se fasse musulman. لَأُلْزَمَنَكَ أَوْ تُمْطِينِي حَسقي

Cerus, je m'attacherai à toi JUSQU'À CE QUE tu me donnes ce que tu me dois.

Dans ces propositions, il y a une ellipse que l'on pourroit suppléer ainsi, il faut que أَنْ , ou de quelque manière équivalente.

60. La particule de exige aussi l'aoriste subjonctif, lorsqu'elle est répétée, et qu'elle signifie soit que. C'est ainsi qu'on lit dans l'Alcoran:

SOIT QUE Dieu leur pardonne, SOIT QU'il les punisse, cela ne te regarde nullement.

exigent أَوْ Dans tous les cas où les conjonctions وَ وَ عَلَى وَ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(1)</sup> Dans ce cas, quelques grammalriens donnent à la conjonetion أَوَالُ الْعَرْفِي la dénomination de أَوَالُ الْعَرْفِي ). On peut consulter, sur le sens de cette dénomination, mon Anthologie grammaticale arabe, pag, 219.

le subjonctif, il y a une ellipse dont on peut développer le sens de diffèrentes manières, suivant les circonstances: mais quelle que soit la manière qu'on adopte, on y trouvera toujours la conjonction  $\vec{O}_1$ ; et c'est parce que la proposition est réellement dépendante d'une autre et subjonctive, que l'on emploie le mode subjonctif.

62. On emploie toujours 8.° l'aoriste subjonctif après l'adverbe négatif لُـن ( n.° 416, 1. ° part. ). Exemple:

لَنْ فَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً

Le feu ne nous touchera qu'un certain nombre de jours.

نَّى n'est qu'une contraction de نَّ الْ ﴿ non quod ›), qui suppose l'ellipse du verbe مِنْ الْمَا الْمَا اللهُ ا

On emploie aussi l'adverbe ¿j dans le sens déprécatif.

63. Le verbe se met au mode subjonctif de l'aoriste 9.º après l'adverbe |5] ou 651, qui répond aux mots françois en ce cat, cela êtant : mais il faut pour cela, 1.º que l'aoriste soit employé dans la signification de futur, et non dans celle de présent; 2.º que cet adverbe soit le premier mot de la phrase; 3.º que

<sup>(</sup>i) Les grammalrigna deabes ne sont pas d'accord sur tette stymologie de l'adverbe négati لَمْ اللهُ اللهُ

cette phrase soit la réponse immédiate à une phrase précédente, et en indique une conséquence; d' que l'aoriste suive immédiatement l'adverbe sans l'interposition d'aucun mot, à moins que ce ne soit une négation, un serment, ou un nom vocatif. Ainsi, qu'une personne dise à une autre, الله المنافقة والمنافقة والمنا

<sup>(1)</sup> Au lieu de نَّمَاً, on dit aussi نَّمَ, sulvant l'auteur du Kamous. Cet auteur observe que وَنَّمَا فَرَضَكُمَا فَرَضَكُما فَرَضَكُما فَرَضَكُما فَرَضَكُما فَرَضَكُما فَرَضَكُما فَرَضَكُما وَمُوالِعُمانِ si la chose arrive comme vous l'avez dit.

Les conditions requises pour que (Les conditions requises pour que (Les de subjonctif, prouvent évidemment, ce me semble, que ce mot est employé de deux manières :

<sup>1.</sup>º Comme contraction de 31, adverbe de temps conjonctif qui ne s'emploie qu'en pariant des choses simultanées, et de la conjonction of; et comme renfermant alors une ellipse, alusi que je l'ai dit;

a.º Comme accusatif de أيا, qui n'est originaîrement qu'un nom, ainsi que je l'ai dit ailleurs (n.º 1143, 1.º part.). On écrit أَذَىُ au licu de أَنَّى qui cependant est aussi admits; et il est si vrai que أِذَى n'est, en ce cas, que la

proposition qui commence par le mot on referme les idées de futur et de dépendance qui caractérisent l'usage du subjonctif.

64. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit de l'usage de l'aoriste subjonctif, que ce sont, à proprement parlet, les seules conjonctions ûl et à exprimées ou sous-entendues, qui déterminent l'emploi de ce mode. La langue arabe fait donc usage de deux moyens réunis, pour caractériser les propositions subjonctives, savoir, de la conjonction ûl et du mode subjonctif; de même qu'en latin on emploie la conjonction ûl et le même mode. L'un de ces deux signes suffissant, à la rigueur, pour remplir cette fonction grammaticale, on ne doit pas être surpris que l'usage autorise souvent l'omission de l'un des deux, je veux dire de la conjonction.

Semblent la remplacer, comme رقم , کی کی کی کی کی د. sont nomnés par les grammairiens arabes النوان کی کی کی کی کی کی د. sont nommettent le verbe au cas (ou mode) nommé nast

représentation de l'accasaif [3], que Djewhart observe que, quand ce mot se trouve à la fin d'une phrase, en sorte que la volt se repose desux, on doit prononçer [3], sans faire sentir le q, comme, en pareil cas, on prosonce, sans faire sentir le zeuvin, [3,2] au lieu de [3,2] (n° 155, 1.º pare].

I'indire sur cette-observation, poir d'eux raisons : la première, c'est qu'elle c'infirme ce que J'ai cru pouvole svancer, qu'il ay a, à proprement parler, que les seules conjonctions of cet of . exprimées ou sous-entendue, qui exigent après elles le mode subjonctif ; la seconde est que cet exemple fait voir ce que J'ai eu plus d'une fois occasion de remarquer, que les préceptes de la grammaire arabe, qui, su première coup d'util, semblent n'etre que l'effet du caprier ou d'une aveogle routine, sont fondés sur des raisons que l'on découvre en soumettant les règles et leuri exceptions à une assilye réfléchée.

<sup>(1)</sup> Le mode subjonctif de l'aoriste a été nommé par Erpénius et par les grammairiens qui l'ont suivi, futur antithétique. Comme j'ai conservé sur mes tableaux

indique proprement la finale fatha ou a; dans les noms il désigne l'accusatif, et dans les verbes le subjonctif (n.º 356, 898 et 900, 1.º part).

Le mot اَذَ est nonmé par les Arabes اَدُونَ جُواْبِ رَجْزَا وَ particule de réponse et de répribution.

66. L'aoriste du mode conditionnel s'emploie dans plusieurs circonstances :

1. On doit en faire usage toutes les fois que deux propositions sont dans un rapport conditionnel, soit que ce rapport soit enoncé par la conjonction of si, ou qu'il soit exprimé par quelqu'un des mots of quiconque, le ce que, et ses composés Lié.

cette dénomination, ainsi que les autres qui ont été introduites par Expénius, je crois à propos d'en reindre raison lei. Ce grammairien, vapros d'en reindre raison lei. Ce grammairien par partie de la private de

Du mot grec antem, qui veut dire retranchement, il a appelé futur apocopé la forme que je nomme wode conditionnel; et il a adopté cette dénomination, parce que l'aoriste, à ce mode, perd sa dernière voyelle.

Enfin, il a nommé futur paragogique, du mot grec na estron d'alonger, le mode énergique qui se forme par addition d'un & avec ou sans teschdid, à la fin des personnes de l'aoriste.

Pour mol , ayant observé que ces direnes formes de l'aoriste expriment réellement des modes differens , f'ai ror devoir leur donner des éénominations prises de leur usage le plus ordinaire. Ces dénominations , en rappelant à l'esprét leur destination , soulagent la mémotre. 1992e, à ce sujet, mes Principes de grammaire générale, s'é édition , pag. 20 9, note (3). rout ce que, le coutes les sois que, le quelque chose que ce soit que, le que que ce soit que, le que que ce soit que, le le le compart que que le le que ce soit que, le le le compart que que temps que ce soit que, le compart en constituent que le compart que que le que temps que ce soit que. Le compart que que que que temps que ce soit que. Toutes ces expressions établissent entre deux propositions un rapport conditionnel, et il est facile de leur substituer effectivement la conjonction et el set facile de leur substituer effectivement la conjonction et el set facile de leur substituer effectivement la conjonction et el set sui facile de leur substituer effectivement de dire, quiconque m'aime, je l'aimerai, et, en quelque lieu que je le rencontre, je le servirai ; ou de dire, si un homme m'aime, je l'aimerai, et si je le rencontre en quelque condoit que ce soit, je le servirai.

Il en est encore de même, si l'une des deux propositions est à l'impératif, et que l'autre dépende de celle-la comme d'une condition. Que l'on dise, faites du bien, on vous en saura gré; c'est la même chose que si l'on disoit, si vous faites du bien, on vous en saura gré (s).

يًا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلْ أَدَّلُكُمْ عَلَى خِبَارَةٍ تُفِيثُكُمْ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمِرٍ تُمُوِّيُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُجَاهِمُونَ فِي مَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَسْوَالِكُمْ وَأَنْفَيكُمْ ذَلِكُمْ جَيْزُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَعْلَمُونَ بَغْفِرْ لَكُمْ دُنُونِكُمْ

O vous qui avez eru, vous indiquerairje un negoce qui vous frea chapper à un châtiment douburues! (Ce negoce c'eu de ) ervire à Dien et à son emoyé, et d'employer vou bien evvo personne à ambare pour la cause de bleve voils et qui cu lon pour vous, si vous avez (commitre la vérité); il vous pardonnera vou péchés.

Le verbe يَغْفِرُ est ici au mode conditionnel, comme le dit Béidhawi, en

vertu de l'ellipse des mots الله الله تُومُنوا وتَحَاهِن الله الله si vous croyez ... et si vous com-

Je pense au surplus que c'est là une exception qu'il seroit fort hasardeux d'imiter.

II.

<sup>(1)</sup> On trouve quelquefois l'aoriste du mode conditionnel employé sans qu'il y air, dans ce qui précède, ni la conjonction  $O_1^{i}$  si, ni aucun des mots qui servent à îndiquer un rapport conditionnel, ni un verbe à l'impératif. En voici un exemple tiré de l'Alcoran, sur. 61, vers. 11:

Dans toutes ces circonstances, si les verbes des deux propositions sont à l'aoriste, ce qui n'est pas toujours, parce qu'on peut souvent employer dans ce cas le prétérit (n.º 403, 7,1º part.), on les met tous deux à l'aoriste conditionnel. Je ne donne pas ici d'exemples de l'application de cette règle, parce que j'en ai donné plusieurs, en traitant du sens exprimé par l'aoriste conditionnel (n.º 420, 1.º part.).

67. Dans les cas dont il vient d'être parlé, si, dans la première des deux propositions corrélatives, on a fait usage du prétérit, le verbe de la seconde étant à l'aoriste, on peut employer à volonté le mode indicatif ou le mode conditionnel. Si l'on se sert du mode indicatif, cela s'appelle [1] ou (2). Exemples:

Si les hommes et les génies se réunissent pour produire quelque chose qui ressemble à cet Altoran, ils ne produiront rien qui lui soit pareil (1).

وَإِنْ أَنَّاهُ خَلِيلٌ بَوْمَ مَسْعَبَ عَنَوْلُ لَا غَآبَثُ مَالِي وَلَا حَرَمِ Si un ami vient le trouver en un jour de famine, il dira: Ni mes troupeaux ni mes femmes ne sont absens,

Sur le lam nommé الْمُوطِّقَةُ لِلْقَسَمِ mon Anthologie grammaticale arabe , pag. 264 et 279.

<sup>(</sup>۱) Béidhawi remarque que les mots الله يَأْتُونَ لِيهِ أَمُ sont let dans la dépendance d'une formule de serment qui est sous-entendue, mais suffissamment îndiquée par le J de بُلِّ أَمْ إِمَا يَعْدُ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَالل

وَهُوَ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْدُوبِ دَلَّ عَلَيْهِ ٱللَّامُ ٱلْغُولِيُّتُ لِلْقَتَمِ وَلَوْلَا مِنَ لَكَالُ جَوَابَ ٱلفَّرْطِ بِلَا جَوْمِ لِكُونِ ٱلفَّرْطِ مَاضِيًّا

68. Quelquefois il n'y a point de verbe dans la seconde proposition, ce qui n'empêche pas que le verbe de la première proposition, s'il est à l'aoriste, ne doive être mis au mode conditionnel. Exemple:

Ce que Dieu accordera aux hommes de bienfaits, il n'y a personne qui puisse le retenir, et ce qu'il retiendra, aucun autre que lui ne peut le leur procurer.

Maís il faut observer, ce qué l'on verra ailleurs avec plus de détail, qué dans ce cas la seconde des deux propositions corrélatives est précédée de la particule ¿, dont l'effet est de suspendre ou plutôt d'interrompre entièrement l'influence grammaticale du rapport conditionnel. Aussi doit-on introduire cette particule toutes les fois que, par une raison quelconque, on ne peut pas rendre sensible dans la seconde proposition l'influence grammaticale des mots ¿; , , , , , , &c. .

69. C'est par la même raison que, lorsque la seconde des deux propositions corrélatives est séparée et comme rendue indépendante de la première par l'introduction de la particule 3, le verbe de la seconde proposition, quoique mis à l'aoriste, doit être au mode indicatif. Exemples:

Quiconque croira à son Seigneur, celui-là ne craindra ni dommage ni perte.

وَأَمَّا مَا يَنْفَعِ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُنُ فِي ٱلْأَرْضِ

Quant à ce qui aura de l'utilité pour les hommes, cela restera dans la terre (1).

70. Si, dans la première proposition, on introduit avant le verbe

<sup>(1)</sup> On pourroit, en général, supposer que, dans tous les cas où l'on intro-

à l'aoriste, le prétérit du verbe (d'), cet aoriste se met au mode indicatif. La raison en est que l'influence des mots nommés par la conversion du prétérit (d') en futur, et que l'aoriste qui suit est réduit à la valeur d'un adjectif verbal. Exemples:

مَــنَ كَانَ مُرِيدٌ خُرْثُ ٱلْآخِرَةِ نَـٰزِذُ لَــهُ فِي خَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ مُرِيدُ خَــرْثَ ٱلدُّنِيَا أَنْوَتُكِ مِنْهَــا

Celui qui voudra cultiver le champ de la vie future, nous augmenterons le profit de sa culture; et celui qui voudra cultiver, le champ de ce monde, nous lui accorderons les biens de cette vie,

إِنْ كَانَ يَكْفِيكَ يُصَابُّ مِنَ ٱلْهَالِ أَلَفْنَاهُ لَكَ فِي ٱلْمَالِ

Si une petite somme d'argent te suffit, nous te la rassemblerons à l'instant.

Dans ces exemples کُن تَبُکْفِیك b' کُن یُرینُ Sont les équivalens de اَن مُرِیدُا b' et l'aoriste est dépouillé de toute valeur temporelle définie. Autre exemple :

إِنْ كَانَ طَعَامُ ٱلْمُلُوكِ بُوُكِلُ لِدَفْعِ ٱلنَّلَفِ فَطَعَامُ مُوَّلَانَا ٱلأَبِيرِ بُوُكُلُ لِذَلِكَ وَلِيَبْلِ ٱلْفَصْرِ وَٱلْفَرْفِ

dut sind la particule ¿, il y a réellement ellipse de la seconde proposition correlative, et que cette proposition supprimée est remplacée par une autre proposition qui est ordinairement d'une signification plus générale, et qui exprime la cause, le motif ou l'effet de ce qui a été dit ou indiqué suparvant. Ainsi le sens seroit, dans le premier exemple, Quienque covira à son Séquere (receva la récompense de sa foi ), et en caviquence, il ne ceatiente ni dommage, ni perte et dans le second : Quant à ce qui aura de l'utilité pour les hommes (il ne s'en passe d'amme comme les sories du métal en fusion, en sorte qu'il soit perdu), main il restre dans la terre. Le sens conduit le plus souvent dans l'Alcoran à admettre des semblables ellipses.

Je ne dois pas distinuler que, dans le second exemple, qui est tiré de l'Alcoran, sur. 13, vers. 18, on lit communément (a), mais cela est contraire aux règles; et si cette leçon est admise, c'est une anomalie, comme il s'en trouve bien d'autres dans ce livre, anomalies consacrées par une sorte de supersition.

- Si l'on mange le pain des rois pour se garantir de la mort, on mange celui de l'émir notre maître, et pour la même raison, et en outre pour s'en faire un honneur et un titre de gloire.
- Si, dans le cas dont nous parlons, au lieu du prétérit du verbe خان , on se sert de l'aoriste, il faut faire usage du mode conditionnel مُعَالَى اللهُ الله
- 71. L'adverbe conjonctif [5] lorsque s'emploie aussi quelque fois en poésie, dans le même sens que ق المبلغ المبل

<sup>(1)</sup> Je crois convenable de contigner ici une observation qui auroit dû trouver place dans le premier volume de cet ouvrage (pag. 206), mai que [e a l'a flate que lorsque cette partie du volume étoit délà implimée; c'est que, de même quon emploie très-fréquemment le présérit, par forme d'ênergie, pour exprimer le présérit ou un tour très-prochain (n° 365), 11° par 11, de même on emplois quelquefois, après la particule conditionnelle [6] si, l'aoriste du mode conditionnel, en parlant d'une chose passée, quolque cette forme d'expression soit consacré aux chooses futures (n° 440, 11° par 11, 3 fin d'adoctir, par une idée d'incertitude, l'énonciation d'un fait dont on voudroit pouveir douter. Cette observation m'a été suggérée par deux vers du Hismas, ob, en parlant de personnes qui avolent été tuées, les poètes ont dit d'adoctive (s' 11 in te ment, au lieu qu'ils aurolent dù dire d'un des les préses ont dit d'adoctive (s' 110 in tenten, au lieu qu'ils aurolent dù dire d'un des les préses ont dit d'adoctive (s' 110 in tenten, au lieu qu'ils aurolent dù dire d'un des les qu'ils qu'ils qu'ils aurolent dù dire qu'ils qu

<sup>(2)</sup> La conjonction suppositive (3) si, étant suivie de l'aoriste, n'exige point le mode conditionnel; au contraire, il faut en ce cas employer le mode indicatif.

73. Les mots من الله و at autres qui exercent la même influence que la conjonction (أَنُّ عَمَا عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ اللّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

74. On doit 2.° toujours employer l'aoriste au mode conditionnel après l'adverbe négatif شر (۱).

Quand il y a plusieurs aoristes dépendans l'un de l'autre, celui qui suit immédiatement la particule من , est seul au mode conditionnel. Exemple: يَعْونُ يَدْمُونُ اللهِ autre, celui اللهُ مَا يَكُنْ يَعُونُ يَدْمُونُ اللهِ autre pas nager.

75. 3.º Après l'adverbe négatif (¿) ne pas encore, négation qui a presque la même signification que ¿i, il faut aussi employer le mode conditionnel. J'en ai donné un exemple ailleurs (n. 418, 1.º part.); on peut y joindre ceux-ci:

(Il a envoyé son prophète) à d'autres d'entre eux qui n'ont point encore atteint le rang des premiers.

بَلْ لَمَّا يَدُونُوا عَدَابٍ

Mais ils n'ont pas encore éprouvé mes châtimens.

76. 4.° Après la préposition لِ , lorsqu'elle donne à l'aoriste la signification impérative , on doit employer le mode conditionnel de l'aoriste. Exemple : لِيُنْفِقُ دُو سَعَةً que l'homme qui est dans

On fait quelquefois l'ellipse de la particule J en laissant subsister son influence sur l'aoriste qu'on met alors au mode conditionnel, en vertu de la particule sous-entendue; comme dans cet exemple:

مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسِ

O Mahomet, que toute ame soit livrée pour la rançon de ton ame !

Mais ce cas doit être considéré comme une exception, et n'a
guère lieu que dans la poésie [1].

77. 5° Le même mode de l'aoriste s'emploie toujours après l'adverbe negatif ú, quand il a la signification prohibitive ou déprécative. Exemple: تَنْهُ مَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى المُعَلَّمِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلِمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِي الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

78. Si l'on fait attention, 1.º que la conjonction oj si, et tous les mots qui en renferment la valeur, donnent, même au prétérit, la signification du présent indéfini ou du temps futur (n.º 398 et 403, 1.º part.); 2.º que les négations si et 12 renferment en elles-mêmes le sens du temps passé, comme le reconnoissent les grammairiens arabes; 3.º que toute proposition optative, concessive, prohibitive ou déprécative, porte par ellemème l'idée d'un temps futur, indépendamment de la forme verbale que l'on emploie; on ne sera pas éloigné de penser que,

<sup>(1)</sup> Voyez, à ce sujet, Béidhawi, sur le verset 14 de la surate 36.º de l'Alcoran, et ma Chressomathie arabe, 2.º édition, tom. III, pag. 525 et suiv.

On a un exemple de l'ellipse dont il s'agit, dans la Vie de Timour, par Ahmed, fils d'Arabachah, tom. I, pag. 328, où on lit:

يَعْلَمْ أَمْلُ قَلْعَةِ مَارِدِينَ ٱلضَّعَفَآءُ ٱلْفَجَزَّةُ ٱلْمَسَاكِينُ

Que les foibles, impuissans et pauvres habitans de la place forte de Mardin, sachen, &c.

dans tous les cas où l'on fait usage de l'aoriste au mode conditionnel, la détermination du temps est moins dans le verbe que dans la forme même des propositions, ou dans les mots conjonctifs, les prépositions ou les adverbes qui y sont joints. On ne sera pas surpris', en conséquence, que l'aoriste conditionnel semble signifier tantôt le futur, tantôt le passé, tantôt, d'une manière indéfinie, toutes les époques du temps.

70. Tous les mots, soit noms, soit adverbes ou prépositions, qui exigent l'usage du mode conditionnel de l'aoriste, sont nommés par les grammairiens arabes مُرَالِّهُ إِلَيْهُ اللّهِ parce qu'ils requièrent après eux la forme nommée, المُرَادِينَ (1. 356, 1. part.).

80. L'usage des deux formes de l'aoriste énergique n'est assujett à aucune règle fixe : on les emploie pour donner plus de force à l'expression, soit en interrogeant, soit en affirmant avec ou sans serment, soit quand l'aoriste a la signification impérative ou prohibitive (n.º 423, 1.º part.). Exemples:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّهَآمَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْمَبِهَا

Nous voyions que tu tournois ton visage vers différentes parties du ciel; mais, certes, nous t'ordonnerons de te tourner vers un côté qui te sera agréable.

يَا بَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱسْطَغَى لَنَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Mes enfans, Dieu a choisi pour vous cette religion; gardez-vous bien de mourir sans avoir embrassé l'islamisme.

إِفْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَإُمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِي هُــــُنَى

Descendez ensemble de ce jardin (sur la terre); cependant vous recevrez assurément de ma part une direction.

لَّذَرَوْنَ ٱلْجُيْمِرُ ثُمَّ لَنَرُونَهَا عَيْنَ ٱلْبَقِينِ ثُمَّ لَنُسْـُلُنَّ بَوْمَدِي عَنِ ٱلنَّعِيمِ م Certes, yous verrez l'enfer; oui , yous le verrez d'une vue claire:

certes, vous verrez (enjer; out, vous te verrez a une vue ciaire: certes; en ce jour-là, on vous demandera compte des délices dans lesquelles vous aurez vécu. 81. Il en est de même des deux formes de l'impératif énergique; leur usage n'est assujetti à aucune règle certaine.

82. Quoique l'emploi de l'aoriste energique ne soit assujetti à aucune règle certaine, méanmoins il est des cas où l'usage de ce mode est très-fréquent, et d'autres où il est très-rare.

On emploie fréquemment l'une et l'autre forme de l'aoriste énergique, lorsqu'on exprime un ordre, une défense, un desir; lorsqu'on excite à faire quelque chose, on qu'on interroge.

On en fait également un usage ordinaire après la conjonction [5] si, composée de [6] et de [6] explétif. Exemple :

O enfans d'Adam! s'il vois vient des envoyés choists d'entre vous?

83. Il en est de même après une formule de serment, pourse que l'aoriste soit pris dans le sens fitur, que la proposition soit affirmative, que le complément du verbe ne soit pas placé entre la formule de serment et le verbe, et enfin, que l'aoriste ne soit pas précédé de l'un des adverbes ..., et autres appelés particules de fuur (n.º 1115, l.º part.).

Toutes ces conditions se trouvant réunies, on met le verbe au mode énergique avec l'adverbe d'affirmation J. Exemples :

J'en jure par ta puissance, je les séduirai tous. قَالَ لَاَتَّخِيْنَقَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَعْدُرِشًا وَلَّجِيلُّهُمْ وَلَّمْتِيَنَّهُمْ وَلَاَمْزَيَّهُمْ وَلَيْبَيِّكُنَّ أَذَانَ ٱلْاَنْعَامُ وَلَامْزَتُهُمْ وَلَيْمِيْرَنَ خَلِقَ أَلْهِ

Certes, je prendrai une certaine portion d'entre tes serviteurs, et je les séduirai ; je leur inspirerai de (criminels) desirs ; je lèur donnerai des ordres, en sorte qu'ils couperont les oreilles des bestaits certes, je leur donnerai des ordres, et (en y obéissant) ils défigureront les créatures de Dieu.

Seigneur, puisque tu m'as trompé, certes je serai paroître agréable à leurs yeux (le péché) sur la terre, et certes je les tromperai.

Ces deux derniers exemples, auxquels je pourrois en joindre beeucoup d'autres, font voir que la formule de serment peut être sous-entendue.

Si quelqu'une des conditions exigées manque, on ne doit pas employer le mode énergique de l'aoriste; on se contente alors de l'adverbe affirmatif , l. Exemples:

> لَالِيَ ٱللَّهِ تُحْتَ رُونَ Certes, vous serez rassemblés devant Dieu.

وَلَمَوْنَ يُعْطِيكُ رُبُّكُ فَتَرَمَّى

Certes, ton Seigneur te fera un don, en sorte que tu sois satisfait.

84. Il y a d'autres cas où l'on peut employer le mode énergique de l'aoriste, quoique ce ne soit pas l'usage ordinaire. Ces cas sont: 1, après le mot la explétif ou servant à généraliste noin où une particule (n. 1818 et 1183, 1. 4 part.), excepté cependant dans le mot la 183, 1. 4 part.), excepté

2.° Après l'adverbe négatif ;

3.° Après l'adverbe négatif ý;

4. Dans les propositions conditionnelles où l'on emploie, pour exprimer la condition, soit toute autre conjonction que £1, soit un mot renfermant la valeur de la conjonction 6] si (n.\* \$63, 1." part., n.\* 66);

5.° Dans les propositions affirmatives hypothétiques qui sont dans la dépendance des propositions conditionnelles, et que l'on nomme عَزَادُ ٱلْمُرْطِ compensation de la condition (n.° 72).

85. Enfin, outre tous les cas dont nous venons de parler, et où l'on ne fait que rarement usage de l'aoriste énergique, les poètes emploient encore quelquefois ce mode dans les circonstances mêmes où rien n'en autorise l'usage; ce qui ne doit être considéré que comme des licences.

86. Il est bon d'observer aussi que, comme on peut substituer au o de la seconde forme énergique la voyelle nasale l' (n. 357, 1." part.), et dire Nais au lieu de Lias, il résulte de la que quand ces mots finissent une phrase et sont suivis d'une pause, on supprime la voyelle nasale et l'on dit Nais (n." 154 et 155, 1." part.).

## CHAPITRE V.

De la Syntaxe des Noms par rapport à l'emploi des Cas.

87. Nous avons parlé suffisamment ailleurs des cas en général, et en particulier de ceux de la langue arabe (n.º 804-899, 1.º part.). Leur destination, ainsi que nous l'avons dit, est d'indiquer la fonction que les mots suceptibles d'être déclinés, font dans chaque proposition, et les rapports dats lesquels ils sont, soit entre eux, soit avec les autres parties du discours. Nous allons examiner et en détait les circonstances dans lesquelles chacun des trois cas dans la langue arabe doit être employé.

## S I." DU NOMINATIF.

88. L'usage propre du nominatif est de caractériser le sujet des propositions; et l'on pourroit, à raison de cela, comme je l'ai dit ailleurs, le nommer cas subjectif (n.º 899, L.º part.).

<sup>(1)</sup> Il n'est peut-être pas inutile d'avertir ici, une sois pour toutes, que, dans

90. Le sujet du verbe (Lé, faisant fonction de verbe abstrait, et celui des autres verbes de la même nature (n.º 248; 1.º part.), se met aussi au nominatif, soit que le verbe abstrait soit exprimé ou sons-entendu : car il est très-ordinaire, en arabe, de n'exprimer que le sujet et l'attribut, lorsque l'on parle d'une chose présente, ou qu'on énonce une vérité indépendante de toute circonstance de temps. L'attribut se met pareillement au nominatif, quand le verbe abstrait est sous-entendu, soit que l'on place cet attribut avant ou après le sujet. Exemples :

أَخْبُرُ ٱللّٰهُ
Dieu (ese) très-grand.
ٱللّٰهُ أَعْلَمُ
Dieu (est) très-savant.
أَحْبُ مَنْ مُع اللّٰهُ ٱلْوَتْسَانِ مَا مُسْتَحَ

Ce qui est le plus agréable aux hammes, (c'est) ce qui leur est défendu.

فِتَالُّ فِيهِ كَبِيرُّ وَمَنْ عَنْ حَبِيلٍ ٱللَّهِ وَكُفَّرُ بِدِ زَالْمَجِهِ ٱلْحَرَامِ رَاخِزَاجُ الهٰيه مِنهُ أَخْبُرُ عِنْهُ آلَةِ زَالْفِنْةَ أَخْبُرُ مِنَ ٱلْفَتْلِ

Combattre en ce mois, (c'est) une faute grave; mais détourner de la voie de Dieu, être incrédule en lui et à la sainteté de la mosquée vénérable, et en faire-sortir ceux qui la visitent, (c'est) une faute

ce troisime livre, en traitant des règles de la syntaxe, je ne m'astreins point a suivre le système analytique des grammairiens arabes. Ainti, dans ces mots propose de la commentation de la commentation

encore bien plus grave aux yeux de Dieu. La séduction (est) un mal plus grand que la mort.

91. Quoique les prépositions gouvernent le génitif, cependant on trouve quelquefois le nominatif après la préposition & comme (n.º 1042,1.º part.).

92. مَنْ فَ et مُنْ , signifiant depuis et étant employés pour désigner une époque passée ou un intervalle de temps, sont suivis du nominatif. Ainsi l'on dit : مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ

93. Il arrive très-souvent que le complément objectif d'un venbe, qui devroit être à l'accusatif, celui d'une préposition, qui devroit être à l'accusatif, celui d'une préposition, qui devroit aussi être au génitif, ainsi que nous le dirons plus bas, sont déplacés du lieu qui leur appartient dans la proposition, et mis au commencement de la phrase : on les met alors au nominatif, et ils sont remplacés, dans le lieu qu'ils devroient occuper naturellement, par un pronom personnel affixe. Ainsi l'on dit :

ٱللَّهُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّهْوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ

Dieu, à lui appartient tout ce qui est dans le ciel et sur la terre

Dieu, son apôtre est au milieu de vous.

مُوسَى اصطَفَيْنَاهُ

Moise, nous l'avons choisi.

Mais cette manière de s'exprimer ajoute de l'énergie au discours, et lui donne une sorte d'emphase, qu'on pourroit faire sentir en français, en disant : c'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans le ciel et sur la terre; c'est l'apôtre de Dieu même qui est au milieu de wus; Moise est celui que nous avons choisi (1).

Remarquez que , dans le dernier exemple, est nominatif, quoiqu'il ne diffère en rien de l'accusatif, ce nom étant du nombre de ceux qui ont les trois cas semblables.

Cette construction est encore celle qui a lieu dans l'exemple suivant:

وَمَّا عَبِلَتْ مِنْ سُومُ لَوَدَّتْ أَنَّ يَيْنَهَا وَيَيْنَهُ أَمَدًّا بَعِيدًا !

Ce qu'elle (Yame) aura fait de mal, elle seroit, certes, bien contente v'il y avoitu m grand intervalle entre cela et elle (c'est-à-dire, elle vou troit bien au jour du jugement qu'il y cût um grand intervalle entre elle et les péchés dont elle s'est renduc coupable).

Observez que le ce que, équivaut à la chose que.

94. Il résulte de la qu'une même proposition semble avoir deux sujets grammaticaux, parce qu'il y a deux noms, indépendans l'un de l'autre, au nominatif: Deus, apostolu cjus inter vas. Mais il n'y a réellement qu'un sujet; et le mot mis au nominatid d'une manière absolue, qui semble ne pas appartenir à la proposition, et être, si je puis m'exprimer ainsi, comme un hors-

<sup>(1)</sup> Voyez, sur l'usage de cette construction énergique dans la langue hébraïque, Sal. Glassii Philologiai sacra, de l'édition donnée par Dathe, torn. 1, pag. 68 et 69. Glassius appelle cette construction nominatif absolu.

95. Le nominatif s'emploie souvent pour exprimer lé vocatif. Je me contente d'indiquer ici cet usage, parce que je traiterai séparément de la manière d'exprimer en arabe le compellatif.

96. Il survient frequemment au commencement de la proposition, devant le sujet, ou devant le mot qui devroit etre mis au nominatif absolu, certaines conjonctions ou autres particules, indéclinables qui exigent qu'on substitue l'accusatif au nominatif, comme on le verra dans peu.

## S. II. DU GÉNITIF.

97. Le génitif s'emploie pour caractériser les noms qui servent de complémens à d'autres noms ou à des prépositions. Ce caractère autoriseroit à désigner ce cas sous le nom de cas complémentaire (n. 899, 1." part.).

98. La signification vague des noms appellatifs est souvent déterminée, restreinte ou modifiée par un aure nom comme quand on dit, une table de piere, le livre de Dieu, le fils, de Paul: les deux noms sont alors en rapport; et dans ce rapport, que l'on nomme alla aunexion (n° 924, 1.ºº part.), le nom dont on veut determiner, restreindre ou modifier la signification, est l'antécédent (LLL), et celui qui opère cette détermination, est le conséquent ou le complément.

Pour désigner ce complément, on emploie en arabe le génitif.

99. La détermination exprimée par le génitif peut être fondée sur une infinité de rapports différens.

Rapport d'une qualité à celui en qui elle se trouve ; : : d'a sagesse de Dieu.

Rapport de la forme à la matière : يَشَهُ وَشَقَهُ وَشَقَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

Rapport de la cause à l'effet : خَالِقُ ٱلْأُرْشِيُ le créateur de la terre.

Rapport de l'effet à la cause : عَرُّ الْقَمْسِ la chaleur du soleil.

Rapport de la partie au tout : رَأَنُ آلُو كَمْتَةِ le commencement de la sagesse.

Rapport du tout à ses parties : گُلُ ٱلْكُلُوقَاتِ la totalité des

Rapport de la chose possédée au possesseur : خزيئة السُلطَانِ le trésor du sultan.

Rapport du possesseur à la chose possédée : شَلْطَانُ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَدِّ وَالْبَدِّ وَالْبَدِينِ وَالْبِيرِ وَالْمِيرِ وَالْبِيرِ وَالْبِيرِ وَالْبِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمُعِلِي وَالْمِيرِ وَالْمِير

Rapport de l'action à l'objet : عَلَى الْمَاءِ la création des cieux.
Rapport de l'agent à l'objet : مَالُوْلُ الْمَهِمُ الْمُعَالِّ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ وَلَيْكُمُ وَلِيلُوا الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ وَلِيلًا الْمُعْلِيلُ وَلِيلًا الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ وَلِيلًا الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ وَلِيلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

Il faut pourtant ajouter que, dans bien des occasions, le rapport d'annexion renferme la valeur de la préposition à dans, ainsi qu'ils en conviennent, et que d'ailleurs cette analyse ne s'applique réellement qu'à l'annexion proprement dite, comme cela sera développé dans le quatrième livre.

qui sert à excepter ou à rendre l'idée de privation, est proprement un nour qui signifie différence, opposition; aussi meril son complément agentifif. Exemples: مَا الْوَرْدَا وَالْفَعَاءُ وَعَرْدُهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

102. Le génitif s'emploie encore pour indiquer un rapport de préeminence; il donne alors au mot qui le précède la signification superlative. Exemples عَيْنُ الْمُونِّ الْمُعَالِّقُونِ الْمُونِّ الْمُعَالِّقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِّقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِّقُونِ الْمُعَالِّقُونِ الْمُعَالِّقُونِ الْمُعَالِّقُونِ الْمُعَالِّقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِّقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِّقُونِ الْمُعَالِّقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَالِينِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِينِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِين

que je le dirai ailleurs: leur usage répond à-peu-près à celui du genre neutre des adjectifs latins, employé d'une manière absolue et sans concordance avec un nom exprimé; c'est comne si l'on disoit en latin, optimum creaturarum, dectissimum philosophorum, au lieu de optima creaturarum, doctissimus philosophorum.

103. Le génitif s'emploie aussi comme déterminatif d'un adjectif; mais il faut faire attention que l'adjectif renferme alors implicitement un nom qui sert de véritable antécédent au terme conséquent exprimé par le génitif. Ainsi, lorsque l'on trouve conséquent exprimé par le génitif. Ainsi, lorsque l'on trouve que ces expressions sont les équivalens de l'emploi du génitif, observer que ces expressions sont les équivalens de promptitude du calcul, وَمُونِّهُ الْمُعَالِينِّهُ وَمُونِيَّهُ وَمُونِّهُ اللَّهِ وَمُونِّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُونِّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُونِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُعَالِّهُ وَمُونِّهُ اللَّهُ وَمَا لَمُعَالِّهُ وَمُونِّهُ وَمَا لَمُعَالِّهُ وَمَا لَمُ وَمُونِّهُ اللَّهُ وَمَا لَمُعَالِّهُ وَمَا لَمُعَالِّهُ وَمُونِّهُ وَمُونِّهُ وَمُونِّهُ اللَّهُ الْمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمَا لَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِهُ وَمُعَالِّهُ وَمُعَالِمُعَالِمُ وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُعَالِمُعَالِمُ وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُعَالِمُوا وَمُوا وَمُعَالِمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالُوا وَمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُعَالِمُعَالِمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُعِلَّمُ وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُعِلَّمُ وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُعِلَّمُ وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُعِلَّمُ وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُوا وَمُعَالِمُ وَمُعَالِم

10.4. Les noms propres, les sumoms et les sobriquets, renferment souvent deux noms qui forment un rapport. J'appelle noms propres, ce que les grammairiens arabes nomment المنافقة و surnoms, ce qu'ils nomment المنافقة و ce qu'ils nomment المنافقة و qu'ils nomment. Les sobriquets, ou autres semblables, et d'un complément. Les sobriquets, ou les titres heporifiques compris sous la même dénomination, sont tantôt supplés, comme مُؤَدُّرُ الْمُؤَالِّقِينَ مُنْ الْمُعَالِينَ اللَّهِ وَلَمُ الْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّيْنَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَّ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ

simples, comme omar, sie Mohammed, is Ahmed, ou composés, comme al sie Abd-allah (le serviteur de Dieu ); مَنْ الله Obeid-allah (le petit serviteur de Dieu), عَبِينُ اللهِ Abd-alschems (le serviteur du soleil), lest is Abd - algaffar (le serviteur de celui qui pardonne). Il y a différentes espèces de noms propres composés, que l'on nomme وزي إلى et . La première, dont j'ai parlé ailleurs (n.ºs 595 et 791, 1.1c part.), n'éprouve aucune déclinaison, et les deux mots demeurent invariables. Dans la seconde et dans la troisième, dont j'ai expliqué précédemment la nature (n.º1 789 et 790, 1.ºe part.), le nom qui sert de complément se met au génitif, comme on le voit, pour la seconde espèce, dans عَبْنُ النَّفَارِ et عَبْدُ اللَّهِ et عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ المَّالِقَارِ et pour la troisième, dans وقل بك et عفر مون . Dans cette troisième espèce, cependant, on peut considérer les deux parties du composé comme un seul mot [1]; et alors, le rapport cessant, la seconde partie n'est plus régie par la première, et le tout se décline sur la seconde déclinaison (n.º 912, 12 part. ).

né de deux noms; et par conséquent, le second de ces noms est

<sup>(1)</sup> Pour les compotés de cette troisième espèce, qui ant pour seconde partie 49, particule qui est, le pense, d'origine perane, quoique les granmairiems anabes soient d'une, opinion contraire, ils sons Indéclinables, comme que est 43,250°, le premier mot que et 5,60°, avant toujours pour voyelé finide un fuble, et le second 43 un lerra, on les décline néammins quelquefois sur la seconde déclination, en disant su nomineul 400°, et se sus génisfs et à l'accusait d'appende que que puis d'autre que de cen nom des duets et des pluriels. Ceux qui ne l'admettent pas, suppléent au duel et au pluriel comme pour les composés de l'espèce nommée du duel et au pluriel comme pour les composés de l'espèce nommée.

toujours au génitif, comme dans ces exemples: التر وَلَّمَ الْكِمَائِينِ اللهِ الْكَائِينِ اللهِ اللهُ الْكَائِينِ اللهِ اللهُ الله

106. Enfin, dans les sobriguets ou titres honorifiques لَقَرُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

107. Quelquefois les titres honorifiques sont composés d'un plus grand nombre de mots et renferment plusieurs rapports alors chacun des mots qui entrent dans leur composition, se décline comme l'exige la nature du rapport. On en voit un exemple dans ce titre d'un khalife d'Égypte, أَمَّا وَ بِي مُورِّرَا وَ السَّامُ وَ الْمُعَالِّ وَ السَّامُ وَ اللَّهِ وَ الْمُعَالِّ وَ اللَّهِ وَ الْمُعَالِّ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

108. Les noms propres composés, de l'espèce nommée

(t), s'il s'en rencontre quelques-uns, sont totalement indéclinables.

sobriquet devant être placé après le nom, on peut, quand le nom et le sobriquet ne sont chacun que d'un seul mot, mettre le sobriquet au génitif, comme formant le complément du nom. Ainsi, en parlant d'un homme dont le nom est مُنِيِّدُ لَا الله sobriquet مَنْ الله له الله sobriquet مَنْ الله له الله sobriquet مَنْ الله sobriquet مَنْ الله الله sobriquet مُنْ الله sobriquet مَنْ الله sobriquet مَنْ الله sobriquet مَنْ الله sobriquet مَنْ الله sobriquet مُنْ الله sobriquet مَنْ الله sobriquet الله sob

Ebn-Malee suit l'opinion des grammatriens de Basra, car il dit dans l'Alfrysa:

<sup>(1)</sup> Voyez la première partle, n.º 595; p. 269; n.º 936, p. 420, et n.º 1.188, pag. 543.

<sup>(</sup>a) Suivant les grammairiens de Bara, dans le cas dont je parle, il faui basolument mettre le isbriquet au génitif, et é on ne peut pai dire autrement que يَمْ أَوْ وَلَمْ وَلَمْ يَرِيّنَ كُمْ الْحَرْدُ وَلَمْ يَعْمُ الْحَرْدُ وَلَمْ يَعْمُ الْحَرْدُ وَلَمْ الْحَرْدُ وَلَمْ الْحَرْدُ وَلَمْ الْحَرْدُ وَلَمْ الْحَرْدُ وَلَمْ الْحَرْدُ وَلَمْ الْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَلَمْ الْحَرْدُ وَلَمْ الْحَرْدُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُونُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

<sup>&</sup>quot; Le nom propre est, ou un nom, ou un surnom, ou un sobriquet : quand be sobriquet est joint à un autre ( nom ou surnom ), mets-le le dernier. Si tous

110. Les noms qui servent à la numération, depuis trois jusqu'à dix, et depuis cont et au-dessus, gouverient le nom de la chose nombrée au génitif. Je traiterai séparément de la syntaxe des numératifs, ce qui me dispense d'en parler ici.

Les adverbes . قط et أَسَّة , signifiant il suffit, peuvent aussi gouverner un complément au génitif (1).

1-12. Par la même raison, les prépositions, lorsqu'elles ont

<sup>»</sup> les deux sont simples, construis-les, sans exception, à la manière des noms en » rapport d'annexion; sinon, fais concorder le second avec le premier, suivant » les règles d'apposition ( عُلِيًّا ).

<sup>(</sup>Man. ar, de la Mbl. du Roi, n.º 1224, fol. 14 reco; et man. ar. de Saint-Germain, n.º 465, fol. 19 verso.)

Voyez aussi ce que j'ai dit sur la forme de certains noms composés, n.º 930, 1 e part, pag. 416, note (1).

<sup>(</sup>۱) Voyez ce que l'at dit ailleurs de l'adverbe له (n.º 1256, 1.4 part.), et de l'interjection وَيُّ (n.º 1258, 1.4 part.).

pour complément des pronoms personnels, exigent l'emploi des pronoms affixes. Exemples : قال yers moi, عليف tur lui, دائم de toi. Il faut excepter من من من من , من qui ne prennent pas les affixes.

prend quelquesois l'affixe de la troisième personne, comme explétif (n.° 1104, 1." part.).

 $\circlearrowleft$  , preposition prefixe, admet rarement les affixes (n.° 1041 , 1.  $^{\rm re}$  part.).

sert souvent à . exprimer l'attribut, dans les proposition من , sert souvent à . exprimer l'attribut, dans les propositions négatives. Exemple : الله يَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

Cela semble avoir lieu aussi quelquefois dans les propositions affirmatives (n.º 1036, 1.º part.), 'mais c'est un cas très-rare; il y a même des grammatirens qui n'admettent point cela, et qui ont recours à une autre analyse, pour expliquer cet usage de la préposition ...

I 1.4. Il arrive aussi quelquefois que le nom qui sembleroit devoir être au nominatif, commie faisant fonction de sujet d'un verbe, est mis au génitif servant de complément à la préposition (n° 1036, 1." part.). C'est ainsi qu'on dit: مَنْ اللهُ عَنْ ا

1.15. Le génitif servant de complément à la préposition & s'emploie aussi quelquefois pour exprimer soit le sujet qui de vroit être au nominatif, soit le complément direct du veche, lequel devroit être à l'accusatif (n°, 108 à 11." part.). Exemples:

مَا مِنْ دَائَةً إِلَّا مُو آخِذُ بِنَاسِيَتِهَا

Il n'y a point d'ânimal marchant (sur la terre) qu'il (Djed) ne tienne par les cheveux qui tombent sur le front.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أُجَلَهَا ۗ

Il n'y a aucun peuple qui puisse devancer le terme qui lui a été fixé.

ال العند évident que , dans ces exemples , يَنْ أَلِيَّا عَ مِنْ دَالِيًّا , sont la même chose que مِنْ أَلِيًّا ; mais il y a ici plutôt ellipse d'un antécédent, comme أَنَّذُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

- 116. Au reste toutes ces locutions, soit elliptiques, soit pléonastiques, ne présentent rien de particulier ou d'anomal par rapport à l'usage des cas, et j'ai eu soin de Jes faire remarquer dans la prémière partie, en traitant des particules.
- 147. L'interposition du mot & entre une préposition et son complément, ne change rien à la dépendance, et le complément doit toujours être mis au génitif (n.° 1180, 1. "part.). Exemples :

﴿ قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْرُ

Par une miséricorde de Dieu, tu as usé de douceur envers eux. فَبِمَا تَفْهِهِمْ مِيثَا تَغْهِمْ

> Parce qu'ils ont enfreint leur engagement. عَمَّا قَلِيلِ لَيْصُعِّدُنَّ نَادِمِينَ

Dans peu, certes, ils se repentiront.

عَمَّا خَطِيَّاتِهِمْ أُغُرُّقُوا

A cause de leurs péchés, ils ont été submergés. Le mot L doit être regardé alors comme explétif.

## S. III. DE L'ACCUSATIF.

118. L'accusatif, dans la langue arabe, sert à deux usages principaux : il indique les compléments immédiats des verbes transitifs, et il forme des expressions adverbiales qui expriment uner multitude de termes circonstantiels ou de complémens indirects ou accidentels. A raison de cette dernière fonction qui est propre à ce cas, la dénomination de cas adverbial lui conviendroit très-bien (n.º 899, 1." part.).

119. Le nom qui sert de complément objectif à un verbe transitif (n.º 251, 1.16 part.), se met à l'accusatif. Dans ce rapport, dont le verbe est l'antécédent et le nom le conséquent, la terminaison de l'accusatif sert d'exposant, c'est-à-dire qu'elle indique, la nature de ce rapport, qui est un rapport de l'agent ou de l'action à l'objet. Exemple :

#### لَمْ يَشْرَفُ خَدْرًا قَطْ Il n'a jamais bu de vin.

120. Les verbes doublement transitifs (1), c'est-à-dire, qui

ont deux complémens objectifs, les mettent tous deux à l'accusatif. Exemples:

J'ai donné en mariage à Zéid la fille de mon frèr

سَقَوا زَيْنَ ا خَدْرًا مَسْمُومَةً Ils ont donné à boire à Zéid du vin empoisonné.

121. Le verbe abstrait of, qui exprime l'existence du sufet et son rapport à un attribut quelconque (n.º 246, 1.1º part.), et qu'on appelle dans ce cas-là نَاقَعَةُ incomplet, exige que cet attribut soit mis à l'accusatif. Exemples :

Le sage ne sera point sage, jusqu'à ce qu'il dompte toutes ses passions.

أَيُنَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيُّنًا لَمَّبْعُوتُونَ

<sup>(1)</sup> Il faut se souvenir que je n'appelle transitifs que les verbes qui gouvernent leur complément immédiatement et sans l'intervention d'aucune préposition ; et de même j'entends par verbe doublement transitif; le verbe qui régit immédia tement deux complémens. Ainsi, en latin, discere est pour moi un verbe transitif, et docere, un verbe doublement transitif.

Quoi done! lorsque nous serons devenus des os et de la poussière, serons-nous ressuscités!

# كُونُوا عِمَارَةً أَوْ حَدِيدًا

Soyez des pierres ou du fer.

122. Le verbe الله على إلى ainsi que le verbe être en français, est quelquefois employé comme verbe attributif et signifiaat etitete être extrant, ce qui lui fait dohner alors la dénomination de être et estant, ce qui lui fait dohner alors la dénomination de somplete dans ce cas, il ñ'y a point d'attribut distinct du verbe; le sujet se met toujours au nominatif, comme celui de tout autre verbe (n° 94), et l'on doit bien se garder de le considérer comme attribut. Exemple:

S'il n'a pas d'enfans, et que ses père et mère héritent de lui, en ce cas la mère aura le tiers de la succession; mais s'il laisse des frères, sa mère aura un sixième.

<sup>(</sup>م) Il new jos ran de prouvér dans les livres arabes, soit manuacrits, soit implimés, des fautes coatre les deux règles que lon vient d'exposer. Tantèt l'attribus, après le verbe cité, is trojure su nominatif, comme مُوَالَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

Quelquefois l'attribut est placé avant le verbe عناق mais cela ne change rien à la regle de dépendance, et l'attribut se net toujours, en ce cas, à l'accusatif. Exemple عَسَرًا عَن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ع

123. Il y a dans la langue arabe, comme je l'ai déjà dit ailleurs (n.°248, 1.° part.), plusieurs verbes qui tenferment l'idée de

cette faute), le sujet du verbe de est pris pour l'attribut et rhis à l'accussiff : ainsi on ils dans l'ouvrage initiqué l'an versionis melitic lièr. Calille, pe se l'alle de la companie de la laise de la companie de la laise de la companie de la

مَا جَآوًا مِمَّا يَكُولُ حَوَامًا عَنْ كَالْمِهِ وَلَكِنْ قَاتِلُوا نَّكُهُ ۚ يَالَّامُو بِالْخَرَاجِهِ فَمَدُّ مَعُهُ مِنْ ٱلْمُنْفِسَى مِنْ قَانِعُهُمْ

<sup>«</sup> Ils ne dirent rien qui put être considéré comme une réponse à ses discours ; mais

l'existence, exprimée avec abstraction de fout attribut déterminé. mais modifiée seulement par quelque circonstance de temps, de durée, de localité, d'antériorité, de postériorité, de continuité, &c. Il arrive même souvent qu'on fait abstraction de cette idée modificative, et qu'on emploie ces verbes comme de vrais synonymes du verbe abstrait is aussi les grammairiens arabes les appellent-ils il iles sœurs du verbe il (1). De quelque manière, au surplus, qu'on les emploie, ils ne renferment pas proprement un attribut. Ces verbes sont, te et Alevenir, être au soir , etre au matin, sell être au lever de l'aurore, etre vers le milieu de la matinée, Il etre pendant soute la durée du jour, St être pendant toute la durée de la muit, : n'être pas, Al Cêtre encore, être continuellement, Is durer, perseverer à être, - , le, as la, del la ne pas cesser, être sans discontinuer, &c. Tous ces verbes, étant suivis d'un attribut, le mettent à l'accusatif. Exemples

لَا تَعْيِّ نَفْسَكِ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا دَامَر ٱلْعَصَبُ غَالِبًا عَلَيْكَ

Ne te compte pas au nombre des hommes, tant que la colère te dominera.

<sup>»</sup> ils reconnurent les bons avis qu'il leur donnoit, par un ordre de le faire sortir » de leur ville, lui et les croyans qui étoient avec lui. »

On trouve de même dans l'Alcoran وَمَا كَانَ قُولُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا (sur. 3, vers. 147).

On peut aussi considérer أَنَّ قَالُوا comme le vrai sujet ou agent فَاعِلُ du verbo

<sup>(1)</sup> On dlt, dans ce cas et les autres semblables , la sum, et non les frères , parce que , comme je l'a dit ailleurs , les most tels que في الله من الاج particules , comme , be autres , quand on les considère unsquement comme des most , abstraction fatte de l'eur signification ; sont censés être du genre l'éminin.

Vous vous êtes trouves frères, au matin (c'est à-dire, unis d'une àmitie fraternelle), par la miséricorde de Dieu.

Tu seras renverse par terre dans l'arène où ils combattent, et tu deviendras, au matin, la proie des hyènes affamées.

124. Remarquons, en passant, que comme les Arabes n'ont pas de verbe qui réponde précisément à notre verbe avoir, ils y supplient par le verbe ¿V. Ainsi, au heu de dire, un roi avoit un oirrir, mon père avoit un chameau, ils disent, un roi, un vizir civit à lui, on père, une chameau étoit à lui, la J. & J. & J. S. J. ou bien un-chameau étoit à mon père, Luc d'un le J. J. & J. S. J.

125. If y a pluseurs conjonctions et autres particules qui, étant placées devant un pom, lequel devroit être au nominatif parce qu'il fait la fonction de sujet d'une proposition ou parce qu'il est placé en avant de la proposition, ainsi qu'il a été dit ci-devant (n. 98), et qu'il n'est sous l'influence d'aucun antécédent, exigent qu'on le mette à l'accusaiti. Ces particules sont les conjonctions of ear, of que, out mais l'adverbe conjonctif ou tourne the les adverbes out plus de Dirà que (1), ju et je peut-tre. Exemples:

إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ Dieu est indulgent et clément,

يَا لَيْنَ أَيَّامًا ٱلفِّبَا لَنَا رَوَاحِ

Plut à Dieu que les jours de la jeunesse revinssent pour nous!



<sup>(</sup>t) Nous apprenons de Djewhari que , , chez quelques Arabes, exerçoit son influence sur le sojet et l'attribut, et les règisoit l'un et l'autre à l'accusatif. C'est d'après cela qu'un poète a dit :

# سَوُدٌ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعْيدًا

Elle seroit bien aise s'il y avoit entre elle et lui un grand espace.

زَيْدُ فَأَيْدُ لَكِنَّ مُعَمَّدًا خَالِصُ

Zeid est debout, mais Mohammed est assis,

كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدُ

Comme si Zeid étoit un lion.

وَلَيْتَ ٱللَّيْلَ لَمْ يَكُنْ قَارِقًا ذَرَاهُمْ

Et plut à Dieu que la nuit ne se fut pas retirée de dessus leurs têtes.

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةُ, قَرِيبُ

Et qu'est-ce qui l'apprend (si) peut-être l'heure (de la résurrection) est proche!

وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

Mais les hypocrites ne comprendront pas.

126. Pour que l'influence de ces particules s'exerce, il faut que le nom suive immédiatement la particule, ou du moins qu'il n'en soit séparé que par une préposition avec son complénient : si le complément de la préposition est complexe, la particule n'en conserve pas moins son influence. Examplés :

أَيُنَّكُمْ لَنَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ٱلَّهِمُّ أَخْرَى

Rendrez-vous donc témoignage qu'il y a d'autres dieux que Dieu!

إِنَّ بِٱلشَّعْبِ ٱلَّذِي دُونَ سَلْعِ لَقَتِيلًا

Certes, dans cette vallée qui est sous un rocher, il y a un mort.

Plut à Dieu qu'il y cut entre moi et toi la distance qu'il y a entre les deux oriens (c'est à dire, l'orient d'été et l'orient d'hiver, ou bien entre l'orient et le couchant)!

Quelquefois, après la particule [6], le sujet est encore précédé de l'adverbe affirmatif ]; ce qui n'empêche pas qu'on, ne mette le sujet à l'accusatif, comme on le voit dans l'exemple précédent et dans celui-ci;

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرُهُ لِأُولِي ٱلدُّبْمَارِ

Car il y a en cela, certes, un sujet de réflexion pour les hommes qui ont du jugement.

127. Quand ces mêmes particules prennent à la fin le monosyllabe C., comme [15], [16], [16], [16] et [15], elles pérdent leur influence sur le nom qui les suir : le mot C, en ce cas, est explédif, er on le nomme 25 Control qui empérit, parce qu'il empéche ces particules d'exércer aucune influence sur le nonr qui les suir (n° 1182, 15° part.). On peut cependant, après (13), mettre le nom à l'accusair, en conservant au mot son influence.

128. L'adverhe négatif y , lorsqu'il est employé pour nier, non l'attribution d'une qualité à un sujet, mais l'existence même d'une chose, soit d'une manière générale et absolue; soit d'une un illeu ou dans des circonstances données, régit ordinairement à l'accusatif le nom qui le suit : dans ce cas, l'accusatif perd sa voyelle nasale; mais il faut, pour que y exerce cette influence, 1.º que le nom qui suit y ne soit ni un nom défini par sa nature, comme un nom propre, ni un nom appellatif restreint par l'article y ou par un complément; 2.º que le nom suive inmédiaitement la négation. Exemples :

ذَٰلِكُ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

C'est ici le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute.

या भी यो भ

Il n'y a pas de dieu, si ce n'est Dieu.

Il.n'y a gucun homme dans la maison.

On diroit, au contraire, لَا فِي ٱلنَّارِ إِنْسَاقُ , le mot إِنْسَاقُ séparé de Ý par le terme circonstantiel

120. Les deux particules négatives Le et y, étant jointes à un spiet et à un attribut qui constituent deux parties distincte de la proposition, et qui sont liés l'un à l'autre par l'idée de l'existence, ou, ce qui est la même chôse, par le verbe abstrait sous-entendu, gouvernent l'attribut à l'accusatif. Exemples : والمنافق المنافق المنافق

130. Ce que nous ventons de diré de l'influence grammaticale particulière à 3 quand cet adverbe nie l'existence, et de celle qui est commune aux deux adverbes négatifs 3 et l' quand ils sont suivis d'un sujet et d'un attribut, est subordônné à certaines conditions réstrictives que nous croyons devoir réserver pour le chapitre où nous traiterons spécialement de la systaxe des particules. Nous nous bonterons ici à bien établir la différence qui existe entre les deux cas où l'adverbe négatif 3 exerce une influence grammaticale sur l'un des termes de la proposition qui lui est subordonnée.

131. Pour sentir cette différence, il faut observer que, dans le

هُوَ عَلَى لَفَةِ ٱلْجِيَّازِ فِي إِغْمَالِمَا عَمَلَ لَيْسَ لِيُفَارَكَيْهِمَا فِي نَـفِيَّ ٱلْبَالِ رُقِيِّق مَشَرُّ عَسلَى لُسَفَسِةٍ مَّرِّسِيسِم

premier, cette négation est l'équivalent de it n'y a point, c'est-à-dire, d'une négation et du verbe éb signifiant l'existence réelle et faisant fonction de verbe concret; en sorte que, comme on l'a déjà dit, dans cette construction, la négation nie absolument l'éxistence du sujet à dans le second cas, au contraire, les négations, Li et J'équivalent à une négation et au verbe ébé faisant fonction de verbe abstrait, ou ; ce qui est la même chose, au verbe négation de verbe abstrait, ou ; ce qui est la même chose, au verbe négati d'existence de l'attribut au sujet. Aussi les grammairiens arabes monment-ils l'adverbe négatif J, dans le premier que la relation de l'attribut au sujet. Aussi les grammairiens arabes monment-ils l'adverbe négatif J, dans le premier de la négation du gehre; et dans le second cas, ils appellent la négation du gehre; et dans le second cas, ils appellent la négation du gehre; et dans le second cas, ils appellent la négation du gehre; et dans le second cas, ils appellent la négation, d'eximpation de citrosistante d'état, ou

133. La particule 31 sinon, les prépositions lals. Né et lois excepté, et plusieurs autres mots qui servent à faire exception, exigent, dans certains cas, qu'on mette le noin qui les suit à l'accusatif; mais comme ils n'exercent cette influence que dans quelques circonstances, que dans d'autres ils sont suivis du nominatif ou du génitif, et que cette matière exige d'assez longs détails, nous en traiterons dans un chapitre séparé.

13.4. Les noms qui servent à la numération, depuis onze jusqu'à quatre vingt-dix-neuf, mettent le nom de la chose nombrée à l'accusaif. Je me contente ici de renvoyer au chapitre où je traiterai de la syntax des numératifs.

135. Les noms indéclinables numératifs مُعْتَى وَ مَا مُعْتَى مِ مَا مُعْتَى مِ مُعْتَى مِنْ مُعْتَمِينَ مِنْ مُعْتَمِينَ مِنْ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِعُ مِنْ اللهِ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِعُ مِنْ اللهِ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِعُ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِعُ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِعُ مُعْتَمِعُ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَعِمِ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعْتَمِ مِنْ مُعْتَمِعُ مِنْ مُعِمِعُ مِنْ مُعْتَعِمُ مِعْتُعِمِعُ مِنْ مُ

ara di Engl

كَأَيِّنْ رَجُالًا قُتِلُوا ! combien de dirhems as-tu regus كَمْ دِرْعَمَّا أُخَدتَ qui كنة, qui signifie tant de.

Si cependant, avant le nom indéclinable numératif ou avant la chose nombrée qui suit ce nom, il survient une préposition, la chose nombrée se met au génitif, comme complément du nom indéclinable, dans le premier cas; et dans le second, comme complément de la préposition. Exemples : بِكُمْ دِرْهَمِ pour combien de dirhems! كأيِّن مِنْ رَجُل combien d'hommes! Si les mots indéclinables dont nous venons de parler sont employés, non d'une manière interrogative, mais énonciativement, le nom qui exprime la chose nombrée se met au génitif singulier ou pluriel. Exemple : الدري كم رجال قَلْت je ne sais pas combien كُمْ رَجُل d'hommes tu as tués. On peut dire aussi

Ces mots عُدْرُ أَمُّاتِينَ , كُأَتِّي , وَعَلَمُ et quelques autres sont du nombre de ceux que les grainmairiens arabes nomment expressions substituées ou métonymies (n.º 954 et 958, 1." part.).

On les comprend aussi, avec les articles démonstrațifs et les adjectifs conjonctifs, parmi les noms d'une signification vague es indéterminée indeterminée parce que leur signification demêure vague, jusqu'à ce qu'elle soit déterminée par le nom qui indique de quelle espèce de chose il s'agit : aussi ce nom s'appelle-t-il alors déterminatif (۱).

<sup>(1)</sup> J'ai déjà observé, quant à عَنَا , que ce mot peut devenir le complément d'un rapport d'annexion ; dans ce cas, il est virtuellement au génitif, et le norm qui lui sert d'antécédent perd sa voyelle nasale, ainsi que cela a lieu dans tous les rapports d'annexion. C'est ainsi que , dans la Vie de Timour , on lit ( tom. I . p. 630) : أَكُن أَخُدتُ بِاللَّادُ كُذَا وَكُن أَخُدتُ بِاللَّادُ كُذَا وَكُنَّا : (p. 630) L'auteur dit كالد , et non بالددا

136. Les noms de mesure, comme عَلَيْنَ boirseau, &c. mettent le non de la chose mesurée à l'accusatif. Exemples: المنافي وَلَمْنِي وَالْمَانِي وَلَيْنِي وَلَيْنِي وَلِي وَالْمَانِي وَالْمِنْ وَالْمَانِي وَلِي وَالْمِنْ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَلِي وَالْمَانِي وَالْمَالِي وَالْمَانِي وَالْمَالِمِي وَالْمَانِي وَلْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَالِي وَلِمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَالِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلِمَانِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنِي وَالْمِنْفِي وَلِمَانِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِلْمِنْفِي وَلِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَلِمِنْ وَالْمِنْفِي وَال

On comprend encore sous cette dénomination les noms de dixaines, depuis إن التولي الت

137. L'accusatif sert souvent à exprimer le vocatif : je n'en parle point ici, parce que je traiterai, dans un chapitre séparé, des différentes manières d'exprimer le compellatif.

138. L'accusatif s'emploie encore dans certains cas, quand il y a exclamation, ou que l'on déplore le malheur de quelque chose. J'en traiterai dans le même chapitre.

139. Outre toutes les différentes circonstances dont nous avons parlé jusqu'ici, dans lesquelles est exigé l'emploi de l'accusatif, ce même cas sert généralement à indiquer, sous une forme adverbiale, tous les complémens circonstantiels ou déterminatifs qui pourroient être exprimés d'une manière plus développée, soit par une préposition avec son complément. C'est sur-tout sous ce point de vue que l'accusatif doit être considéré comme un cas elliptique ou adverbial, qui supplée, avec un avantage immense, aux adverbes proprement dits, dont le nombre est infiniment petit en arabe (n.º 1108 et 1110, 1.º part.). En effet, il forme autant d'expressions adverbials complexes ou incomplexes, ou de pro-

positions adverbiales, qu'il peut en être besoin pour exprimer toutes les circonstances modificatives du sujet, du verbe, de l'attribut, ou de la proposition toute entière. Ceci exige quelques observations préliminairés.

140. J'appelle expression adverbiale incomplexe, celle qui n'est composée que d'un seul mot mis à l'accusatif, et qui renferme le sens d'une préposition et du même mot servant de complément à cette préposition; expression adverbiale compléxe, celle qui équivaut à une préposition et à un complément complexe. Enfin il y a proposition adverbiale, lorsque le mot mis à l'accusatif est l'équivalent d'un sujet et d'un attribut : elle peut être aussi complexe ou incomplexe.

Exemple d'une expression adverbiale incomplexe :

مَانَ جُوْمًا

Il mourut de faim.

Exemples d'une expression adverbiale complexe :

شُومُوا أَيَّامًا مَعْدُودَةً

Jeunez un certain nombre de jours.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ٱلْبُيْغَآءُ مَرْضَاةِ ٱلَّهِ

Parmi les hommes, il y en a qui livrent leur propre vie pour mériter la bienveillance de Dieu.

Exemple d'une proposition adverbiale incomplexe :

أَذْخُلُوا ٱلْبَابَ مُجَدًّا

Entrez par la porte en adorant.

en adorant, est pour وَأَنْتُمْ عَنَّ tandis que vous adorerez.

Exemple d'une proposition adverbiale complexe :

وَهُوَ آلْخَتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ

Ce (livre) est la vérité, confirmant la vérité des livres qu'ils possédoient déjà.

et il confirme. وَهُوَ مُصَدِّقًا confirmant est pour مُصَدِّقًا

1.41. Il n'est aucune des circonstances où l'accusatif se trouve employé d'une manière absolue, dont on ne puisse réndre raison de l'une de ces deux manières; et pour le faire voir, nous allons parcourir les différentes espèces de termes circonstantiels qui peuvent modifier les propositions ou quelqu'une de leurs parties.

#### 142. CIRCONSTANCES DE TEMPS.

عَدّا demain, الْكُنْسَ hier, أَدُمُ un jour, مَوْمَّا aujourd'hui.

صُومُوا أَيَّامًا مَعْنُودَةً

Jeunez un certain nombre de jours.

َ ثَنَلْتُهُ ٱلسَّنَةَ ٱلْمَاضِيَةَ Je l'ai tué l'année dernière.

مَلَكَ عِشْرِينَ سَنَةً وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَيَوْمًا وَاحِدًا "Il régna vingt ans, trois mois et un jour

143. CIRCONSTANCES D'ETENDUE.

سَارُوا أَرْبَعَةَ أَمْيَالِ

Ils marchèrent quatre milles.

مَارَ فَرْعَمْ مِنْ وَإِلَّا ثَلَاثَةَ فَرَامِعَ مَارَ فَرْعَمْ مِنْ وَإِلَّا ثَلَاثَةَ فَرَامِعَ Il marcha l'espace de deux ou trois parasanges.

144. CIRCONSTANCES DE LIEU.

أَنَّ يُعْدَا مُ droite, إِنَّانَ مُ gauche أَنَّ أَوْا رَخُوا أَنَّ أَوْمَا trere et par mer. Si les noms qui expriment des circonstances de lieu, doivent prendre des complémens, ils deviennent les antécédens d'un rapport et perdent leur tenvin ; le nom qui leur sert de conséquent, se met alors au géntif. Exemples: وَرَادُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

145. Les noms appellatifs qui désignent le lieu, la situation, se mettent plus ordinairement à l'accusatif, quand ils expriment une idée vague (1), comme devant; derrière, à droite, à gaüshe, en haut, on bas, &c. (n.º 1154, 1.º part.).

ي "Out terme chromstantlel de lieu negue, Cett-d-tire, qui Indique un lieu, non par sa propre d'enomination, mais par une dengmination qui a pour objet le rapport dans lequel il se trouve avec un autre lieu, se met aussi à l'accusatif, comme النجوة، عَلَيْكُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Le plus grand nombre de ces mots ne peuvent pas s'employer sans un complément d'annexion, et c'est par cette raison qu'ils paroissent ici sans tenwin.

3. Tout nom de mesure ltinéraire, comme مُرْسَعُ mille, غُرِسَعُ parasange, se met encore à l'accusatif.

له 4. Au contraire, بَانِّهُمْ مُوْمَ وَهُوْ مِنْهُمْ مُوْمَا اللهُ وَهُوْمُ مِنْهُمْ مُوْمَا اللهُ عَلَيْهُ مُوْمَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الل

<sup>(</sup>i) Les termes circonstantiels de temps et de lieu sont ce que les Arabes appellent مُعْمُولُ فِيهِ اللهُ ا

Lorsqu'ils expriment une idée plus précise, comme la maison, le chemin, la mosqu'ée, on 'emploie plus voloniters une préposition. La chose, néanmoins, n'est pas absolument nécessaire; et l'on peur leur donner la forme adverbiale, en les mettant à

. أَمْنُ فَيْ خَارِجِ ٱلدَّارِ، أَقَمْتُ فِي مَقْتَلِ حُمَّيْنٍ , مَلَّيْتُ فِي مَجْدِدِ ٱلدَّبِيِّ

Quant aux noms qui signifient lieu de signer, comme مُثَلَّى , مُثَلَّمُ li faut faire une distinction : si le verbe où autre mot dont lis sont un terme circonstantel, signifie luinemen edmenrer, signarere, comme مُنَّ وَمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

Ces observations, au reste, que l'emprunte d'un grammairien arabe, n'ont pour objet que les termes circonstantiels où l'exposant est la préposition &.

Voyez te معرف الأطاع imprimé à Scutari, pag. 49 et suiv., et mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance XIX, pag. 190.

Djewhard expose la même doctrine dans le Jûnda, la racine المحكم. et !! no sera pas inutile de tranicrife lei co passage, le texte de ce dictionnaire n'ayant pas eté public. Djewhard reiniqued d'abord qu'on dit تَعَلَّمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّ

l'accusatif, pourvu que le sens exprimé ne soit pas celui de la préposition 4; mais cela doit être considéré comme des exceptions. J'en ai rapporté des exemples ailleurs (n.º 1110, 1.º part.).

#### 146. CIRCONSTANCES D'ETAT.

Je comprends sous cette dénomination toutes les circonstances qui tendent à modifier ou, à déterminer à une signification pfus précise les ujet ou l'attribut, ou même les complémens du verbe, ou quelqu'un des termes circonstantiels.

147. 1.º Circonstances de manière, d'état ou de situation, relatives au sujet. Exemples:

أَذْخُلُوا ٱلْبَابَ مُحَدِّدًا Entrez par cette porte, en adorane. وَلَا تَعْمُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Ne portez pas la désolation sur la terre, en y commettant des brigandages.

Dans ces deux exemples , اَمُنْجُونِهِ فِي فِيصِينَ فِي فِي tont à l'accusatif, comme termes circonstantiels qui se rapportent au sujer المُنْمُةُ وَمُوسِينَ compris dans le verbe. Cetrme circonstantiel, exprinci par un adjectif verbal et qui est nommé والمُنْفِرَة par un adjectif verbal et qui est nommé والمُنْفِرة par les grammairiens arabés, peut aussi s'exprimer par le nom d'action, comme dans cet exemple: اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ تَعْلَمًا وَتُعُودًا وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلِمَاا وَتُعُودًا وَاللّٰهِ وَلِمَاا وَتُعُودًا وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلِمَاا وَتُعُودًا وَاللّٰهِ وَلَمَاا وَتُعُودًا وَاللّٰهِ وَلَمَاا وَتُعُودًا وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَمَا اللّٰهِ وَلَمَا اللّٰهِ وَلَمَاا وَلَمُودًا وَلَّا اللّٰهِ وَلَمَاا وَلَمُودًا وَلَمُ اللّٰهِ وَلَمَا اللّٰهِ وَلَمُوالِدُ اللّٰهِ وَلَمَا اللّٰهِ وَلَمَا اللّٰهِ وَلَمَا اللّٰهِ وَلَمُعَالِمِهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰوِي وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَوْلُوا اللّٰهِ وَلَمَا اللّٰهُ وَلَمَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ

نقُولُ تَعَدَّقُ الدَّاوَ وَلَا مَلَيْكَ ٱلْمَجِيدَ وَلَا نَبُّوكُ الْمَبَالُ وَلَا فَئِنَّ ٱلْـوَادِي وَمَا خِلَمَا مِنْ ذَلِكَ فَـاِيَّمَا فِي جِدْنِ حَرْبِ ٱلدِّرِ غَنْوَ دخلتُ ٱلبَّنِينَ وَنَوْلُتُ الزَّادِينَ مِنْعَدِثُ ٱلْمُنِسَلِ

Je m'abstiens de traduire cela, parce que ce que j'ai dit précédemment suffit pour en faire comprendre parfaitement le sens.

qui se souviennent de Dieu, debout ou assis. On auroit pu dire

En voici un autre exemple :

Au matin de notre séparation, au jour fatal de leur départ, lorsque je me tenois près des buissons du lieu où campoit la tribu, on m'eur pris pour un de ces gens qui pilent det coloquinnes, tandis que mes camarades, montée sur leurs chameaux, étaient arrêtés près de moi. G.S., nom d'action, en se tenant, est là pour G.S.J. [1] ils

se tenoient.

148. 2.° Circonstances d'état relatives à l'objet. Exemples:

Quiconque sera rebelle à Dieu et à son apôtre, Dieu le fera entrer dans le feu, y deméarant ésernellement.

وَمُو خَالِدٌ فِيهَا y demeurant éternellément , est pour خَالِدٌ فِيهَا il y demeurera éternellement.

J'ai rencontré le sultan chez cette personne, pleurant, c'est-àdire, et il pleuroft,

Il arrive souvent, dans cette manière de s'exprimer, que le

<sup>(1)</sup> Sulvant quelques grammairient, dans ce vers d'Amtralias, (1) nest point nom d'action, mais c'ext le pluriel de (1) comme on dit (1) ce (1)

terme circonstantiel peut se happorter granumaticalement à plusieurs des termes de la proposition ; ee n'est donc que la construction ou les circonstances du discours 'qui peuvent, dans ce cas, déterminer auquel de ces termes on doit le rapporter. Dans l'exemple cité, on autroit égité toute amphibologie, en disant plurant, chez cette personné.

Ainsi, dans ee vers de Schanfara, وَرَمَانِ الْمُعَنِّينَ الْمُعَنِّينِ الْمُعَنِّينِينِينَ الْمُعَنِّينِ الْمُعِينِّينِ الْمُعَنِّينِ الْمُعَنِّينِ الْمُعَنِّينِ الْمُعَنِّينِينِينِينِ الْمُعَنِّينِ الْمُعَنِّينِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِينِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِينِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّيلِينِ الْمِلْمِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ

Mais lorsque cette équivoque peut a voir lieu, il est ficile de l'éviter, en exprimant d'une manière plus développée la circonstance dont il s'agit. Ainsi, dans un des exemples précédens, on auroit pu dite els est el pleuvit.

140. A cette sorie de circonstances peuvent se rapporter, quoique ce ne soit pas ainsi que les élvisagent les graimmairiens arabes, tous les cas dans lesquels le veche a pour complement direct un sujet et un attribut, dont la réunion pourroit former une proposition complémentaire dans d'autres langues.

Les grammatriers arabes ont fait des elasses particulières des verbes qui peuvent récevoir un complément de cêtte nature, et ont hommé les uns verbes de teurs, comme savoir, eroire; les autres, verbes de doute ou de certitude, comme s'imaginer, penser, conjecturer; d'autres enfin, verbes inchoatifs, comme prendre une chose pour tel ou tel usage (2): mais c'est peut-être qu'ils n'ont pas

<sup>(1)</sup> Voyez ma Chrestomathie arabe, 2.º éd. tom. II, pag. 141 du texte arabe.

<sup>(2)</sup> Pour ne pas m'exposer à des répétitions inutiles, je renvoie, à cet égard, au quatrième livre de cette grammaire, qui contiendra l'exposé de la syntaxe, suivant le système des grammairiens arabes.

assez généralisé la destination 'de l'accusatif. On peut ne voir dans cet usage de l'accusatif qu'une application de la règle générale, suivant laquelle ce cas est employé comme une forme adverbiale, destinée à indiquer une ellipse. En voici quelques exemples ?

ll a mis la terre pour vous (servir de) lit, et le ciel (pour être audessus de vous, comme) une voute. أَوْلَكُونَ وَرَاهًا , ç'est-à-dire , وَرَاهًا ; et de même الْكِيْنِ وَرَاهًا , c'est-à-dire , وَالْمَانِ مِنْهُ الْمُوْلِينَ مِنْهَا ،

Ils ont pris mes prodiges et les avertissemens qui leur one été donnés, (pour leur servir de sujet de) plaisanterie. اَوْرُوْمُ مُوْرُهُ, c'est-a-dire,

N'imaginez pas de ceux qui ont été tués en combattant pour la cause de Dieu, qu'ils sont morts. أيَّف أَخْرَك , c'est-a-dire,

Ils s'imaginent, par rapport à cela, que c'est une chose éloignée. أَنَّهُ يَعِينُ , c'est-à-dire, بَعِينًا .

### مَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَآبُمَةً

Je ne pense pas , relativement à l'heure du jugement dernier, qu'elle doive arriver. قامة , c'est-à-dire , المائة المائة :

C'est ainsi que Dieu leur fera voir que leurs actions ne seront pour eux que des sujets de gémissemens. وَشَعَا مِسْرَاتِ عَلَيْهِمْ, c'est-a-dire, مُسْرَاتِ عَلَيْهِمْ

150. Ce que je dis ici est și vrai, que l'on peut construire

fes verbes de cœur, croire, jugar; savoir, de manière qu'ils perdent toute influence, tant sur le sujet que sur l'attribut qui forment leur complément complexe. Ainsi, par exemple, au lieu de المُعْلَمُ وَمُنْ الْمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمِعْلِمُ وَا مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِمِعُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُع

152. On trouve aussi un terme circonstantiel exprimé de la même manifère, après la particule [5] voici, suivie de la préposition et de son complément (n.º 1036, n.º part.). Exemple: عبد الآيان المواقع المو

153. CIRCONSTANCES DE MANIÈRE, relatives à l'action.

Celui qui a pris l'infidélité en échange de la foi, s'est égaré par un bien mauvais sentier.

<sup>(1)</sup> Par rapport à l'analyse de toutes ces propositions, il faut voir ce que j'ai dit des sur-auribus, dans la seconde édition de mes Principes de grommaire générale, pag. 276 et suiv.

# بِشْمَا آَهْتَرُوا بِهِ أَنْفُمُهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِنَيًّا

Certes, ils ont fait un bien mauvais marché, en achetant, au prix de leurs ames, l'avantage d'être incrédules injustement à la parole que Dieu a révêlée.

Dans ces deux exemples , عنيا et عنوه المثييل sont à l'accusatif, comme termes circonstantiels ou spécificatifs de l'action

exprimée par les verbes من و et ا

15.4. Č'est encore comme termes circonstantiels que le nom d'action (n. 619,11' part.), le nom d'antie (n. 674,1." part.), et le nom spécificatif (n. 671,1." part.), sont employés souvent à l'accustif, comme إِنْ فَيْتُ لُوْفِقَ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# 155. CIRCONSTANCES DE COMPARAISON.

Il arrive très-fréquemment que l'on emploie le nom d'action d'un verbe, mis à l'accusaif, pour exprimer une comparaison, au lieu de se servir de la preposition de comme avec le même nom d'action au génitif, ou de l'adverbe conjonctif de même que avec un des temps du verbe. J'en ai donné ailleurs un exemple (n.º 1110 p.l.º part.); en voici un autre que j'ai déjà cité dans la première partie de cette Grammaire (n.º 484, note).

يُّرِيُّ رِدِّتْ بِنَقْلِ كَسْرَةِ ٱلِذَّالِ ٱلْمُدْغَمِّةِ إِلَى ٱلْرَّآء نَقْلَهَا فِي بِيعَ رَقِيالَ

On lit aussi riddat (au lieu de touddat), en transportant le kesra du dal inséré dans la troisième radicale, au ra, comme on le transporte dans bia et kila.

. كَمَا يَنْقُلُونَهَا ou كَنَقْلِهَا est ici pour نَقْلَهَا

Dans le cas dont il s'agit ici, le verbe qui est représenté par le nom d'action, peut avoir un sujet exprimé, et un complément direct ou indirect, et tous les accessoires d'une proposition complète, en sorte que ce terme circonstantiel forme une véritable proposition logique, quoique, par sa forme grammaticale, il ne soit qu'un complément circonstantiel de la proposition de laquelle il dépend. Son caractère grammatical consiste en ce que le nom d'action doit être placé en tête de la proposition subordonnée, et mis à l'accusatif. Ensuite, si l'on donne pour complément immédiat au nom d'action, le nom qui exprime le sujet, celui ci sera mis au génitif, et le nom qui exprime le complément direct du verbe ou l'objet de l'action, se mettra à l'accusatif; si, au contraire, on donne pour complément immédiat au nom d'action le mot qui exprime le complément direct du verbe, celui-ci sera au génitif, et le nom qui exprime le sujet devra être au nominatif. Ainsí l'on dira : أَبْنِهِ أَخَاهُمْ عَمْــرًا ils le tuèrent comme son, fils avoit tué leur frère Amrou, et 55 5 il fit souffrir la torture à Zeid, comme وَيُنَا تَعْنِيبُهُ الْمُعَيِّلُ أَبُهُ زَبْد Ismail, père de Zeid, la lui avoit fait souffrir à lui-même.

Cette observation s'applique en général aux propositions qui expriment des circonstances, toutes les fois qu'on feur donne la forme adverbiale : c'est ce qu'on verra plus tard.

15b. CERCONSTANCES AUTRES QUE CELLES D'ÉTAT, SERVANT À RESTREINDRE OU À DETERMENER L'AT-TRIBUT exprimé soit par un verbe concret, soit par un simple adjectif, soit par un nom ou un adjectif dont la relation avec le sujet est indiquée par le verbe être, exprimé ou sous-entendu.

> يَّمَتَّبُ ٱلْفَرْسُ يَمَوَّقًا Le cheval a été trémpé de sueur. ٱللَّهُ عَظِيمٌ قُنْمَرَةً Dieu est grand en puissance,

### وَهِيَ كَالْجِمَارُةِ أَوْ أَشَدٌ قَسْوَةً

Us sont comme des pierres, ou plus forts que des pierres en dureté.

C'est ce que les grammairiens arabes appellent de détermination, et il faut rapporter à cette classe de termes circontantiels, l'usage de l'accusatif après les noms indéterminés dont nous avons parlé plus haut, et après les noms de mesures de capacité, de pesanteur, de longueur, &c. (n. 139 et 140).

## 157. CIRCONSTANCES DE MOTIF, D'INTENTION.

On emploie également l'accusaif pour indiquer le moif de l'action, comme dans ces exemples : عَرْضَوْنَكُ تَأْدِيبًا لَهُ pour le corriger ; مَا صُوْرَاتُكُ وَلَيْ النَّاطَاقُ إِضُوْرَاتًا وَلِيدُلَاكُ لَهُ ultan se lesa

pour lui rendre honneur, et par respect pour luie

158. Dans tous les exemples que nous avons donnes jusqu'ici de propositions adverbiales, nous avons vu que le sujet et le verbe de cés propositions n'étoient point, exprimes et et que, pour analyser ces expressions elliptiques, il falloit supposer un pronom personnel qui se rapportât à la personne ou à la chose exprimée par le nom que la proposition adverbiale modifie. Il y a une autre espèce de proposition adverbiale dans laquelle le sujet ou le verbe est exprimé; alors la forme adverbiale tombe uniquement sur le mot qui forme l'attribut, et que l'on place le premier, pour indiquer la nature de la proposition, et sa dépendance de la proposition qu'elle modifie. Exemples:

هُوَّ ٱلْحِنِّ أَنْفَأُ جَنَّاٰتٍ مَعْرُ وِقَاتٍ وَفَيْرَ مَعْرُومَاتٍ وَّالَّغْلَ وَّالَّزْرُغَ عُثِمَالِنًا أَكُلُهُ

C'est lui qui a créé des jardins en forme de berceaux, et d'autres qui ne sont point en forme de berceaux; ainsi que les palmiers et les grains dont le goût est varié.

. آلَّذِي أَكُلُهُ تُعْتَلِفً est l'équivalent de مُعْتَلِفًا أَكُلُهُ

مَا يَأْتِيهِنْدِ مِنْ ذِكِرِ رَبِّهِمْ مُخْدَثُ إِنَّا ٱسْتَبَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ

Il ne leur est annoncé aucune exhortation envoyée par leur seigneur, qu'ils ne l'écoutent en s'en moquant, leurs cœurs étant occupés de toute autre chose et distraits.

. وَقُلُوبُهُمْ لَاهِيماً : éguivaut à cette proposition لَاهِمَا قُلُوبُهُمْ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كَسْنَ مَآبِ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَعَّدَ لَهُمْ ٱلْكُبَوْابُ Un sijour agréable est destiné aux hommes religieux, des jardins d'une étérnelle demeure, les portes leur étant ouvertes.

إِذَا رَأَيْنَاهُمْ خَسِبْنَهُمْ لُولُولًا مَنْتُورًا عَالِيَّهُمْ ثِيَابُ مُنْدُسِ خُفْرً

Lorsque tu les verras, tu les prendras pour des perles éparses, couverts qu'ils stront d'habits d'étoffe de soie, verts.

ُ وَلَى تَمَوْلَنْكُ مَكْسُورًا أَوَآيَكُهُ مِـنْهُ مِرَارًا وَمَدْمُهِورًا أَوَاخِــرُهُ .

Tamerlan tourna le dos, l'avant-garde de son armée ayant été plusieurs fois battue, et son arrière-garde mise en désordre, par l'ennemi.

سَأَغْسِلُ عَنِّي ٱلْعَارَ بِٱلسَّيْفِ جَالِيًّا عَلَى قَضَاءُ ٱلسَّامَ مَا كَانَ جَالِيًّا

Certes; je me vengerai et je me laverai de cet opprobre par, le glaive, quelque malheur que puissent attirer sur moi les décrets célestes (à la lettre, les décrets célestes attirant &c.) (1).

<sup>(1)</sup> Cette construcțion a un rapport asse; setulbie avec une construction ustfeche les Grees, qui emploient dâni les propositions adverbileis le nominosif, au lieu, du génitif appelé communément absolu. On peut consulter, sur ce genre de construction, la noté i 17 de M. Larcher sur le livre van d'Hérodore, ac édition, son, V. pag. 497. Aux exemples qu'il rapporte, je joins celui-ci de Xenophon (Corpo, c. III, 5, a.); si avoi di vierra, peoplouine goi rine, si vierra, si politica pour la division de la construction arabe, qui, dans ce cas, place lattribut de la proposition adverbale en premier lite, ac le met à l'accusaif en alssant son sajet au nominatif, donne moins lieu à une équivoque que la construction greeque que je lui compare, et qui a cété quelquelois finité par les Lattribus.

مَنْ فَوَى عَيْبًا مَالَ بِهِ فَوَاهُ تَخَوُهُ كَآيُنَا مَا كَانَ قَبِهَا أَوْ حَبِيلًا Quiconque desire une chose, son inclination le pousse vers cette

chose, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise.

كُلُّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضُرِبٌ عُنْقُهُ كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَعِيرًا ذَكَّرًا أَوْ أَنْكَ

Quiconque fera cela, aura la tête coupée, grand ou petit, homme ou femme.

رَانُ Dans le dernier exemple, أَخُنَ أَوْ مَقِيمًا Dans le dernier exemple, وَأَنْ حَمِيرًا لَوْ مَقِيمًا وَلَا عَلَى وَعَلَمُ اللّهِ pour مَا كَانَ وَلا كَانَ اللّهِ pour مَا كَانَ وَلا كَانَ اللّهِ pour مَا كَانَ

Ce genre de propositions circonstantielles appartient à ce que les grammairiens arabes appellent de état.

Ces propositions doivent toujours avoir un antécédent auquel se rapportent les circonstances d'état qu'elles expriment. Quelquefois cependant leur antécédent est sous-entendu; en voici un exemple:

أَيْسِبُ ٱلْاِنْسَانُ أَنْ لَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَالِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بُمَالَتُهُ L'homme s'imagine-t-il donc que nous ne rassemblerons point ses

L homme s'imagine-t-il donc que nous ne rassemblerons point ste ossemens? Out certes (nous les rassemblerons), ayane le pouvoir de replacter comme il faut les extrémités de ses doigts (i). L'anté-cédent de قادرين est le sujet du verhe nous les rassemblerons que est sous-entendu.

159. L'accusatif s'emploie (n.º 1110, I.º part.) d'une manière elliptique, en sous-entendant l'antécédent dans la dépendance duquel il devroit être. C'est ainsiqu'on dit accident dans la dépendance

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire, suivant les commentateurs: Puisque nous avons le populor de réanir et de reneure à leur place les ou de ses doigns qui une tris-pétiles, à plus forte entires autores-nou les reneuvalles les principaus couernes de soi charge l'en entire! Uneure n'a pas voulu dire plusté que celui qui, au former et disposit d'une maplére si admitable la main et les doigts de l'homme, saura-blen husti, su dernier jodr, réunir les élémens dispersés de son corps.

ده entendant et en obéissant, pour آدافت خاتماً وأطفى خاتماً الله تبيين سفقا وأطفى خاتماً الله بسيف الله و pour يقال ألقا تبقياً الله بسيف الله و pour ألفال و الله و الله و الله الله و الله

سَاقِي إِلَيْكَ لِمُؤْمُ ٱلْقَفَآمَ فَشَكْرًا لِيَدِهِ ٱلْبَيْمَآه

La bonté du destin m'a conduit vers toi, et (j'en rends) grâces à sa main blanche, (c'està-dire, qui opère des prodiges).

فَقَالَ ٱلْفَلَامُ ٱلْوُسُطِلَاءَ لِبَالْبَلِيَّةِ وَلَا ٱلْائِلُلَاء بِهَذِهِ ٱلْأَلِيَّةِ وَٱلْأِنْقِيَادَ لِلْقَوْدِ وَلَّهِ. ٱلْمُسَلَّقَ بِمَا لَمْ يَمَالِفُ بِهِ أَحَهُ

Le jeune homme dit alors: (Je consens à) supporter cette épreuve, mais non à faire ce serment; (je veux bien) me soumettre à la peine du talion, mais non pas à faire un serment que personne n'a jamais fait.

Dans tous ces exemples, les antécédens qui régissent l'accusatif, sont sous-entendus.

160. C'est encore par une ellipse semblable qu'on dit, en parlant de Dieu, أَمَّ إِنَّ اللهِ عَلَيْنَ (n.° 1110,1. parlant de Dieu, أَمَّ إِنَّ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلِيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ

قَنْ قُلْتُ لَمَّا جَآءِ لِي تُكُرُّهُ ﴿ سُكِمَانَ مِنْ عَلَقَمَةً ۚ لَلْفَاخِيرُ ۚ Pai dit, quand j'ai su sa sa saquace : Grand Dieu ! qu'Alkama est donc fer!

Béidhawi, eq citant ce vers d'Ascha, dit : = كُمْ عُمْ est mis à l'accusatif , à cause d'un verbe sous-entendu; on commence ce que l'on a à dire par cette expression, pour fafre entendre que (quelque extraordinaire que soit la chose dont

161. L'usage elliptique de l'accusatif a lieu aussi dans toutes ces expressions adverbiales que les Arabes nomment أَسْنَا الْاَحْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ الْمُعْتَى الْمُعْتِعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ

162. Quoique ce que nous avons dit pût suffire pour expliquer Pusage elliptique de l'accusatif, nous observerons encore deux circonstances où l'ellipse indiquée par l'accusatif, a quelque chose de plus embarrassant pour les commençans. La première a lieu quand l'expression adverbiale ne modifie pas un des termes seulement de la proposition précédente, mais se rapporte à la proposition toute entière, ou même à une phrase composée de la réunion de plusieurs propositions.

Alors il faut encore, pour saisir le sens de l'expression adverbiale, la convertir en une-proposition complète, à laquelle on, doit donner pour sujet le démonstratif عن دودا, ou من المحاصلة والمحاصلة في دودا, ou من المحاصلة والمحاصلة في المحاصلة المحاص

وَأَنْ كَانُوا أَكْثُونَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ عُرِكَاءٌ فِي ٱلْفُلُونِ وَمِينَا مِن ٱلْعَ S'ils sont en plus grand nombre que cela, ils auront en commun un tiers de la succession : (ceci est) tiNE LO1 qui vient de Dieu.

est un terme circonstantiel qui se rapporte à la loi contenue dans la proposition précédente, et que l'on ne pourroit rendre littrealment qu'en traduisant ainsi, par manière de loi; mais le sens est clair, si l'on fait attention que, conformément au développement que l'indique icl, in est l'équivalent de l'applie ctei est une loi.

أَنْ يَمِثُونُ الْفِيدُانِ وَيُوسُلِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ و وَمُونِي الْمُورِي الْمُعَارِّفِ وَمَصْدِيدُ الْمُكَلَّمِ فِي الْمُعْزِيدِ عِن الْمُعْزِعَا وَكُونَ مُعْنَهُ وَمَا يَعْمُونُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ

قَانُ لَكَرَّ بِمُكُنِّ لَهُ وَلِذُ وَوَرَتُهُ أَمْوَاهُ وَلِأَبِيرُ ٱلشَّلُكُ فَانَ كَانَ لَهُ إِلْحَقَّ فِلأَقِي ٱلسُّنْدُسُ مِنْ بَغْنِ وَصِّدٍ فِمِنِ بِهَا أَوْدَنِي ٱنْآوَكُمْ وَأَنْتَلَوَّكُمْ لَا تَمَارُونَ أَلَهُمْ أَفْرَنُ لِكُمْرَ نَفْعًا فَرِيعَةً مِنْ آلِيَّةٍ

S'il ne laisse pas d'enfans, et qu'il ait pour héritiers ses père et mère, le tiers de la succession apparatiendra à sa mère; mais s'il a des frères, sa mère n'aura que le sixième, après que l'on aura prêlevé les legs qu'il pourra avoir faits et les dettes. Vous ne savez pas qui de vos pères ou de vos enfans a un droit plus prochain à profiter de vos biens : (ccci est.) UN RÉGLEMENT qui vient de Dieu.

On ne peut rendre compte de l'emploi de l'accusaif dans le mot المربق , qu'en le regardant comme un terme circonstantiel qui se rapporte aux lois exprimées dans les propositions précédentes , de même que منية dans le premier exemple : mais il y a ceci de particulier, que, dans ce dernier exemple, une proposition toute entière est insérée , comme par parenthèse, entre le terme circonstantiel et les propositions auxquelles il se rapporte. Il faut donc regarder منية وصفحة وصفحة

63. Outre les cas dans lesquels cette sorte d'analyse peut servir à expliquer l'emploi de l'accusaifí, il se rencontre souvent des passages où l'emploi de ce même cas ne semble pouvoir être rapporté à aucune règle générale. Ces sortes de constructions tiennent moins à la syntaxe ordinaire de la langue, qu'au style figuré. On ne peut les expliquer que par des éllipses; et c'est le sens seul qui indique quel est le moit sous-entendu qu'il faut suppléer, et qui est réellement l'antécédent dont le non mis à l'accusatif est le complément. C'est le second cas dont j'ai parlé. On comprendu nieux ce que je veux dire par les exemples suivans:

قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهَنَّدُوا قُلْ بَلْ مِلْةَ إِبْرُهِيمَ حَنِيفًا Ils ont dit: Soyez Juifs ou Chrétiens, vous serez conduits dans la bonne voic. Dis-leur : (Suivez) plutôt LA RELIGION d'Abraham, (qui étoit) orthodoxe.

Je n'insişte pas ici sur القينج. terme circonstantiel qui se rapporte أَنْ مَلْمُ اللهُ وَمَا الْأَوْمِينَا وَمَا الْمُواَعِلَمُ اللهُ وَمَا الْمُواَعِلَمُ اللهُ وَمَا الْمُواَعِلَمُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ

Nous l'avons communiqué la révélation, comme nous l'avons communiqué à Noé et aux prophètes qui l'ent suivi, Nous avons donné à David le psautier; ( nous avons envoyé) DES APÔTRES dont nous l'avons déjà raconté l'histoire, et DES APÔTRES dont nous ne l'avons pas raconté l'histoire. Dieu a parlé à Moise face à face; (il a envoyé) DES APÔTRES chargés d'annoncer aux hommes des récompenses, et de les menacer de châtimens, afin que les hommes de récompenses, et de les menacer de châtimens, afin que les hommes n'eussent aucun prétexte à alléguer contre Dieu, après la mission de ces apôtres.

Le mot A ' se trouve jusqu'a trois fois dans certe phrase, sans que l'on voie de quel antécédent il peut être le complément, et sans qu'on puisse le considérer comme un terme circonstantiel; il est donc impossible de le traduire, sans restituer un verbe dont il doit être le complément. Cé verbe est, pour les deux premières fois , l' hous avons envoyé, dont la signification se trouve

comprise virtuellement dans ces mots, neus avont donné à David le psautier; car, Dieu, n'accordant la révélation qu'à ses prophétes ou apôtres, c'est comme si l'on àvoit dit: Nous avont (moyé, comme notre apôtre, David, à qui nous avons révélé le psautier. C'est encore le verbe ¿¬¡ il a twoyé, qu'il faut suppléer devant ¾¬¡ dans la dernière partie de notre exemple; et ce qui le fait comoitre, c'est que ce verbe est virtuellement compris dans ces mots. Dieu a parlé à Moise face à face, qui, par la même raison que nous avons donnée ci-dessus, équivalent à cette proposition plus développée : Dieu a envoyé, pour apôtre. Moise, à qui il a parlé face à face.

Ainsi, dans toutes les circonstances pareilles à cellesci, on doit regarder comme certain qu'il y a ellipse d'un verbe, et que l'accusaiti forme de complément de ce verbe; et si l'on fait attention à ce qui précède cette expression elliptique, on n'aura pas de peine à reconnoître quel est le verbe qu'il faut suppléer dans chaque circonstance particulière, pour rendre à la proposition toutes ses parties intégrantes.

164. La règle que nous venons de donner, en considérant l'accusaff comme une forme adverbiale elliptique, est d'une si grande fécondité, et son application est si générale, qu'on peut même y rapporter les autres usages de ce cas; que nous avons exposés précédemment.

Ainsi, quand nous avons dit (n.\* 1 ع. او ا ع. 2), en envisageant , le verbe والمرح وا

de verbe purement abstrait; que les fonctions du verbe abstrait sont remplies, dans cette langue, par la forme du rapport qu'on établit entre le sujet et l'attribut, comme nous le dirons plus loin; et que le verbe of, ainsi que tous les autres que nous avons d'abord considérés comme des verbes abstraits, sont de véritables verbes attributifs, qui renferment l'idée de l'existence réelle comme attribut du sujet. Alors l'analyse de cette proposition المناقبة لقنال كالم Lokman étoit sage, est la même que celle de cette autre proposition أَنْ حَدْقُ عُهِدُ Hosein mourut martyr. Lokman est le sujet, comme Losein : (Le est un verbe attributif qui renferme en même temps l'idée du verbe abstrait et de l'attribut "Kexistant, de même que al mourut; c'est-à-dire, fut mourant ; enfin sage est un terme circonstantiel ou modificatif, un sur-attribut (n.º 151) exprimé sous une forme adverbiale, et qui équivaut à منكيم ou mieux à (١) وَهُوَ حَسَّكِيمُر

165. On pourroit en dire autant de tous les accusatifs servant de complémens aux verbes transitifs; car ce sont de véritables déterminatifs, qui restreignent la signification de l'attribut compris dans le verbe, en indiquant l'objet et le terme précis de l'action. En effet, tandis que certains verbes prennent leur complément immédiatement, et le mettent à l'accusatif, un grand nombre d'autres ne le prennent que par l'entremise d'une préposition; ôr, c'est un principe confirmé à chaque instant par la grammaire de la langue arabe, que l'adverbe est l'équivalent d'une préposition et de son complément.

Mais sans insister sur cette observation, qui peut être con-

<sup>(</sup>۱) C'est affast que l'on peut dire, dans les propositions négatives ما زين الكاديين وه كاذب و الكاديين و كاذب و الكاديين و كادب و الكاديين الكاديين mendacen, ou ce mendacit, ou ce mendacithus.

testée et que je n'ai hasardée que pour montrer toute la fécondité de la règle que j'ai établie, passons à une autre qui n'est pas moins frappante.

166. Nous avons vu (n.º 134 à 136) que plusieurs numératifs, et les noms de poids et de mesures, mettent le nom de la chose nombrée ou mesurée à l'accusatif, Ces noms, mis à l'accusatif, semblent d'abord servir de complémens au numératif, ou au nom de poids ou de mesure. La preuve, cependant, que ce ne sont pas de véritables complémens, c'est que les mots qui semblent faire fonction d'antécédens, ne perdent point leur voyelle nasale au singulier, ou leur o final au duel et au plu-ر رُطْلُ وَزُيْنًا , عِشْرُ , رَجُلًا part.). On ne dit pas : گُلُ وَرُنْنًا , عِشْرُ , رَجُلًا une رُطْلُ زَيْنًا, mais on dit عَشْرُونَ (رُجُلًا mais on dit مُنَّا سَعِيرًا livre d'huile, استعبر deux boisseaux d'orge. Ces accusatifs ne sont évidemment point des complémens objectifs; ce sont des complémens circonstantiels ou déterminatifs, sous une forme adverbiale, à laquelle on a recours, parce que la forme de l'antécédent ne permet pas de faire usage du génitif pour exprimer le conséquent. On dira par la même raison, et de la même manière, plein la terre d'or. مِلْ وَ ٱلاَّرْضِ دَعَبًا

### CHAPITRE VI.

De l'usage des Cas pour exprimer le Compellatif et la Complainte.

167. J'ai défini ailleurs ( n.° 35 ) ce que j'entends par compellatif. Les, Arabes expriment cette idee par le mot كَارَدُ مِن النَّمَا اللهِ ا

168. Comme le nominatif et l'accusatif peuvent servir pour exprimer le compellatif, pour lequel les Grecs et les Latins ont un cas particulier nommé vocatif, nous devons rendre compte ici des diverses circonstances qui déterminent l'usage des différens cas arabes pour exprimer le compellatif.

169. Si ce que l'on appelle Sil, est exprime par un nom propre ou par un nom appellatif, mais déterminé à des choses ou à des personnes présentes aux yeux de celui qui appelle, soit reellement soit par une sorte de prosopopée, et par une opération de l'esprit Les, le nom se met au nominatif sans voyelle nasale. Exemples : 6 Mohammed! مَا زَيْن 6 Zeid! On dit de même يَا زِيْن 6 ciel! si l'on regarde le ciel. Au duel et au pluriel régulier, on ne doit pas retrancher le ن final. Exemples : مَا رُجُلانِ o vous deux que je vois! ا تُبِينَ وَ prophètes qui étes ici présens ! Mais il faut pour cela que le nom appellatif n'ait ni complément immédiat, ni complément joint par une préposition, ni aucun autre mot avec lequel il soit dans une relation de sujet et d'attribut, ou d'antécédent et de conséquent. Si quelqu'une de ces circonstances a lieu, il se met à l'accusatif. Ainsi l'on dit, أَمَا عَبْدَ أَهُمُ Abd-allah / o serviteur de Dieu ]! رَفِيقًا بِٱلْعِبَادِ o miséricordieux envers les hommes! يَا مُعْلَىٰ كُلُّ خَيْرًا مِنْ زَيْدٍ ô toi qui as reçu toute sorte de biens! aga lina le ô toi dont le visage est beau! إِنَا الْكَالُ أَنْ o toi qui montes la montagne!

On emploie de même l'accusatif, si la chose appelée est exprimée par un nom appellatif ou un adjectif indéterminé, c'est-à-dire, sans article, et n'est pas censée être sous les yeux de cefui qui parle. Exemple: La G & prophite!

170. Lorsque le nom de la chose appelée est au nominatif, on peut le regarder, avec quelques grammairiens, comme in-

diquant l'ellipse de l'impératif فتعال فرون إلى المنه المنه والمنه المنه المن

171. L'adjectif ou le nom appellatif joint au nom de celui qu'on appelle ; et n'indiquant avec lui qu'un même individu , se met indifféremment au nominatif ou à l'accusatif. On dit donc يًا زَيْدُ ٱلْعَاقِلُ !ou مُعَمَّدُ النَّاقِ فَكُمَّدُ النَّعِي ou مُعَمَّدُ النَّعِي ou مُعَمَّدُ النَّيقِ ou ou le d' le sage! Si c'est un nom qui ait un complé يا إبرَ ميم خليل : ment , il faut le mettre au nominatif. Exemple 6 Abraham, ami de Dieu! Cependant le mot of fils se met toujours, dans ce cas, à l'accusatif, avec cette particularité que si les mots أَوَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ si les mots أَوَا اللَّهُ اللَّاللَّا propres, ils perdent toujours l'élif d'union, et, dans ce cas, le nom propre qui les précède peut se mettre au nominatif ou à يَا زَيْنَ بْـنَ ou يَا زَيْدُ بْنَ عَمْرُو l'accusatif. Ainsi l'on peut dire هُ كَوْنَ مُ اللَّهِ اللَّ entre deux noms propres, ils conservent leur elif d'anion, et le nom qui les précède se met toujours au nominatif. On dit donc o homme, يَا رَجُلُ آئِنَ أَنِي أَخِي Zeid, fils de mon frère ! قيا زيْدُ آئِنَ أَخِي fils de mon frère! مُ يَا رَجُلُ آبْق زَيْد homme, fils de Zeid! Cette distinction dans la manière d'écrire les mots إِنْكَ et إِنْكَ , quand ils sont entre deux noms propres, n'est pas particulière aux formules compellatives.

C'est ainsi qu'on dit au diminutif يَا بُنَى mon petit enfane ,

<sup>(1)</sup> On écrit aussi quelquefois à le ; du moins est-ce ainsi que, dans plu-

au lieu de . يَا يُقَلِّى, comme مِنَا عَلَاهِ يَا لَي Dans . يَا يَقَلِّى il y a suppression du ي qui caractérise le pronom affixe de la première personne, suivant ce qui a été dit ailleurs (n.º ۱۰۱، الله عَبِيّة ), comme مِنْةِ au lieu de . رَبّي de . رَبّي de . رَبّي

Au lieu de يَا أُمِّي الْمِي mon père! قِيا أَلِي ma mère! on peut dire يَا أَبِي ou يَا أَبِّتِ ou يَا أَبْتِ

173. La particule ly ne peut jamais être suivie immédiatement de l'article jl. Lors donc que le nom de la chose appelée est restreint par un article, on interpose entre ce nom et la jarticule l'article démonstratif الْمَهُ , ou les mots suivans composés de cet article, ou de l'adverbe 'لهَمُ الْمُهُمُّ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

174. Quand le nom de la chose appelée est restreint, soit par l'article, soit par un complément, ou que c'est un aom propre, on peut supprimer la particule إِنَّ الْمُعْلِدُونَ . Exemples أَنْ الْمُعْلِدُ الْمُعُولُونِ وَالْارْسِ ! f hotmer Seigneur وَرَحَّنا ! des cieux et de la terre! مُعْلِدُونُ مُلْ كُونُونُ أَنْ مُعْلِدُونُ مُلْ كُونُونُ أَنْ أَنْ الْمُعُولُونُ وَلَا مُعْلِدُونَ مُلْ كُونُونُ أَنْ أَنْ الْمُعُولُونُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللل

sieurs manuscrits de l'Alcoran ( sur. 25 , vers. 30 ), on trouve écrit رَيْلَةَى, quoique dans d'autres on lise يَا وَيُلِّتِي مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

On dit ausst آبَنَ أَبِي pour آبَنَ fils de mon père ; expression qu'on emploie quelquefois en s'adressant la parole à sol-même.

On ilt dans l'Alcoran (sur. 7, vers. 150) أَنَّ أَ au lieu de وَأَنَّ أَبِينَ اللهِ اللهِ

Dans les anciens manuscrits, quand ليّ est suivt d'un mot qui commence par un dif, on retranche l'dif de بيّاً On derit donc يَا مَيْنَ الْمُونِيْنِينَ au lieu de يَا مُونِينَ الْمُونِينِينَ au lieu de أَمُونِينَ أَلْمُونِينِينَ مُنْ prince des creyins! cette particule devant le conjonctif ، Exemple : ن لا يَسُونَ : Exemple : ن لا يَسُونَ : 6 toi qui ne meurs pas! à la lettre , 6 celui qui ne meurs pas!

On dit de même يَا صَاحِبي, au lieu de يَا صَاحِ o mon ami! Ce retranchement se nomme . تَوْخِيمُ ٱلْمُنَادَى

176. Lorsqu'on appelle quelqu'un à son secours, ce que les Arabes nomment المتعادة , on emploie le génitif précédé de la particule ], qui tient lieu de la préposition ], mais à laquelle on donne pour voyelle un fatha, afin d'éviter la confusion (n°1049,1." part.). Exemple: وَمُ لَا وَلَوْلِهِ وَكُلُوا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَكَا اللّهُ عَلَيْهِ وَكَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللل

Si l'on exprime aussi le nom de la personne contre laquelle on a besoin de secours. المُسْتَعَانُ مِنْ أَحْلِهِ, on le met au génitif, précédé de la préposition J.

177. Sil'on appelle au secours plusieurs personnes l'une a pres l'autre, en répétant devant chaque nom la particule U, il faut aussi employer chaque fois la préposition "J' avec un fatha. Si, au contraire, on ne répète pas U, mais qu'on joigne par une conjonction les noms de ceux qu'on appelle au secours, on emploiera, pour le premier nom, j par un fatha, et pour les autres, j par un fatha, et pour les damille? et à vous qui restemblez à ma famille! et, au contraire, أَنَّ الْمُنْكِلُ وَلِمُنَّانِي أَنْ vieillards et jeunes gens? Dans cet autre exemple أَمَّ اللَّمِينِ لَمُعَالِّذِي وَالْمُنَّالِي وَالْمُنَالِي وَالْمُنْ وَالْمُنَالِي وَالْمُنَالِي وَالْمُنَالِي وَالْمُنْلِي وَالْمُنْلِي وَالْمُنْلِي وَالْمُنْلِي وَالْمُنْلِي وَالْمُنَالِي وَالْمُنْلِي وَلِمُنْلِي وَالْمُنْلِي وَلِمْنَالِي وَالْمُنْلِي وَالْمُنْلِي وَالْمُنْلِي وَالْمُنْلِي وَلِيْلِي لِمُنْلِي وَلِمْنَالِي وَالْمُنْلِي وَلِي وَالْمُنْلِي وَلِيْلِي وَلِي وَالْمُنْلِي وَلِيْلِي وَلِيلِي وَلِي وَلِي وَلِيْلِي وَلِيْلِي وَلِي وَلِيلِي وَلِي وَلِي وَلِيلِي وَلِي وَلِيلِي وَلِيلِي

178. On emploie aussi la même formule pour exprimer l'admiration التُقْفَل , et le nom qui exprime le sujet de l'admiration التُمَنَّى بَنْ , se conforme aux mêmes règles que celui quiexprime la chost dont on implore le secont

ا كَوْنُ النَّذِي Après la particule de complainte الْمَوْنُ النَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ الْ

OBSERVATION générale sur quelques usages des cas, usages où l'on s'éloigne des règles communes.

180.† Suivant les grammairiens arabes, on met quelquesois un nom à un cas autre que celui qui seroit requis par les règles de la dépendance ou de la concordance et qu'indique l'analyse grammaicale, en vertu d'une espèce d'attraction exercée sur ce mot par un autre dont il est voisin, et à la désinence duque il se conforme. Ainsi l'on dit: بناية المنافقة في المنافقة الم

abandonné (latibulum lacertæ libycæ desertæ), tandis qu'on devroit dire خُرِثُ (desertum), parce que l'adjectif est le qualificatif de غُوْ et non de مُنْ. C'est ainsi que le poète Amrialkaïs a dit:

كَأَنَّ تُبِيرًا فِي عَرَانِينِ وَبْلِهِ كَبِيرُ أَنَاسٌ فِي يَجَادٍ مُزَمَّلِ

On diroit que le mont Thébir, au commencement de la pluie que verse ce nuage, est un homme puissant enveloppé d'un manteau d'étoffe rayée.

Dans ce vers l'adjectit مُزَمَّل enveloppé devroit être au nominatif parce qu'il se rapporte à عُبِين , et le poête ne l'a mis au génitif, qu'à cause du voisinage de يَادِ (١).

- 181. † Il se rencontre assez souvent, sur-tout dans l'Alcoran, des noms mis au nominatif ou à l'accusatif, sans qu'on aperçonden vertu de quelle règle de concordance ou de dépendance on leur à donné ce cas. Les grammairiens arabes disent alors qu'ils sont mis au nominatif ou à l'accusatif, comme exprimant la louange d'au nominatif ou à l'accusatif, comme exprimant la louange (وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَ
- 182. † On peut regarder comme une sorte de concordance d'attraction, l'emploi qui se fait souvent du génitifaprès l'adverbe négatif y, quoique la dépendance semblat requérir le nominatif ou l'accusatif; l'usage du génitif n'est alors déterminé que par un génitif précédent. Exemples :

<sup>(1)</sup> Voyce le commensaire de Zouzela, dans l'édition de ce poème instituée heiritheix Meullehé, et donnée par M. Heogeneherg, et l'édition des Spy Moullain, donnée à Calcutta, pag-54 Zouzelai saure que extre anomalle est fréquente chez les écrivains arables, J'observe que M. Hengstenberg a écrit mala-propou jag- au lieu de jag-

<sup>(1)</sup> Voyez, à ce sujet, mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 53.

مَا مِنْ دَائِدَ فِي ٱلْأَرْسِ وَلَا طَآئِرِ يَطِيرُ يَتَنَاحَنِهِ اللَّا أُمَـمُ أَمْنَالُـكُمْرِ Il n'y a ni bête sur la terre, ni oiseau volant à l'aîde de ses

deux ailes, qui ne soient autant de peuples semblables à vous.

Au lieu de مَاكُور , il eût été plus conforme à l'analogie de dire مَا يُر مُاكِرُ لَا اللهِ ال

كَانَ مَطْمُوعًا فِيهِ غَيْرَ مَهِيبٍ فِي ٱلنَّفُوسِ وَلَا مُطَّلِعٍ عَلَى حَقَّايُقِ ٱلْأُمُورِ

C'étoit un homme foible qui se laissoit facilement mener, qui n'inspiroit aucun respect aux gens, et qui ne voyoit point les choses sous leur vrai point de vue.

Il semble qu'on devoit dire أَوْلَا مُطَلِّعًا; car cet adjectif doit ètre en concordance avec أَغْيَرُ a مُطْلُوعًا. the non avec مُوسِيقٍ. Il faut donc supposer qu'il y a pléonasme de y, ce qu'on peut aussi appliquer au premier exemple.

### CHAPITRE VII.

## Syntaxe du Sujet et de l'Attribut.

183. Il ne suffit pas 'que deux ou plusieurs' mots soient agrégés ensemble pour qu'il en résulte un sens; il faut qu'il y ait entre eux une relation de sujet et d'attribut, qu'un de ces mots, pour le moins, exprime la chose dont on parle et qui est le sujet du jugement que porte notre esprit; et qu'un autre mot ou même plusieurs expriment la qualité que l'on aperçoit dans cette chose, l'attribut sous lequel on l'envisage. C'est ce que les grammairiens arabes expriment en disant:

<sup>(</sup>۱) Beithawi, sur ce passage de l'Alcoran (sur. 6, vers. 38), observe qu'il y a des lecteurs qui prononcent مُعْلَيْنِهُ au nominatif, comme concordant avec le cas virnue الْعَمَالُ de مِنْ دَائِدَةً , qui tiem la place de مُعْلَدُهُ . . .

# ٱلْكَلَامُ هُوَ ٱللَّفَظُ ٱلدَّالُ عَلَى مَعْنَى يَخْشُنُ ٱلسُّكُونُ عَلَيْهِ

La phrase est une énonciation (de mots) indiquant un sens après lequel on peut fort bien se taire (1).

En vain diroit on, Dieu, anges, hommes; les cieux et la terre; les créatures de Dieu; les animaux raisonaables; Dieu lui-méme; mon fière Michel le grammairien: toutes ces agrégations de mon produiroient point un sens; elles n'offirioient à l'esprit que des idées isolées, mais ne contiendroient l'expression d'aucun jugement. Il en est tout autrement quand je dis, Dieu est sage; l'homme est fragile; tout passe; parce que, dans ces exemples, les mots sont liés par la relation de sujet et d'attribut.

Cette relation de sujet et d'attribut est nommée par les Arabes sur le sujet, s'appelle à appuyé; et le sujet, s'appelle à appuyé; et le sujet, عَسْنَدُ أَلَّ عَنْ مُعْ وَالْمُ عَنْ مُعْلِقًا مُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْ وَالْمُعِلِّمُ مُعْلِقًا وَالْمُعْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلَامِعُوا وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعْلِمُ وَالْمِعْ وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعْلِمِي وَالْمِنْ وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعْلِمِي وَالْمِعْلِمُ وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمِعْلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلَمِي وَالْمِعْلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْم

184. Les propositions que je viens de donner pour exemples, sont en même temps des pérates, ou ce que les Arabes appellent de discours, parce qu'elles offrent un sens parfait. Il n'en seroit pas de même si je disois, si Zéid dort, si Anrou étoit mort, quiconque est tombé; le sens demeureroit incomplet, et il faudroit, pour le compléter, ajouter une autre proposition, et dire, par exemple: si Zéid dort, il aublitra son chagrin; si Anrou toit mort, on ne redouteroit plus sa vengeance; qu'iconque est tombé, a compassion de ceux auxquels il arrive un pareil malheur.

185. La proposition عُلَةُ peut être, ou nominale بنيبة, ou

<sup>(1)</sup> Voyez, à ce sujet, mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 155 et 225.

verbale والمنطقة Pour comprendre cette distinction, il faut faire attention que, dans la langue arabe, il n'est pas nécessaire d'employer le verbe, pour exprimer la relation du sujet et de l'attribut. On dit مَا اللهُ عَمْلُولُ اللهُ الل

186. Quelquefois le mot qui devroit proprement être considéré comme l'attribut, est sous-entendu, et l'on se contente d'exprimer un terme circonstantiel dépendant de cet attribut. On dit, par exemple, وَسُنُ فِي ٱلْحَدِينِي Joseph dans la mosquée; dans la mosquée; iu es du nombre des menteurs; pour Joseph est dans la mosquée; iu es du nombre des menteurs. Les grammairiens nomment ces propositions d'inventions عَمْلُولُ اللهِ propositions circonstantielles locales (1), quand elles expriment une circonstance de lieu, comme dans le premier exemple; et عَمْلُ مَا اللهُ عَمْلُ اللهُ ال

<sup>(</sup>i) Le mot فَيُهُ فَاقِبِاللّٰهِ properment war, et l'on nomme ainti les termes circonstantiels de temps et de lieu qui renferment la valeur de la préposition في , sans doute parce que le lieu et le temps de l'action sont considérés comme le consenser, et l'action comme le consenser. On distingue ces deux espèces de termes circonstantiels, en nommant ceux qui indiquent le fleu والأحد المنافقة vases de lieu, et ceux qui indiquent le temps , et ceux qui indiquent le temps .

187. Dans les propositions nominales, l'une des deux parties constitutives de la proposition se nomme المنافقة, ce qui signifie proprement/terme par lequel on commence, et que nous pouvons appeler l'inchoatif: l'autre se nomme منافقة والمنافقة و

188. Dans les propositions verbales, les deux parties constitutives de la proposition sont le wrbe رفط et l'agent . وقل Les Arabes ne considèrent le sujet comme agent, que quand il est précédé du verbe; dans tout autre cas, le verbe est censé renfermer son agent, qui est un pronom.

189. Il faut encore distinguer les propositions en simples et composites. Les propositions simples sont celles dont nous avons parlé jusqu'ici, et qui ne renferment qu'un sujet et un attribut, ou, pour parler comme les grammairiens arabes, un inchoatif et un prédicat, si elles sont nominales, ou un verbe et son

<sup>(</sup>i) Je dls ordinairement, parce que, dans certains cas, les grammairiens arabes regardent comme عَبُّرُ ou prédicat, le véritable sujet de la proposition, et comme مُبْتِثَنَا أَنْ ou inchantif, le mot qui exprime l'attribut.

En termes de logique , l'attribut s'appelle أَلْمُعْمُولُ ce qui est porté, et le sujet , أَلْمُوْمُومُ

Ces mots techniques ont été employés métaphoriquement par Ebn-Arabschah, auteur de la Vie de Timour, dans une phrase que le traducteur, M. Manger, n'a point comprise (tom. II, pag. 988), et que voici:

قَلَدَ أَمْتُمُ ٱلْخَمُولُ إِلَّا وَقَدْ مُحِـلَ ٱلْمُوْمُوعُ فَلَدَ أَذْكُرُ ٱلْخَبَرَ إِلَّا وَقَدْ نُبِنَ ٱلْــمُــنِــتَـــةَاءُ

L'auteur avoit dit que son travail ne procédoit que lentement, et pour ainsi dire par soubresauts, et il ajoute: « Je ne plaçois l'auribut que quand le sujet » étoit déjà emporté, et je ne me souvenois de l'énonciatif que quand l'inchatif » étoit déjà oublié, »

agent, si elles sont verbales. Les propositions circonstantielles sont aussi comprises dans le nombre des propositions simples. Toutes ces sortes de propositions ne cessent point d'être simples, quand l'une de leurs deux parties constitutives ou toutes les deux sont 'complexes. Ainsi ces propositions, le fils d'Arabschah (est) le plus éloquent des écrivains arabets; le khalife Haroun, surnomé Raschid, fit mourir son vizir Djafar et toute sa famille; sont simples comme celles-ci.: Hariri (est) éloquent, Haroun tun Djafar.

Les propositions composées sont : i.º celles dont le sens n'est complet que par la réunion d'une autre proposition, telles que celles que nous avons données plus haut pour exemples : si ZEid dort, il oubliera son chagrin ; si Amrou téoit mort, on ne redouteroit plus sa vengeance; 2.º celles dans lesquelles on trouve une proposition complète et une portion d'une autre proposition; exemples: si ZEid, sen terviteur malade, c'est-à-dire, le serviteur de ZEid est malade; sen terviteur de Jojafar, son serviteur et mort, c'est-à-dire, le serviteur de Djafar est mort. Le premier de ces exemples est composé d'un inchoatif ou sujet, ZEid, et d'une proposition nominale complète; مُعْلِمُنُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ son serviteur (est) malade, qui fait ici la fonction de prédicat ou d'attribut. Dans le second, il ya un sujet ou inchoatif, Djafar, qui a pour prédicat la proposition verbale complète, عَلَى عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(1)</sup> C'est ainsi que les Arabes analysent toutes les propositions où il se rencontre deux sujets distincts au nominatif, ou, selon l'expression de quelques grammairiens, un hominatif abolu. Voyez cl-devant, n.º 93, pag. 45 de cette seconde partie.

Les grammairiens arabes nomment ces propositions de propositions de drus facts. Cest-a-dire, mirate, parce qu'elles participent de la nature des propositions nominales, en ce qu'elles ont un nom pour inchoatif, et de celle des propositions verbales, par leur prédicat composé d'un verbe et de son agent.

de cet exemple, الله يُحِبُ اللّهُ الله Jieu aime let gens pieux. Le mot الله الله précédant le verbe, est considéré non comme agent du verbe في aime, mais comme inchoatif ou sujet; son attribut est la proposition verbale complète في formée du verbe aime, et du pronom personnel de la troisième personne, il, qui existe virtuellement dans le verbe, et qui fait la fonction d'agent. Ainsi les deux mots في الله signifient Dieu, il aime, et forment une proposition composée.

190. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces dénominations, et sur les subdivisions des propositions nominales evenbales : ce que nous venons d'en dire est plus que suffisant pour l'intelligence des règles que nous avons à exposer ici, par rapport à la syntaxe du sujet et de l'attribut; car nous n'adoptons point, dans cette partie de la grammaire, le système d'analyse des grammairiens arabes.

191. Si le sujet et l'attribut étoient toujours liés par leverbe abstrait, il n'y auroit aucune difficulté à les distinguer l'un de l'autre dans chaque proposition; cela seroit d'autant plusfacile que l'attribut seroit toujours à l'accusatif, comme nous l'avons dit précédemment (n.º 121). Mais le verbe abstrait n'est pas toujours exprimé, ou, si on l'aime mieux, il n'y a pas véritablement de verbe abstrait dans la langue arabe (n.º 164); de là il résulte que, dans les propositions nominales (n.º 185), la relation de l'attribut au sujet doit être indiquée autrement.

Quand le verbe & ou quelqu'un de ceux qui sont nommés imparsaits et qui font la fonction du verbe abstrait, sont exprimés et lient le sujet avec l'attribut, le sujet s'appelle المنم كان le nom du verbe CANA, et l'attribut خَبُرُ كَانَ le prédicat du verbe CANA.

Dans ce cas, comme nous l'avons dit précédemment, l'attribut, si c'est un mot déclinable, se met à l'accusatif. Si c'est une expression complexe, composée par l'usage de of ou le , ainsi que je l'ai dit tout-à-l'heure, elle n'est que virtuellement à l'accusatif عُنْهُ لَعُمْ لَا عَلَيْهِ لَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ أَنْ لَا تَكْتُبُوعًا

Ce n'est pas pour vous une faute de ne pas l'écrire.

كَوْنَكُمْ remplace أَنْ لَا تَكْتُبُومَا Cette proposition conjonctive أَنْ لَا تَكْتُبُومَا وَيَعْلَمُ وَالْمَا وَمُواتِكُمُ مُ إِيَّامًا فَ مَا مُعْرَمُ وَالْمِيمَةِ اللَّهِ عَلَى مُعْرَمُ وَالْمَالِيمُ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

193. De cette manière d'exprimer la relation du sujet à l'attribut, il naît quelquesois une sorte d'obscurité; et l'on peut douter si deux mots qui sont au nominait, et dont l'un est un nom et l'autre un adjectif, forment réellement une proposition complète, ou s'ils ne forment que le sujet complexe d'une proposition dont l'attribut doit être énoncé par d'autres mots. C'est ainsi que Deus justus; en latin, peut former une proposition, et signifier Dieu (est) juste, mais qu'il ne forme qu'un sujet complexe dans cette proposition: Deus justus recte judicat [le Dieu juste inge équiablement].

Plusieurs circonstances contribuent cependant à rendre cette espèce d'obscurité extrêmement rare dans la langue arabe.

194. On distingue facilement le sujet de l'attribut, quand le sujet est un nom déterminé, et l'attribut un nom ou un adjectif indéterminé. La raison en est que, suivant la règle de concordance que l'on verra ci-après, quand l'adjectif ne fait avec le nom qu'une même partie de la proposition, il doit être déterminé ou indéterminé, comme le nom même auquel, il se rapporte.

195. Le nom est déterminé, 1.º par sa nature, conume les noms propres; 2.º par l'article déterminatif Jís 3.º par un complément, soit que ce complément soit un nom au génitif, ou un pronom affixe (n.º 928, 1.º part.); mais, pour que le nom qui a un autre nom pour complément, soit déterminé, il faut que le complément soit lui-même déterminé, ou des nature, ou par l'article, ou enfin autrement (1). Les pronoms personnels sont déterminés par leur nature; enfin les articles démonstratifs le sont pareillement; et si les pronoms personnels ou les articles démonstratifs sont en concordance avec des noms, il faut que ces noms soient déterminés de quelqu'une des trois manières indiquées précédemment.

<sup>(1)</sup> Nous expliquerons ceci plus en détail, en traitant de la syntaxe de l'article déterminatif.

196. Les grammairiens arabes établissent pour règle, qu'il est de la nature du sujet, su plutôt de l'inchoatif, d'être dêterminé; et de celle de l'attribut ou du prédicat, d'être indéterminé i mais cette règle est sujette à beaucoup d'exceptions.

107. Lorsque le sujet et l'attribut sont l'un et l'autre déterminés, on emploie souvent, pour les distinguer, et pour empêcher qu'on ne les confonde en une seule partie constitutive de la proposition, les pronoms personnels, que l'on place entre le sujet et l'attribut; alors toute équivoque est impossible. C'est ce qu'on voit dans les exemples suivans : اللَّهُ هُوَ كُلِّي ٱلْفَيْوم Dieu, .ceux-là أُولَيُكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ; LUİ, le vivant et l'existant par lui-même EUX, l'aliment du fen; والغنى عو الغنوع la richesse, ELLE, la disposicet homme, وَلِكَ ٱلرَّجُلُ مُو أَنَا ; cet homme وَاللَّهُ ٱلرَّجُلُ مُو أَنَا ; مَنْ هُوَ أَنَا ; moi, LUI, le seigneur ton Dieu أَنَا هُوَ ٱلرَّبُّ إِلَهُكَ إِلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ qui LUI, moi! que l'on doit traduire ainsi : Dieu est le vivant et l'existant par lui-même? ceux-là seront l'aliment du feu; la richesse est la disposition à se contenter de ce que l'on possède; cet homme-là, c'est moi ; je suis le Seigneur ton Dieu ; qui suis-je moi (1)? Dans ces propositions, les pronoms personnels remplacent le verbe abstrait, et distinguent le sujet de l'attribut; mais, outre cela, ils donnent à l'expression une sorte d'énergie ou d'emphase qui ne peut être rendue en français, dans les propositions énonciatives, que par ces tournures : c'est Dieu qui est le vivant &c.; ce sont ceux-là qui seront l'aliment du feu ; c'est la disposition à se contenter de ce que l'on possède, qui est la richesse; c'est moi qui suis cet hommelà ; c'est moi qui suis le Seigneur ton Dieu.

Les Arabes nomment, dans ce cas, le pronom منييرُ الفصل

<sup>(1)</sup> Le dernier exemple est tiré de la Vie de Timour, tom. II, pag. 892. La proposition sci étant interrogative, il y a déplacement des termes; le sujet est Li, et l'attribut

pronom de séparation; d'autres le nomment à proutien, pilier, parce qu'il empèche que le mot qui le suit ne perde la qualité d'attribut, de même que, dans une maison, le pilier empèche le toit de tomber (1).

198. Remarquons, en passant, que, lors même que le sujet est un pronom personnel de la première ou de la seconde personne, on emploie toujours celui de la troisième personne pour pronom de séparation, c'est-à-dire, pour séparer le sujet de l'attribut, comme on le voit dans les derniers exemplés, et dans ceux-ci : المُلِينُ وَاللَّهِنُ وَاللَّهِنُ وَالْمَالِينُ وَاللَّهِنُ وَالْمَالِينُ وَاللَّهِنُ وَالْمَالِينُ وَاللَّهِنُ وَالْمَالِينُ وَاللَّهِنُ وَالْمَالِينُ وَاللَّهِنُ وَالْمَالِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَالْمَالِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَالْمَالِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَلَّالِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَلَّالِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَالْمَالِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَلَّالِينُ وَاللَّمِينُ وَالْمَالُمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَالْمَالُمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللْمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَالْمَالُمُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَاللَّمِينُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمِينُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَاللَّمِينُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَلَيْنَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَمِينُوالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلِيْمِ وَالْمَالُمُ وَالْمِنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَال

190. Toute équivoque est encore levée, quand le sujet est mis à l'accusatif, à cause qu'il est précédé de quelqu'une des particules indéclinables 5/5, 5/5, &c. (n.º 125); car ces particules n'influent pas sur l'attribut, qui demeure au nominatif. Il

Je crois que cela seroit susceptible d'une meilleure analyse; mais l'observation de Béidhawi n'en est pas moios de quelque importance.

<sup>(1)</sup> Voyer le بِمُوْرِبُ الْوَقْهَا وَلَمْ pag. 154, et la Grammaire d'Ebn-Farhât (man. ar. de la bibl. du Rol, no 1195 A, fol. 94 reve). Sulvant ce derniter grammairten, on ne doit pas considérer, dans ce cas-là, les pronomes personnels comme des pronoms; il les appelle برق parricults de alparation.

Je crolu utile de consigner ici une observation de Beidhawd sur ce passage de l'Alcoran ( sur, do, ver, a a) : وَهُو مُ مُو مُهُ مُو اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ 
رَائِمًا ُخِيءَ بِٱلْفَصْلِ وَحَقَّهُ أَنْ يَعَنَ تِمَنَ مَعْرِفَتَنِي لِمُضَارَعَهِ أَفْعَلَ بِنَ لِلْمَعْرفَة فِي آنَيْنَامِ كَخُولِ ٱلسَّلَامِ عَلَمْهِ .

arrive souvent, dans ce cas, que l'on met devant l'attribut l'adverbe affirmatif J, ou un pronom personnel (1). Exemples:

Certes, Dieu est le troisième entre trois personnes (2).

Car Dieu est assurément plein de bonté pour les hommes.

Car Dieu est assurément le fort et le sage.

C'est toi qui es le libéral.

Ce sera nous qui hériterons de la possession de la terre.

Dans ce cas, si le sujet est un pronom personnel, on emploie les affixes qui servent d'accusatif; et alors, si l'on met un pronom personnel entre le sujet et l'attribut, on prend celui de la même personne à laquelle appartient l'affixe. On ne dit pas même parloi, المَّ اللَّهُ مَن الْوَقَالُ عَلَى nomme dans le cas dont nous avons parle précédemment (n.º 1989); mais on dit

200. Il n'y a que deux cas où l'on pourroit éprouver quel-



<sup>(1).</sup> Dans ce cas, le sujet n'est plus inchoaif مُرَّ أَنِّ عَنْ فَعَنْ عَنْ مَا اللهُ الل

<sup>(2)</sup> Voyez Alcoran, sur. 5, vers. 77, édition de Hinckelmann.

que difficulté à distinguer le sujet de l'attribut. Cela pourroit avoir lieu, ou parce que l'un et l'autre seroient incomplexes et indéterminés, ou parce que l'un et l'autre seroient déterminés, sans qu'il y edit aucun signe sensible qui les séparàt l'un de l'autre.

201. Le premier cas n'a jamais lieu, suivant les grammairiens arabes, qui veulent que le sujet ne puisse être indéterminé que dans les circonstances suivantes : 1.º quand la proposition est circonstantielle locale فرفية (n.° 186), et que le terme circonstantiel local, considéré comme attribut, précède le sujet; exemple : في النجد جار il y a un âne dans la mosquée ; 2.° quand هَلْ انْسَانُ في le sujet est précédé d'une particule d'interrogation, y a-t-il un homme dans la maison! 3.° quand il est précédé. d'un adverbe négatif, مَا أَحَدُ فِي ٱلدَّار il n'y a personne dans la maison; 4.° quand le sujet est un diminutif (1); 5.° quand il est précédé de l'adverbe d'affirmation ]; 6.º quand c'est un nom d'une signification générale, comme &; 7.º quand la proposition exsalut sur vous! 8.° quand c'est تَلَاثُمْ عَلَيْكُمْ un mot qui renferme l'équivalent de la conjonction si (n.º 404, 1." part., et 66, 2. part. ), comme , quiconque, L quoi que ce soit que. Dans la plupart de ces circonstances, et dans quelques autres que j'omets, il n'y a lieu à aucune équivoque (2).

<sup>(1)</sup> La raison pour laquelle le diminuif peut former le sujet, quolqu'il soit indéterminé, c'est sais doute qu'il est envisagé comme une expression complexe, yenfermant l'idée d'un nom et celle de l'adjectif pair peui. Par une suite de cela, il y a un commencement de détermination.

<sup>(1)</sup> Ebn-Farhât dit que le sujet peut être encore îndéterminé, quand îl est point à un sidjectif, ou que c'est un adjectif verbal suivi d'un complément, comme au marie un surre nom nom qui a pour complément un autre nom indéterminé, comme من المسابق المس

Si l'on trouve quelques exemples qui semblent contraires à ceci, il faut les expliquer au moyen d'une ellipse (1).

a réelément une sorie de détermination incomplète, comme je le dirai ailleurs. Quolque, sulvant les grammariens arples, il soit de la nature du sigle dêtre déterminé, les de celle de Entribuit d'être indéterminé, les contraire, se rencontre quelquefus. Djewhari, par exemple, au mot. , dit qu'il y a en Syrie un village noujuné du los vina célèbres, et il cite

On diroit du vin de Belit-ras, que le miel et l'eau sont le mélange dont il est formé.

Et il ajoute – que le poète a mis () à l'accusatif, comme attribut de cips, en sotte que le nom ou sujet de ce verbé est indéterminé, et son artitude déterminé, e qui, ditif, les tjernis, parce qu'il s'agit ici d'un nom d'aspèce ou appellatif : mais, ajoute t-il, si l'attribut étoit un nom déterminé pur, cela servit mauvais.

Au surplus, on peut remarquer que le poète auroit pu dire, si la rime ne s'y fût opposée, عَمَالًا وَمَا اللهِ عَمَالًا وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ 
J'expliqueral silleurs ce qu'on entend par détermination pure ou parfaite.

(1) En voici un exemple (Alcoran, sur. 12, vers. 18): Ascob voyant la chemise de Joseph telme de sang, que ses autres enfans lui présentoient comme une preuve que son fils cheri avoit été dévoir par les bêtes, leur répond. وَعُمْرُونَ مِنْ الْحُوارِينَ الْمُعَالَّمُ وَمِنْ الْحَمْلُ الْمُوارِينَ الْمُعَالَّمُ وَمَالِمُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الل

202. Si le sujet est indéterminé, mais complexe, il n'y a lieu à aucune équivoque, comme on le voit dans ces exemples :

Des paroles obligeantes et de l'indulgence (sont) préférables à une aumône suivie de mauvais procédés.

Une servante vraie croyante (est) meilleure qu'une servante polythéiste, quand même celle-ci vous paroîtroit plus belle.

203. Le second cas est assez fréquent; mais il est rare qu'il en résulte une véritable difficulté.

Il n'y en a aucune quand le sujet est complexe, comme dans les exemples suivans:

مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱلَّهِ كَمَثَلِ حَبَّتِهِ أَنْبَتَتْ شَبْعَ سَتابِيلَ

de ces deux analyses, et dit : وَهَوَ حَبُورُ مَبُنْدَا اللهِ الْحَدُونِ وَهُوَ أَمْرِي cest à dire وَهُو مُرْي que مَبْدُو مَجُيلُ sest à dire مَبْدُ حَبُيلُ sest à surjet sous-entendu, et مَبْدُ حَبُيلُ

Dans tous les exemples pareils, il flux avoir recours à une ellipse pour ramener وحلّ ألى Dans tous les exemples pareils, il flux avoir recours à une ellipse pour ramener وحلّ ألى ;
il faut faire attention que le mot الله saineralint, suppose toujours après lui un complément; que, par conséquent, il y a ellipse du complément; que, par conséquent, il y a ellipse du complément; que le sens est, la tousil at de noumes print, cetta-dire, sous la komma sous morrile.

Les exemples de sujets indéterminés ne sont pas rares dans les poètes, mais il n'en résulte d'ordinaire aucune obscurité dans le sens.\*

La ressemblance de ciux qui dépensent leurs pichesses pour lat cause de Dieu (ess) comme la ressemblance d'un grain qui a produit sept épis; c'ess-d'être, ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu, sone semblables à un grain qui a produit sept épis.

La religion aux yeux de Dieu (est) l'islamisme.

Dans ces exemples de propositions nominales (n.º 185), l'absence du verbe abstrait ne peut faire aucune difficulté, parce que le sujet, étant complexe, est suffisamment distingué de l'attribut.

Il n'en est pas de même de certaines propositions nominales dont le sujet est incomplexe; le sens de ces propositions peut être equivoque. Ainsi عَمَّدُ رَسُولُ ٱللهِ peut signifier Mahomet ( est ) l'apôtre de Dieu, ou Mahomet, l'apôtre de Dieu; il je peut signifier Ali est l'ami de Dieu, ou Ali, l'ami de Dieu. La raison en est qu'ici le sujet et l'attribut sont déterminés : le sujet, par la qualité même de nom propre; l'attribut, parce que c'est un nom appellatif suivi d'un complément déterminé (n.º 195). Mais il est évident que, pour traduire Mahomet l'apôtre de Dieu, Ali le lieutenant de Dieu, il faudroit que ces mots fussent suivis de quelques autres mots que l'on pût regarder comme l'attribut du sujet et le complément de la proposition : s'ils sont isolés, comme dans les exemples donnés, ou suivis d'une série de mots qui constituent une nouvelle proposition, il est certain qu'ils forment alors à eux seuls une proposition complète, et que, par conséquent, on doit y trouver un sujet distinct et un attribut distinct (1).

204. Il arrive quelquesois que l'un des deux termes d'une proposition est formé d'une proposition complète, tout à-fait indépendante grammaticalement de l'autre terme, comme cela seroit, par exemple, en français, si l'on disoit : « Dieu dit : Que la » lumiter soit, a la lumiter fut », et le sublime porté au plus haut dogré. Dans ce cas, le sujére ou l'attribut étant une proposition toute entière, ne peut être assujetti à aucune influence grammaticale sensible, et les grammatirens arabes disent qu'il est au mominautif virtuellement à se soit en se se de même quand le sujet ou l'attribut sont formés par les particules é ou L'faisant fonction de nom d'action (n.º 189).

205: Ce que je viens d'observer relativement au sujet et à l'attribut, s'applique aussi aux complémens objectifs des verbes et à d'autres parties du discours, et l'aurai occasion d'y revenir plus d'une fois.

et il est vieux ; مَا أَتَسِمُونَ مَا أَتَسِمُونَ Dieu (est ) celui dont il faut implorer l'assinance contre ce que vous rocomez (Alcoran, sur. 12 , vers. 18 ).

On verra plus loin ce qu'il faut entendre par permutatif

وَهَذَا بَعْلِي هَبِهَا نَمَنِهُ عَلَى ٱلنَّالِ وَٱلْغَالِلّ فِيهَا مَعْنَى ٱلْيَمْ ٱلْكِمَّارَةِ وَقُدِيًّى بِٱلرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خِبَرُ تَعْنُوبِ أَنْ هُو مَثْغٍ أَوْ خَبَرُ بَعْدَ خَبْرٍ لُوهُو ٱلْخَبْرُ

#### CHAPITRE VIII.

## Des Complémens en général.

206. Quoique nous ayons déjà parlé plusieurs fois des complémens, il ne sera pas inutile de traiter ici ce sujet dans toute son étendue, et d'indiquer en détail les différentes sortes de complémens, et les noms que leur donnent les grammairiens arabes : cela facilitera l'intelligence de ce que nous avons à dire concernant la syntaxe des diverses sortes de coinplémens, et leur influence sur les mots qui leur servent d'antécédens.

207. Les principales parties du discours sont les noms, les verbes et les adjectifs. Les noms servent ordinairement de sujet, les adjectifs d'attribut; les verbes lient le sujet avec l'attribut, et souvent ils renferment l'idée du verbe et celle de l'attribut. Les noms peuvent être modifiés, expliqués, restreints ou déterminés par des adjectifs, des appositifs, ou des propositions conjonctives; ce qui n'a rien de commun avec ce que nous entendons par complémens, et ne donne lieu qu'à des rapports d'identité, et, par conséquent, à des règles de concordance. Les complémens servent bien aussi à modifier, déterminer, expliquer ou restreindre la signification des noms, des adjectifs, des verbes, souvent même celle de la proposition toute entière : mais les rapports qu'ils expriment ne sont point des rapports d'identité; ce sont des rapports de relation, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Si je dis, le juste David, roi d'Israël et prophète, aussi grand par sa pénitence que par ses vertus, les mots juste, David, roi , prophète, grand, expriment tous des idées différentes, mais qui ne sont que des manières diverses d'envisager un même sujet, qui est David: ce sont des rapports d'identité. Au contraire, les mots Israël, vertus, pénitence, expriment des idées d'objets

réels ou intellectuels qui sont hors de David, et qui n'ont avec David que des rapports de relation : ce sont des complémens.

208. Les complémens ont des relations plus ou moins étroites, plus ou moins nécessaires, avec leurs antécédens; et a raison de cela, je les ai distingués en complémens objectifs, modificatifs et circonstantiels (n.º 24) :- à raison de leur expression; ils sont complexes ou incomplexes (n.º 25). Mais, sans revenir sur ces distinctions, que nous avons exposées ailleurs, entrons dats quelques détails sur la manière dont les Arabes envisagent ce sujet, et sur les noins qu'ils donnent aux diverses sortes de complémens.

"2 10. Les complémens des noms, que l'on peut regarder comme des complémens modificatifs ou circonstantiels, ont le génitif pour cas caractéristique, ainsi que nous l'avons dit (n.º 98). Le rapport qui est entre les deux noms dont l'un fait la fonction d'antécédent et l'autre celle de conséquent ou complément, se nomme المُعَلَّدُ annexie, ; l'antécédent s'appelle المُعَلَّدُ اللهُ annexé, et le conséquent مُعَلَّدُ اللهُ qui reçoit une annexe.

211. Les complémens modificatifs, qui expriment une circonstance du sujet ou de l'attribut, ou même de la proposition entière, se nomment Létat, circonstance d'état: l'accusatif est leur cas caractéristique (n.° 147).

2.12. Les complémens spécificatifs, qui expriment la nature de la chose nombrée, mesurée ou pesée [n. 156], ou qui déterminent l'objet spécial d'une qualité vague [n. 156], comme agéable à LIRE, désagréable PARSA VOIX, & c. ont aussi l'accusatif pour cas caractéristique. L'espèce de rapport à laquelle ils appartiennent, sa nomme sur pécification; l'antécèdent se nomme spécifié, et le conséquent ou complément sur précificatif.

213. Revenors maintenant aux complémens des verbes, complémens qui, comme nous l'avons dit, sont appelés منفول من patiens, ou منفول منفول patiens parfaits. Ils se partagent en cinq subdivisions:

1. مُشَوَّلُ patient absolu, ou مُشَوَّلُ principe, c'est-à-dire, nom d'action du wrbe. C'est le nom verhal [n. 6 19, 1. "part.) joint au verbe lui-même, comme [نَيْنُ مُنِنَ مُنَا مُنَا مُنَا اللهُ إِنَّهُ مُنَا اللهُ ال

مَرَبْنُهُ مَرْبَةً وَمَرْبَنِي مَرْبَتَيْنِ

Je l'ai frappé d'un coup, et il m'a frappé de deux coups.

مَرْبُنُهُ مِرْبَةً وَمَرْبَثِي طِعْنَةً

Je l'ai frappé en le frappant, et il m'a frappé en me perçant. ضَرَبْتُهُ صَرْبًا مُوجِعًا

Je l'ai frappé d'un coup douloureux.

Dans le premier exemple , le nom verbal est employé comme II. н nom d'unité : pour la numération ; dans le second , comme nom spécificatif بالمتينيز pour spécificer ; enfin dans le troisième , comme simple nom d'action للتَّوْم avec désignation de l'espèce.

ع. مُعَنِّلُ مِن simplement مُعَنُّلُ مِن simplement مُعَنِّلُ مِن مُعَنِّلُ بِهِ الْمُعْنِيلُ مِن الْمُعَنِّلُ مِن الْمُعَنِّلُ مِن الْمُعَنِّلُ مِن الْمُعَنِّلُ مِن الْمُعَنِّلُ مِن الْمُعَنِّلُ مِن الْمُعَنِّلِينَ مُعَنِّلًا : le veritable complément objectif du verbe. Exemple : مُعْنِلُ مُعْنِّلًا : dit warrow. Si le verbe a plusieurs complémens objectifs, on les distingue en première et second patient مُعْمِلُ أَلِّ الْمُعْمِينُ مُعْمِّلًا : Exemple : مُعْمِلُ أَنْ الْمُعْمِّلُ أَنْ الْمُعْمِلُ مُعْمِّلًا : do nam du pain empoisonné. Certains verbes peuvent nnème en avoir jusqu'à trois, suivant la manière de parler des grammairiens arabes (n.º 149). Exemple : مُعْمِلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

دَهُ: مُعْمُلُونُ patient avec leguel, c'est-à-dire, terme circonstantiel exprimant la personne ou la chose qui a pris part à l'action. Ce complément exige l'emploi de la conjonction signifiant غذ avec, et gouvernant l'accusaif (n.°132). Exemple: المُعْمَدُ وَالْمُعْمُ نُونُ وَالْمُعْمُونُونُ وَالْمُعْمُونُونُ وَالْمُعْمُونُونُ وَالْمُعْمُونُونُ وَالْمُعْمُونُونُ وَالْمُعْمُونُونُ وَالْمُعْمُونُونُ وَلَامُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُونُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُونُونُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالّ

21.4. Par la manière dont nous avons envisagé tous les complémens circonstantiels comme des formes adverbiales (n. 1 39 touv), il ne nous reste à considèrer ici, avec quelque détail, que le مَعْدُلُ بِهِ ou véritable complément objectif du verbe, soit innmédiat et sans préposition, soit médiat et par l'intermédiaire d'une préposition. Nous parlerons ensuite du complément des noms, ou du rapport nommé sisse amexion; et enfin de ce qui concerne les complémens des noms d'action et des adjectifs verbaux.

#### CHAPITRE IX:

Des Complémens objectifs tant immédiats que médiats des Verbes, et des changemens que ces complémens éprouven quand les verbes passent à la voix objective.

215. Nous avons distingué les verbes, à raison de leur relation avec leurs complémens, en transitifs et intransitifs (n.º 251, 1.º part.), et nous avons appelé verbes transitifs tous ceux qui, étant susceptibles d'avoir des complémens, les prennent immédiatement, c'est-à-dire, sans l'intervention d'aucune préposition.

Nous avons observé aussi (n.º 252, l.º part.) qu'il y a des verbes doublement transitifs, c'est-à-dire, qui, pouvant recevoir deux complémens, les prennent tous deux immédiatement.

Les complémens objectifs des verbes sont réunis par les grammairiens arabes sous la dénomination commune de مُنْكُنْ et au pluriel مُنْكُنْ comme qui diroit chores superflues et qui sont en dichors du nécessaire. Ils en exceptent cependant les complémens des verbes dits verbes de cœur et autres du même genre, tels que مُنْكُنْ مُنْدُ دُوْد. et avec raison, puisque ces verbes ont réellement pour complémens des propositions complètes, et que, laissés seuls et sans complémens, ils ne donneroient aucun sens. Je pense que les Arabes ont appelé ces parties de la proposition de proposition parcé qu'elles sont effectivement comme suraion-

96 verso, &c.

dantes à la constitution de la proposition, qui consiste essentiellement dans la réunion d'un sujet et d'un attribut (1).

2.16. Le complément d'un verbe transitif, et les deux complémens d'un verbe doublement transitif, sont toujours à l'accusait (n.º 11) et 120). Quand le complément objectif d'un verbe transitif est placé par inversion avant le verbe, on indique alors le plus souvent le rapport par la préposition J. Exemple:

217. On pourroit, comme je l'ai dit ailleurs (n.º 165), considérer tous les complémens des verbes transitifs comme des complémens circonstantiels, exprimés sous une forme elliptique ou adverbiale; et l'observation que je viens de faire sur ce qui a lieu dans le cas d'inversion, fortifie singulièrement cette manière de voir. Mais quoique cette idée me paroisse simplifier la théorie de l'usage des cas, pour ne me pas éloigner de la manière ordinaire d'envisager cette partie de la syntaxe, je considérerai ces complémens comme des complémens objectifs,

<sup>(1)</sup> A l'occasion de ce vers de l'Alfryya, d'Ebn-Malec:

<sup>»</sup> non plus, quand on restreint l'action du sujet à un certain objet, en disant,
» par exemple: Je n'ai frappé que Zéïd. »

{ Voyez le manuscrit ar. de Saint-Germain-des-Prés, n.º 465, fol. 67 verso,

<sup>(</sup>a) Cet exemple est tiré de l'Alcoran (sur. 12, vers. 43), et Béidhawi remarque, à cette occasion, que la préposition d est icl pour fontifier l'influence de l'anticédent المِنْ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَالِيّةِ - son complément, sa force est moindre, et on le fortifie au moyen de d, « comme cela se fait pour le nom d'agent. »

placés sous l'influence directe du verbe, influence qui est indiquée par l'accusatif.

- 2 18. Il n'y a que l'usage et les dictionnaires qui puissent apprendre quels sont, entre les verbes, ceux qui gouvernent immédiatement leur complément, et ceux qui le gouvernent médiatement au moyen d'une préposition. Le même verbe peut être transitif dans une acception, et intransitif dans une autre. Le même verbe intransitif peut aussi se lier à ses complémens par diverses prépositions, et varier sa signification à raison de ces différentes manières d'exprimer la nature dù rapport qui est entre le verbe -signifie sortir de , خَرَجَ عَلَى , se ré- غَرَجَ عَلَى , signifie sortir de خَرَجَ مِنْ volter contre ..., عَزَجَ عَنْ être hors de ..., n'être pas susceptible de ..., signifie entrer كَوْلَ إِلَى partir pour aller a ... De même, خَرْجَ إِلَى dans un lieu, où chez une personne; كَالَ عَلَى surprendre quelqu'un en entrant dans l'endroit où il est : le verbe نَظَرَ transitif, c'est-àdire régissant immédiatement son complément, signifie voir; intransitif, avec [], il signifie regarder; avec ; , examiner, lire; avec J, pourvoir aux besoins de quelqu'un, s'occuper de ses intérêts : le verbe أَمَارَ avec , signifie ordonner une chose; avec إلى il veut dire montrer quelqu'un; avec , donner un avertissement ou un ordre à quelqu'un. Des détails sur cet objet n'appartiennent point à la grammaire.
- 219. J'ai dit que, quand les verbes prennent leurs complémens par le moyen d'une préposition, leur signification varie suivant la préposition qui sert de lien entre le verbe et son complément; j'ajoute qu'il n'y a que l'usage et les dictionhaires qui puissent apprendre, quelles prépositions peuvent exprimer les rapports qui sont entre un verbe et ses complémens, et quelle influence diverses prépositions exercent sur la signification d'un même verbe. Je crois néanmoins devoir faire ici sur ce sujet important quelques observations générales.

ı." Il arrive souvent qu'un verbe qui, dans son sens propre, est transitif et gouverne son complément à l'accusatif, étant employé dans un sens métaphorique, devient intransitif. Il en est ainsi des verbes الماء الم

Par un procédé semblable, ڀُولِيّ, comme transitif, signifie prêter serment de fidélité à quelqu'un, et comme intransitif, لَمْ يُولِيّ, lui faire présenter serment de fidélité.

2.° Il y a des verbes qui semblent transitifs dans certains cas et intransitifs dans d'autres, comme المنتجة على المنتجة المن

3.º Il y a un grand nombre de verbes qui, selon qu'ils adoptent

4.° Une autre observation plus délicate et d'une application très-fréquente, c'est que les verbes, en s'unissant à leurs complénens par une préposition qui ne convient pas à leur signification propre et naturelle, assument en eux-mêmes la valeur d'un autre verbe au sens duquel s'applique la préposition, et dont on fait l'ellipse. Ainsi ¡G's tenir debout, se lever, étant, joint à d], signifie se lever et aller vers quelqu'un : Le est donc synonyme de المنافق والمنافق 
و تَقَدَّمَ الِّبْهِمُ بِأَنْ يَقْعُدُوا فِي ٱلْكَيِينِ

Il leur ordonna de se tenir en embuscade.

Test la même chose que si l'on eût dit أَمْرُوهُمْ وَأَمْرُوهُمْ مُنْ يَقُعُمُوا فِي ٱلْكَوْبِينِ Ajoutons encore un exemple.

Le verbe رَضَى veut dire être content d'une chose; si l'on ajouite la préposition & avec un second complément, le sens est être content d'une chose, en sorte qu'on ne se soucie par d'une autre. Exemple:

رُضِيتُمْ بِٱلْمِيرِةِ ٱلدُّنْيَا عَنِ ٱلْأَخْرَةِ



Étes-vous contens de la vie présente, en sorte que vous n'ayez point de desir de la vie future.

رُوسِيمْمْ بِلَكُتِيوَ الْمُؤْمِنَّا Cela revient done à l'expression complète أَرْسِيمُمْ مِلْكُتِيوَةً مَالَّ , رَعِيْمُ مِلْكُتِيوَةً لِلْمُؤَمِّلِيِّةً وَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَمَ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَمَ ا et d'une multitude d'autres. Cette observation jette un grand jour sur le style des Arabes.

5.° Une autre observation qui est d'une grande importance, c'est que les verbes qui ont entre eux une analogie de signification, ont d'ordinaire une mêm manière de s'unir à leurs complémens. Ainsi, مَنْ المُلَّمَةُ اللهِ ال

Autre exemple: آماً commander régit deux complémens, le premier immédiatement, c'est la personne à laquelle l'ordre est donné; le second par le moyen de la préposition و c'est la chose ordonnée : on dira donc : مِنْ اللهُ 
\*6.\* Certains verhes qui, d'après leur signification, semblent de l'on être intransitifs, deviennent transitifs dans l'usage : tels sont J.S. entrer, ¿¡] et v.J.; vip. et U.S. entrer, ¿¸] et v.J.; vip. et v.J.; v

position, et il est naturel de supposer que leur usage fréquent dans le discours a amené l'ellipse de la préposition.

7.\* Les verbes neutres qui en conséquence de leur signification n'ont pas de complément direct, et qui expriment l'idée d'un mouvement, comme l'és lever et se tenir debout, set soulever, se dresser, se de si venir, ses s'en aller, en prenant un complémentapar le moyen de la préposition e, deviennent relatifs (n.° 250, 1." part.), et signifient faire lever, mettre debout ou sur pied, dresser, amence, emmener.

8.° Il n'est pas rare que des verhes intransitifs de leur nature deviennent transitifs, comme الله المعنونة ويشون والمين ومساولة ومعنونة ويشون والمين ومساولة معنونة ويشون والمين ومساولة المعنونة المعن

9.º Enfin il n'est pas rare que des verbes qui, de leur nature, exigeoient un complément direct, soient employés, dans certaines significations, comme s'ils étoient neutres. Il y a lieu de penser que cela tient à une ellipse consacrée par l'usage à Végard de certains verbes qui revenoient souvent dans le discours. Cette observation me paroit devoir s'appfiquer à un très grand nombre de verbes de la quatriène forme (n.º 277, 1.º part.). Pour donner ici des exemples de l'appfication de cette observation, je citerai les verbes si et sumission, mais dont le sens propre est refuser une chose et la rejeter; j. L. qu'on simploie brisci, rompte, est refuser une chose et la rejeter; j. L. qu'on simploie brisci, rompte, et qui se prend, en parlant d'un oiseau, pour tomber et a battre;

55, qui signifie readre, rapporter, et qui se prend dans le sens d'être utile, être profitable. Ces sortes de transmutations d'un verbe actifet transitif en un verbe neutre, ne tiennent qu'à l'ellipse des complémens (1).

Je me borne à ces observations générales: la pratique, encore mieux que les exemples, en fera connoître l'importance, en en multipliant les applications.

220. Il est convenable de considérer maintenant ce qui arrive aux verbes transitifs et à leurs complémens, quand ces verbes passent de la voix subjective à la voix objective.

Si ce verbe passe à la voix objective , le sujet disparoitra, et le complément objectif prendra sa place. On dira : الْرُونُرُ أَلْكُمْ الْمُولِّلُونُ أَلَّوْلِهُ أَلَّوْلِهُ أَلَّوْلِهُ أَلَّوْلِهُ الْمُولِّلُونُ مِنْ الْمُولِّلُونُ اللَّهِ اللَّهُ ا

221. Tel est, comme je l'ai dit ailleurs (2), le principal usage de la voix objective : c'est de pouvoir exprimer une action en, ne la considérant que par rapport à celui qui en reçoit l'impression, et faisant abstraction de l'agent. 5i l'on veut ne pas faire

<sup>(1)</sup> Voyez, à ce sujet, mon Comment, sur les Séances de Hariri, séance XXXVII e, pag. 418.

<sup>(1)</sup> Voyez mes Principes de grammaire générale, 2.º édition, pag. 212 et suiv.

abstraction totale de l'agent, mais seulement fixer principalement l'attention sur la personne ou la chose qui est. l'objet de l'action et qui en reçoit l'impression, on peut ajouter le sujet ou agent sous la forme d'un terme circonstantiel, au moyen d'une préposition, et dire le vizir fut tué PAR LE SULTAN: mais ce genre de construction est rare en arabe.

2.22. Le verbe transitif, en passant à la voix objective, n'a plus, comme on voit, de complément objectif. Il n'en est pas de même des verbes doublement transitifs. Ceux-ci conservent le second de leurs complémens sous la forme de complément, tandis que le premier devient le sujet de la proposition.

On dinade même, à la voix subjective, الْمُتَامِّلُ وَيَّا مُعَلِّلًا وَمُوَالًا لَعُمْوَا الْمُعَلِّلُ الْمُتَالِّلُونَا الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ وَمُعَلِّلًا مُعَلِّلًا مُعَلِّلًا مُعَلِّلًا مُعَلِّلًا مُعَلِّلًا مِكْلًا مَعَلَّانِ اللهِ اللهُ لِيَّا اللهُ ا

223. Cette construction s'explique tout naturellement, en considérant le second complément comme un terme circonstanitel, exprimé sots une forme elliptique ou adverbiale; mais si l'on veut le considérer comme un second complément immé-

<sup>(1)</sup> On pourroit trouver une construction semblable dans ce vers de Virgile .\*

Et mutau suos requiérant flumina cursus.

Mais cette maniere de s'exprimer est plutôt un hellénisme. La construction dont il s'agit est la même que celle-ci: 44 illo edocti sumus musicam.

diat du verbe, il faut, pour développer le sens contenu dans ces propositions tant actives que passives et se rendre raison du double complément de ces verbes, observer qu'ils renferment l'équivalent de deux propositions ; l'une principale et l'autre subordonnée, qui ont chacune leur sujet et leur attribut. Dans chacune de ces propositions, le verbe est relatif, c'est à-dire qu'il a un complément objectif, mais de telle manière que le complément objectif du premier verbe est aussi le suiet du second. Dans l'expression arabe, un seul verbe, réunissant les attributs des deux sujets, gouverne immédiatement les deux complémens; et il est superflu d'exprimer séparément le sujet de la seconde proposition, parce qu'il n'est autre que le complément est l'équivalent de cotte أَفْعَتُ ٱلْمِنْكُ لَمْمًا est l'équivalent de cotte phrase : J'ai été mettant TON FILS en cet état , que TON FILS a été mangeant de la viande, c'est-à dire, j'ai fait que ton fils a mangé de la viande. Le sujet de la première proposition est je, l'attribut est mettant, le complément objectif du verbe est ton fils: ton fils est aussi le sujet de la seconde proposition, mangeant est l'attribut de cette seconde proposition, de la viande est le complément objectif du verbe manger. Or le verbe l'idée des deux attributs mettant et mangeant, c'est pour cela qu'il gouverne immédiatement les deux complémens.

'224. Le verbe transitif, en passant à la voix objective, cesse, comme nous l'avons dit, d'avoir un complément; il cesse donc, en quelque sorte, d'être transitif.

Mais si le verbe est doublement transitif; il conserve, en passant à la voix objective, un de ses deux complémens, et, par conséquent, il devient simplement transitif. Pour en sentir la raison, reprenons l'exemple que nous avons apporté cidessus, et nous verrons que des deux verbes dont le sens est renfermé dans le verbe doublement transitif, il n'y en a réellement qu'un qui passe à la voix objective.

est l'équivalent de j'ai été mettant ton fils encet état, que ton fils a été mangeant de la viande ; l'équivalent de ton fils a été mis or cet état, qu'il a mangé de la viande. Par le développement de cette expression, on voit que ton fils, qui, dans la première proposition, étoit le complément objectif du verbe mettre, en devient le sujet : mais de la viande, complément objectif du verbe manger dans la première proposition, ne change pas de nature par le changement de voix ; il demeure complément objectif du verbe manger, et voilà pourquoi en arabe il reste à l'acquastif.

225. Il est bon de faire ici une observation particulière sur le verbe [], et, à la voix objective, , , qui revient fréquemment أَلَنْ بِينَ أُونُنُوا ٱلْكِنَابَ : dans l'Alcoran, comme dans cette phrase ceux qui ont reçu le livre. Le verbe gi venir est un de ces verbes qui, comme je l'ai dit précédemment (n.º 219), Intransitifs dans l'origine, sont devenus transitifs par l'usage. Ainsi, aù lieu de se joindre par la préposition 3! au complément qui indique le lieu où l'on vient ou la personne qu'on va trouver, il régit immédiatement le nom de ce lieu ou de cette personne à l'accusatif? On dit donc : في الله أَنَّالِي أَلهُ frère est venu (chez) moi. Ce même verbe, à la quatrième forme, doit signifier faire venir, apporter; et par cette raison, il reçoit deux complémens objectifs, celui qui exprime la chose apportée, et celui qui exprime la personne ou le lieu qui est le terme de l'action, et il gouverne ces deux complémens à l'accusatif. Mais si le verbe 3 à la quatrième forme ne signifioit que faire venir, il auroit toujours pour premier complément la chose qui vient, et pour second complément la personne ou le lieu qui est le terme de l'action, et, par conséquent, en passant à la voix objective, la chose apportée deviendroit le sujet du verbe, tandis que la personne ou le lieu qui est le terme de l'action, resteroit comme complément à l'accusatif. Or c'est précisément le contraire qui à lieu;

et si l'on dit à l'actif : الله بنبي المؤرَّائِلَ كِتَابُ Dieu a apporté
aux enfans d'Israël un livre, on dira au passif, الله المؤرَّائِلُ كِتَابًا

Pour avoir une solution générale applicable à toutes les circonstances où la quatrième forme du verbe § se trouve, soit à la voix subjective avec deux accusatifs, soit à la voix objective avec un seul, il faut avoir égard à la génération successive des diffèrentes significations que ce verbe a reçues. Faire venir, c'està-peu-près la même chose qu'amear, apporter; apporter quelque chose à quelqu'un, c'est faire qu'il prenne ou qu'il reçoive cette chose. Appliquons ce développement aux exemples que nous venons de donner. Sous la forme active, le sens sera, Dieu A MIS les enfans d'Israèl en cet état qu'ils ONT REÇU un livre, et sous la forme passive, les enfans d'Israèl ONT ÉTÉ MIS en cet état qu'ils ONT REÇU un livre.

En employant la locution passive, le complément objectif du repenier verbe doit en devenir le sujet, et le sujet doit se changer en complément. La proposition subordonnée ne doit éprouver aucun changement, et, par conséquent, le verbe recevoir doit conserver son sujet et son complément. C'est ce qui arrive cit; et voilà -pourquoi Usico est à l'accusatif dans la phrase passive, comme dans la phrase active. Autre exemple:

عَا أُولِّينَ مُومَّى وَعِيضَ وَعَا أُولِّينَ النَّبِيُّينَ مِنْ رَبِّهِمْ Ce que Moise et Jésus ont reçu , ce que les prophètes ont reçu de la part de leur Seigneur (1).

<sup>(1)</sup> Si l'on s'en tenoit à la signification girte venir, qui est la signification printive de cette quaritieme forme, on ne pourroit pas rendre raison des phrases dans lesquelles ce verbe est employé à la voix objective. Effectivement, al l'on dit, à la première forme, libre senie un pour fail en , o d doit dire, à la quarrième forme, Duz girte librem venire ou ins ut venire de or; et par conséquent, à la voix objective de cette même forme, l'âter fusus est à Don in ut venire faell ou. Or on voit que it c'étuit à la édecloppement de la phrase passive, ce ne seroit.

226. J'ai dit précédemment (n.º 149) qu'il y a des verbes qui ont pour complément un sujet et un attribut, tous deux à l'accusatif, et dont la réunion forme une proposition complémen; taire, comme عَاقِالُ عَاقِالُ j'ai cru que Zei'd étoit sage, ils ont pris la religion pour jouet (1). Si ces verbes passent à la voix objective, l'attribut de la proposition complémentaire demeure à l'accusatif. Cela ne doit faire aucune difficulté, en considérant, ainsi que je l'ai fait, cet attribut comme un terme circonstantiel (n.º 149).

227. Parmi ces verbes, il y en a qui sont doublement transitifs. Quand ceux-ci passent à la voix objective, ils conservent

pas liber; mais eos, qui seroit le complément objectif du verbe venire de la proposition subordonnée; que liber, qui, dans la proposition active, seroit le complément objectif du verbe fecit de la proposition principale, deviendroit, dans la proposition passive, le sujet du même verbe, et que, par consequent, il séroit mis au nominatif; en sorte que la proposition passive devroit être عُنْاتُ au nominatif; factus est liber venire ( ad ) eos.

Ce n'est pas gratuitement que je suppose que 31, signifiant donner quelque chose à quelqu'un, équivant à faire que quelqu'un reçoire on prenne quelque chose; cela est si vrai, que , ali est le verbe propre pour signifier donner, est la quatrième forme de che, qui signifie prendre avec la main, recevoir. Ainsi la signification propre de che est faire prendre, faire recevoir. Il est meme vraisemblable que 31, dans le sens de donner, doit son origine au mot bal mal prononcé : car, parmi les nations mêmes auxquelles la langue arabe est naturelle , il y a beaucoup de gens qui confondent la prononciation du ain avec celle de l'élif. (1) Il peut arriver que, dans ces propositions complémentaires, l'attribut soit

exprimé par un verbe à un temps personnel, comme dans cet exemple tiré de l'Alcoran, sur. 8, vers. 61 t.

وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۗ

Es ne l'imagine pas que ceux qui ont éel incrédules, ont échappe (à la vengennce

Dans cet exemple, مُعْرَفُ est pour مُعْرَفُهُ

228. Ce n'est pas seulement le véritable complément objectifou مِنْ اَسْتُولُ مِنْ اَسْتُولُ مِنْ اَسْتُولُ مِنْ اللهِ اللهِ إِلَيْنَ اللهِ 213 des verbes transitifs à la voix subjective, qui peut devenir le sujet des mêmes verbes quand ces verbes passent à la voix objective. Il y a quelques complémens ou termes circonstantiels qui peuvent devenir sujets de la proposition, lorsqu'on lui donne la forme passive.

2.29. Un de ces complémens est le nom d'action du verbe lui-même, nommé مُطَانَّهُ عَلَيْهُ مُطَانَّهُ وَ اللهُ مُطَانَّهُ ); car, au lieu que l'on dit, à la voix subjective, المَّرَوَ شَرِّوَا مُرَاتِي أَنَّ اللهُ اللهُ إِنَّهُ اللهُ الله

230. Un autre complément que l'on peut employer de la même manière, est celui qui indique l'action par une circonstance de temps ou de lieu qui en est inséparable; c'est le ance de temps ou de lieu qui en est inséparable; c'est le (est le المؤمن المنكان والزّعان nommé aussi, منعُولً مِيهِ

comme l'on dit, sous la forme active, السَّارَ مُهَدًّا الْمَالِكَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

On peut considérer dans ce cas le terme circonstantiel de temps ou de lieu comme remplaçant le nom d'action dont on a fait ellipse; en sorte que, tant sous la forme active que sous la forme passive, un mois et un jour est pour une marche d'un mois et d'un jour, et trois milles pour une marche de trois milles.

231. Enfin il y a une troisième manière d'employer les verbes à la voix objective, c'est de ne leur donner aucun sujet déterminé; alors ils se construisent avec leurs complémens, absolument de la même manière qu'à la voix subjective. Cette sorte de construction n'a lieu que par rapport aux complémens médiats des verbes, complémens dont le rapport est indiqué par une préposition. On peut comparer cet usage de la voix objective à celui de la même voix chez les Latins, quand elle est employée de la manière vulgairement, quoique improprement, appelée impersonnelle, comme itum est, ventum est, conclamatur. · الْمُتَاجَ إِلَىٰ دِينَارِ , Comme donc on dit , à la voix subjective الْمُتَاجَ إِلَىٰ دِينَارِ , besoin d'argent, يَنْ عَلَى زَيْد , il sortit de la ville خَرَجَ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ il entra en colère contre Zeid, أَمْرَ بِقَتْلِهِ il donna ordre de le tuer, il dit cela, جَرَى il lui rendit compte de ce qui étoit قَالَهُ arrivé, on dira de même, à la voix objective, sans un sujet مُفْيِبَ عَلَى زَيْدٍ , خُرِجَ مِنَ ٱلْمَوِينَةِ , أُخْتِيجَ إِلَى دِينَارِ , déterminé ,

<sup>(1)</sup> Cest almit que Cicéron (Orat, pro Archia porta) a dit i Fluor viden misiprincipen a ad suscipiedam et ad UNGERLIENDAN resiones heram tradium testatiuse. Quintillen, parlant d'un semblable usage de la volx passive, en latin, dit: Est cian quidam teritur modas, se urbs habitaur; sude et campus curritur, mare navigaturi. (Institu oranov. lib. 1, 5-1)

ce qu'on ne pourra rendre en français que par le sujet indéterminé on, avec la voix subjective; ou par la voix objective, en donnant au verbe un sujet déterminé. Anisi il faudra dire : on eut besoin d'argent, ou l'argent devint nécessaire; on sortit de la ville, ou la ville fut évacuée; on entra en colère ou la colère s'alluma contre Zéid, on donna l'ordre ou l'ordre fut donné de le tuer; on dit, ou il fut dit; or rendit compte ou le compte fut rendu de ce qui toit arrivé (1).

232. Tous les complémens médiats des verbes intransitifs, ou de ceux qui, étant transitifs par rapport à un de leurs complémens, sont intransitifs par rapport aux autres (n.º 225, 1.º part), se construisent avec la voix objective de même qu'avec la voix subjective. Ainsi, comme l'on dit, à la voix subjective.

أَمْرَتُ رَفِدًا بِعَثْلِ عَمْرِهِ

J'ordonnai à Zéid de tuer Amrou;

ارَّ بِنَدْيه مِنْ بَعْدَادُ إِلَى ٱلْمَتِينَةِ

Il conduisit Zéid de Bagdad à Médine;

مَنْ يَقْيُور ٱلشُّلْطَانُ عَلَى أَحْدِهِ

Le sultan ne put le prendre;

جَاهَ عُرُّ ٱلنَّتِيُّ بِنَاسٍ مِنَ ٱلْمَرَبِ

Omar amena au prophète quelques hommes d'entre les Arabes ; on dit de même, en employant la voix objective :

| (1) Jan     | m (  | dit  | Quia  | tillen ] | Itur | in  | antiquam    | sylvam,    | nonne  | propria   | cujusdan  | 7 |
|-------------|------|------|-------|----------|------|-----|-------------|------------|--------|-----------|-----------|---|
| rationis es | st ! | пат  | quod  | initium  | ejus | inv | eneris! cui | simil. Fle | tur. A | lccipimus | aliter ut | , |
|             |      | Pane | ditur | interca  | don  | us  | omnipoten   | tis Olym   | pi;    |           |           |   |
|             |      |      |       |          |      |     |             |            |        |           |           |   |

Usque adeo turbatur agris.

Institut. orator. lib. 1, 5.

أُمِرَ زَيْدُ بِقَتْلِ عَمْرِو : Zeïd reçut l'ordre de tuer Amrou

ب عبر بزيد مِن بَغْدَاذَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ عِن بَغْدَاذَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ

مير بزين من بعداد إلى المدينة Zeid fut conduit de Bagdad à Médine;

لَمْ يُقْدَرُ عَلَى أَخْدِهِ

Il fut impossible de le prendre;

حِيُّ ٱلنَّبِيُّ بِنَاسٍ مِنَ ٱلْعَرَبِ

On amena au prophète quelques hommes d'entre les Arabes (1).

233. Il arrive quelquefois que le complément objectif d'un verbe, au lieu d'être un mot déclinable, est une proposition conjonctive, formée par les particules d'ou L faisant fonction de nom d'action. Exemples:

إِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقِّ مَفِيهَا أَوْ مَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُولَ هُـوَ فَلُونَ اللّ فَلُيُولِلْ وَلِينَـهُ

Si celui dont c'est le devoir ( de dicter les dernières volonies), est imbécille ou malade, ou ne peut pas dicter ( à la lettre, qu'il dicte), alors que celui qu'ile suit (dans l'ordre de la parenté), dicte.

234. Le complément d'un verbe peut aussi être une proposition toute entière, indépendante grammaticalement de tout antécédent. Exemples:

وَنَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ سَلَامُ عَلَى نُوحٍ

(۱) C'est ainsi qu'on lit dans l'Alcoran (sur, 7, vers, 5): وَالْمُونِينَ الْمُولِينِينَ الْمُولِينِينَ الْمُولِينِينَ وَالْمُولِينِينَ مَا وَسُولُونِينَ الْمُولِينِينَ مَا وَسُولُونِينَ مِنْ وَسُولُونِينَ مِنْ وَسُولُونِينَ مِنْ مُولِينَ مِنْ الْمُولِينِينَ مَا اللّهِ وَالْمُولِينِينَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

Nous avons laissé reposer sur lui, parmi les générations les plus reculées, (ce vœu qu'on a coutume de faire quand on prononce son nom): Paix sur Noë!

Penses-tu donc que (ce passage de l'Alcoran): Que deviennent percluses (les deux mains d'Abou-Lahab)! puisse soutenir la comparaison avec (cet autre passage): Il fut dit alors : 6 Terre, engloutis (les eaux du déluge).

Dans ce dernier exemple, les verbes گنافر و هناب sont tous deux virtuellement à l'accusatif, comme formant les deux compléments de أَنَّ إِنَّالُ اللهِ , avec tout ce qui suit, est virtuellement au même cas, comme complément objectif du verbe بن الرق البنائي المناب , tandis que يُنَا الرَّقِ البنائي إِنْ البنائي est virtuellement au nominatif, comme sujet du verbe (م) يُولِي (1).

## CHAPITRE X.

Syntaxe des Complémens des Noms.

235. Les rapports qui ont lieu entre les noms, et que les Arabes nomment al annexion, influent sur la forme extérieure des noms qui sont les antécédens et les conséquens ou complémens de ces rapports, et sur leur signification.

236. Leur influence sur la forme extérieure consiste dans les effets suivans: 1.° L'antécédent ou juyelle nasale; car les voyelles nasales ne pouvant jamais

<sup>(1)</sup> Cei exemple est tiré de la Vie de Timour, par Ahmed, fils d'Arabschah, tom. II, pag. 992. On y a lu mal à propos تخيادي ou تخيادي.

Nous disons de même en français: Le qu'en dira-t-on gouverne la plupart des hommes; Il ne faut pas craindre le qu'en dira-t-on; Un tiens vaut mieux que deux iu l'auras; Vivre à bouche que veux-tu!

avoir place qu'à la fin des mots, et les deux mots qui sont en annexion étant censés n'en plus faire qu'un seul , le premier doit nécessairement perdre sa voyelle nasale. Au duel, et au pluriel régulier masculin, l'annexion fait perdre à l'antécédent la syllabe finale  $\omega$  ou  $\omega$ . Je renvoie, à cet égard, à ce que j'ai dit ailleurs (n.º 738 et 739, 1.º part.). Si le complément est un pronom affixe, ceta donne lieu à quelques autres changements dans les inflexions de l'antécédent, comme je l'ai exposé en son lieu (n.º 806 et 807, 1.º part.).

- 2.° Si l'antécédent est de la seconde déclinaison, il se décline en ce cas comme les noms de la première (n.° 738, 1.1° part.).
  - 3.° Le conséquent البُصَالَ اللهِ doit être mis au génitif (n.° 98).
- 237. L'influence de ce même rapport sur le sens consiste en ce que l'antécédent qui étoit indéterminé عَنَّى , devient déterminatif. المَّنَّى ; d'où il suit qu'il ne doit point avoir d'article déterminatif. Mais ceci exige quelques distinctions ; car le rapport d'annexion ne produit pas toujours cet effet sur l'antécédent, qui, dans certains cas, reste indéterminé.
- 239. L'annexion parfaite exprime, ou un rapport de propriété بالكتيمال de pour de propriété بالكتيمال de pour de le conséquent est absolument différent de l'antécédent, comme cefui-ci, أَكُلُّنُ إِنَّهِ (Pestlave de Zērd) ou un rapport du genre à l'espète المُنْسَلِينَ de pourroit ètre l'exposant, et dans lequel l'antécédent est une partie du conséquent, comme ceux-ci, بالمن سنة robe de

sole, مَنْ عُنْهُ رُعْب une boîte d'or. Quelques grammairiens admettent aussi le rapport d'annexion, comme représentant la préposition في dans. Exemple: مَوْمُ مَهْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
2.40. Ce que je viens de dire, que l'annexion remplace l'une des deux prépositions والمن , devient très-sensible, lorsque, par une raison quelconque, on intervertit l'ordre des deux termes qu'on auroit pu mettre en rapport d'annexion, et que le mot qui auroit dù en être l'antecédent (النهاية), est placé après celui qui en auroit été le conséquent النهاية Exemples:

خَرَجَ مِنَ ٱلْعِرَاقِيِّينَ ٱلرُّوْسُ وَٱلاَّبْطَالُ

Les chefs et les plus braves des habitans de l'Irak, sortirent.

سُرَوَا مِنْهُمُ ٱلْأَمْنَاقُ وَالْأَوْشُ Ils leur coupèrent les cous et les têtes. اَسْرِوَا مِنْهُمْ كُلِّ بَدَانٍ Frappez, à eux tous, le bout des doigts. تُوَى مِنْهُ ٱلزَّالُسُ وَٱلطِّهُرُ

<sup>(1)</sup> Cette doctrine des grammalriens arabes qui regordent tout rapport d'annexion comme une expression elliptique, renfermant la valeur d'une des prépositions d, v, ou d, na pas l'approbation de M. Lee. « Cest, suivant lui
« (a Gramman of the hériere language, pag. 316), rendre la construction moins
simple qu'elle ne l'étoit originairement, ou, en d'autres termes, rendre difficile une matière fort simple, en mettant en construction respective un plus
« grand nombre de mots, qu'il n'y en avoir, en effet, dans l'exemple sous sa
» forme primitire. »

## Sa tête et son dos devinrent forts.

Quelquefois même, quoiqu'il n'y ait point d'inversion, on exprime la préposition au lieu d'employer l'annexion. Exemple :

Prie ton Seigneur en toi-même, sans prononcer les paroles à haute voix.

Dans cet exemple on pouvoit dire رُونَ خَهْرِ ٱلْتُولِ, en employant l'annexion.

- 2.41. Toutes les fois qu'on veut conserver l'antécédent d'un semblable rapport dans l'état d'indétermination, le conséquent étant déterminé, on ne sauroit employer la forme de l'annexion.

  Ainsi l'on dit: مَنْ مِنْ اللهُ par une mistricorde, de lui; بَا اللهُ الل
- 2.42. On emploie aussi quelquefois cette forme, lorsque rien ne s'opposeroit à ce qu'on fit usage de l'annexion, par une figure de rhétorique, l'indétermination servant, par le vague même qu'elle haisse, à agrandir les idées. C'est ainsi qu'un poête a dit:

Souvent, une outre d'une troupe de voyageurs, j'en ai placé la courroie sur un dos de moi, accoutumé à la fatigue et exercé de longue main à un travail pénible (1).

243. Dans l'annexion parfaite, l'antécédent est ordinairement un nom indéterminé, et le conséquent un nom déterminé; et

<sup>(1)</sup> Voyez Amralhaisi Moallahah, ed. Hengstenberg, vers 46. C'est, pour l'analyse, la même chose que si le poëte côt dit : عَلَى حَامِلِي عَلَى حَامِلِي far mon der, qui est un des accontumé à la fatigue, &c-

<sup>(1)</sup> On sent bien, en effet, que ces expressions, » no vizir d'un sultan, «ne âne d'un jardinier, sont moins vagues que celles-cl., «n vizir, «n âne, mais ne sont pas determinées et individualisées, comme si l'on distot, le vizir du sultan, l'âne du jardinier. C'est ce qu'Ebn-Malet exprime ainsi dans son Alfgyra:

Retranchez le nour ou le zenvir qui suit la voyelle caractéristique des cas, dans l'antécédent de tout rapport d'annexion, comme dans l'exemple nour ninc, et mettre le conséquent au génitif : sous-entendez de ou dans , quand l'une de ces prépositions est la seule qui convienne; dans tout autre cas, sous-entendez de , et rendez l'antécédent parientairs du adérensité par le conséquent de l'activité.

<sup>(</sup>Man. ar, de la bibl, du Roi, n.º 129, sol. 17 recus; et man. de Saint-Germ., n.º 465, sol. 102 recus.)

Dans le second vers مُذَنَ est pour مُذَنَى , impératif énergique.

<sup>(</sup>a) Tel est le sentiment des divers grammairiens arabes que fai consuités, et tel est aust, je crois, l'biange constant de tous les écritains anciènes muisi fai remarqué dans divers auteurs moints aucieus, sels qu'Ahmed, fils d'Arabschah, Makriti, Soyoud, Abou'lmahasen, é.e., un grand nombre d'exemple contraires de cette rigle, et dans lesquels fantécédent est le conséguent ont l'un et Tautre l'ar-

244. L'annexion imparfaite est celle dans laquelle l'antecédent exprime un attribut, une qualité, et est ou un adjectif verbal n. ° (17, 1." part.), ou l'un de ces adjectifs que l'on appelle مُعْمَنَ مُعْمَلُ qualificatifs assimilés (n. ° 621, 1." part.), et le conséquent est, ou le complément d'un verbe, ou le sujet dont l'antécédent est l'attribut. Exemple: مَا مُرْبُنُ مُهُ la lettre, un frappant de Léid, c'est-à-dire, un komme qui frappe Zrīd. Ici مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

ticle déterminatif. Je n'ai observé cela que dans les rapports de la chose à la matière dont elle est faite, comme ceux-ci, la boire d'or, la croix de bois. Exemples :

> القرامي الخشب Les billots de bois.

وَأَمْرَهُ بَالْكُشْفِي عَمَّا كُلِّي يُشْرِبُ بِرَسْمِ خَبِينِ ٱلْعَدَسِ مِنَ ٱلْحُرَادِيبِ ٱللَّهُ

Il lui ordonna de vérifier ce que l'on fabriquoit de kharoubas d'or pour les distributions du jeudi des lentilles [ le jeudi saint ].

فَأَمْرُ ٱلنَّمَارَى بِلْنِسِ ٱلتَّوَادِ وَتَعْلِيقِ ٱلْمُلْبَانِ ٱلْمُشَيِّ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَمُبُعُوا مِنْ رُحُوبِ ٱلْمُيْلِ وَأَنْ يَتَكُونَ رُحُوبُهُمْ ٱلْبِعَالُ وَٱلْمَيْرُ بِالسُّرُوجِ ٱلْمُشَّيِّ مِنْ مُعْ مِنْ الْمُعْلِمُونِهُ مِنْ مِنْ المُعْلِمِينَا وَالْمُعِلَّى عِلَيْ السِّنْعِلَى عِنْ النَّاقِيلَ ال

Il enjoignit aux Chrétiens de porter des vétemens noirs, et de suspendre à leur cou des croix de hois; il leur fut défendu de se servir de chevaux pour monure, et ordonné de ne mettre que des selles de hois sur les mules et les ânes qu'ils monterpient.

أَشْعَ آلِمَمُ ٱلْغُفِيرَ مِنَ ٱلْقُرْسِ ٱلسَّعِيرِ

ll a rassasie une multitude nombreuse avec le pain d'orge. وَلَمَّا كَانَتْ مَوَدَّةٌ خُدَايِدَادَ وَمَثِيرٍ نُورٍ ٱلدِّينِ كَالْحَرَّةِ ٱلْكَمَارِ

Es attendu que l'amissé de Khodaidad et de Schéikh Nour-eddin ésoit semblable a un vaise d'argile.

M. Lee ( a Grammar of the hebrew language , pag. 301 ) a observé qu'une

Sous cette dernière forme المجمع seroit ce qu'on appelle عُمِينًا و spécification ou مُعَمَّرًا به spécification ou مُعَمَّرًا به ce qu'on nomme مُعَمَّرًا به pécifié (n. 212).

2.45. Cette espèce d'annexion n'a aucune influence logique sur l'antécédent, qui demeure dans sa signification vague et indéterminée, lors même que le conséquent est déterminé, soit de sa nature, soit par l'article Jl. Si l'on veut déterminer l'antécédent, il faut lui donner l'article. On dit donc:

عَدْيُ بَالِغُ ٱلْكُعْبَةِ

Du reste je me crois fondé à regarder cela comme une construction moderne, jusqu'à ce qu'on en cite un exemple tiré de l'Alcoran ou des écrivains des premiers siècles de l'islamisme, Une victime qui arrive jusqu'à la Caaba.

المقيموا الصلاة

Ceux qui s'acquittent de la prière.

ٱلضَّارِبُ رَأْسِ ٱلْجَالِي

Celui qui frappe la tête du pécheur.

Mohammed le beau du yisage.

Une autre preuve de cette vérité, c'est que l'on peut mettre cette espèce d'annexion après la particule , , qui -ne souffre jamais à sa suite que des expressions indéterminées. Exemple:

Il y a beaucoup de gens qui mettent en nous leur espoir, qui ont conçu de grandes espérances, dont le cœur est troublé par l'effroi, dont l'esprit est peu fécond en ressources.

Les quatre rapports d'annexion que contient cet exemple, ne peuvent être qu'indéterminés, puisqu'ils sont dans la dépendance de  $\mathcal{L}_{1}^{c}$ .

2.46. Il faut observer que, pour donner l'article ] à l'antécédent, il faut que le conséquent soit lui-même déterminé par cet atticle, comme dans المُتَنِيدُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

avec les affixes, cela peut avoir lieu et l'on dit bien آلفًا رِبُ زَيْدٍ وَ مَارِبُكُ et مَارِبُكُ آلَا اللهَارِيَّالَ Je reviendrai là-dessus dans peu.

247. Quelquefois le complément ou conséquent du rapport d'annexion est une proposition toute entière. Exemple:

La main de la mort lui donna à boire la coupe de (cet gracle divin): « Et on les a abreuvés d'une eau bouillante, qui a déthiré » leurs entrailles (1). »

248. Les propositions conjonctives commençant par les particules  $\frac{1}{6}$  let  $\frac{1}{6}$  faux, et par  $\frac{1}{6}$  let  $\frac{1}{6}$  faisant avec le verbe qui les suit fonction de nom d'action, peuvent servir de complémens à des rapports d'annexion. Exemples :

Obéissez à votre Seigneur, avant que vienne un jour que rien ne pourra éloigner.

Ils n'ont été divisés d'opinions, qu'après que leur est venue la science certaine

أَدْخَلُوا عَلَيْهِ جَمَاعَةً مِنَ ٱلْعُدُولِ لِيُشَاهِدُوهُ إِظْهَارَ أَنَّهُ مَـانَ حَنْنَ أُنْفِهِ

On fit entrer dans le lieu où il étoit plusieurs assesseurs de la justice, pour qu'ils le vissent de leurs yeux, dans le dessein de feindre qu'il étoit mort de mort naturelle.

<sup>(</sup>i) Cet exemple est tiré de la Vie de Timour, par Ahmed, fils d'Arabschah, tom. II, pag. 488 de l'édition de M. Manger, qui a eu tort de corriger گُنّر, et d'y substituer المُلِّد.

En analysant cette phrase, un grammairien arabe diroit que tout le texte cité de l'Alcoran عُدُرُورٌ مُحَسِلًا cet mis au géntif virtuellemen مُصَافَى الله comme مُصَافَى الله

ٱلْمُعَيْدِيُّ يُنْسَبُ إِلَى مَعَيِّ وَقَدْ نَسَبُوهُ بَعْدَ أَنْ صَغَّرُوهُ وَخَفَّفُوا مِنْهُ ٱلدَّالَ

Moaïdi est un adjectif patronymique, dérivé de Maadd; mais avant de former cet adjectif, on a fait passer le primitif à la forme diminutive, et l'on a supprimé le redoublement du DAL.

Pour développer ces constructions, il faut considérer ces expressions elliptiques comme l'équivalent de celles-ci مُعِيدُ ٱلْمُنسَّقِينَ . Saïd nommié du surnom de besace; مُحَرِّدُ

<sup>(1)</sup> Voyez ci-devant, n.º 109, pag. 53, et ibid. note (2).

Le mot كَانِيَةُ aignific une strie de plusieurs mon diniscus. 'um de l'aurre, qui n'indiquent oppendant qu'un seul difer et sou un seul point de suc. وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُسْكِنَ وَالدِي مِا مُعْتِكُمْ وَأَلُو عَلَى مُسْكِنَ وَالدِي مِا مُعْتِكُمْ وَأَمُود وَاللَّهُ عَلَى مُسْكِنَ وَالدِي مِا مُعْتِكُمْ وَأَمُود وَاللَّهُ عَلَى مُسْكِنَ وَاللَّهِ مِلْ اللَّهُ عَلَى مُسْكِنَ وَاللَّهُ عَلَى مُسْكِنَ وَاللَّهُ عَلَى مُسْكِنَ وَاللَّهُ عَلَى مُسْكِنَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُسْكِنَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُسْكِنَا وَاللَّهُ عَلَى مُسْكِنَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُسْكِنَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

nommé du surnom de jeudi; مَنْكُونَا ٱلسَّامَةِ ٱللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَنَامَةٍ la prière de la première heure; تَعَنَّى مِنْ عَمَّامَةٍ une chose usée (de la nature) de turban.

250. Cette dernière construction, dans laquelle l'adjectif, ou n nom qui en fait la fonction, est en rapport d'annexion avec le nom qu'il qualifie, et le prend pour son complément, est d'un usage assez fréquent, et elle opère même une sorte de détermination imparfaite du nom qui sert de complément. C'est ce qu'on sentira mieux par les exemples suivans:

La chose qui plaît le plus aux hommes, c'est ce qui est défendu.

Ne sois pas le premier à refuser d'y croire أَنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

Vous êtes la meilleure nation qui ait paru dans le genre humain.

إِنَّ أَوَّلُ بَيْتِ رُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِمَكَّمَّ Le premicr édifice qui ait été donné aux hommes (pour y adorer Dieu), c'est assurément celui qui est à la Mecque.

فَلَمَّا وَعَيْتُ مَا دَارَ بَيْنَهُمَا تُقْتُ إِلَى أَنْ أَغْرِفَ عَيْنَهُمَا

Lorsque j'eus entendu les discours qui avoient eu lieu entre eux, je conçus un vif desir de connoître leurs personnes à tous deux.

251. Lorsqu'un nom qui est duel logiquement, c'est-à-dire, qui exprime la valeur du duel, est en rapport d'annexion avec un complément qui est lui-même au nombre duel, l'antécédent se met mieux au pluriel : on peut cependant le mettre aussi au singulier, ou même au duel. Exemple :

إِنْ تَتُونَا إِلَى آلِهِ فَقَدْ مَعَنْ تُلُونُكُمَا وَإِنْ تَطَاعَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ آلَهَ

(Femmes du prophète), si vous revenez toutes deux à Dieu par la pénitence, car les cœurs de vous deux se sont écartés (de la justice, Dieu vous pardonnera); si, au contraire, vous vous assistez l'une l'autre contre lui, c'est Dieu qui est son protecteur.

Puisqu'il s'agit de deux personnes, le mot cœurs est logiquement du duel; mais il est mis au pluriel grammatical, parce qu'il est en rapport d'annexion avec le pronom duel في , qui lui sert de complément. On auroit pu dire, mais moins élégamment,

Voici un exemple où l'antécédent du duel est au singulier :

Il st frapper les pièces d'argent et d'or au nom de Timour et de celui qu'il avoit constitué souverain, et il st faire la prière publique AU NOM D'EUX DEUX, dans les grandes mosquées des villes capitales.

En voici d'autres où l'antécédent du duel est aussi lui-même au duel, et où l'exactitude de l'expression semble exiger effectivement l'emploi du duel.

(Il dit à sa mère): Sī tu m'apprends L'AVENTURE D'EUX DEUX (à la bonne heure); sinon, je te tuerai, ou je me donnerai la mort à moi-même. En contéquence, elle l'instruisit du LIEU DE L'ASSASSINAT D'EUX DEUX (c'est-à-dire, du lieu où ils avoient été tués tous les deyx), et (des noms) des DEUX MEURTRIERS de l'un et de l'autre.

L'auteur a mis l'antécédent du duel au singulier dans غَيْرِهِهَا et مُثَنَّلُهُمَا, parce que cela ne pouvoit donner lieu à aucun malentendu; mais comme il vouloit énoncer positivement que les deux hommes dont il parloit avoient été tués par deux assassins différens, il a dit قَاتِلْهُمَا, en mettant l'antécédent au duel.

Ils se cachèrent tous deux dans le sable durant quelques jours, jusqu'à ce que les recherches eussent cessé; puis ils partirent tous deux, pour leurs DEUX pays respectifs.

Ici dans الْوَسَيْهِ l'antécédent est au duel, pour faire comprendre que les deux hommes dont on parle habitoient deux contrées différentes (1).

Il faut excepter de la règle précédente les deux mots 💃 et Lé, qui ont la forme grammaticale du duel (2), et ne se joignent jamais qu'à des complémens du même nombre (n.°210).

252. Il arrive quelquefois qu'un nom, formant l'antécédent d'un rapport d'annexion, prend pour complément une proposition toute entitére. Alors cette proposition est virtuellement au génitif مُعَمُونُمُ عَلَا Exemple:

وَلَا يَعْبَأُ بِهِمْ وَلَا يَسْمَعُ دُعَاءُهُمْ حَتَّى سَقَتْهُ ٱلْمَنِيَّةُ كَأْسَ وَسُقُوا مَاءً خِيمًا

Il ne faisoit aucune attention à eux, et il n'écoutoit point leurs priètes, jusqu'au moment où la mort lui fit avaler la coupe de (cette sentence de l'Alcoran): « Et on les a abreuvés d'une eau » bouillante. »

On peut, comme on le voit par la traduction, dans cet exemple et dans tous les cas pareils, supposer l'ellipse de قُولِم وَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire de Tebrizi sur le Hamasa, édit, de M. Freytag, pag. 86 et 87.

<sup>(2)</sup> Les grammairiens arabes ne regardent point Wet with comme des dueis. Voyez mon Anthol. grammat. ar. pag. 96.

لَا ٱلصَّمْسُ يَنْتِنِى لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَنَرَ وَلَا ٱللَّيْلُ سَاٰبِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَمَاكِ يَشْجُسُونَ

Il ne faut point que le soleil atteigne la lune; la nuit aussi ne devance point le jour dans sa course; et chacun (de ces astres) court dans une sphère particulière.

مُلِّمَ chacun, à la lettre, totalité, est pour كُلُّ المُعلَّمُ الم chacun, à la lettre, totalité d'eux.

Parmi ces envoyés, nous avons élevé une portion d'entre eux audessus d'une portion.

d'une portion , est pour بَعْضِهِمْ d'une portion d'entre eux.

آهْبِطُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ

Descendez, et soyez ennemis les uns des autres.

أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَشْمَآءُ ٱلْمُسْنَى

De quelque manière que vous l'appeliez, à lui appartiennent les noms glorieux.

de quelque nom que ce soit que. أَيَّ آشِمٍ مَا est pour أَيًّا

254. Les mots qui ne peuvent point être employés hors d'un rapport d'annexion, restent indéterminés, lors même qu'ils ont pour complément un nom déterminé. Exemples:

II.

يَا رُبُّ غَيْرِكِ فِي ٱلنِّسَآم غَرِيرَةِ تَيْمَآء قَدْ مَتَعْتُهَا بِسَطَّلَاق

Oh! combien d'autres femmes que toi, dupes de mon inconstance, malgré la blancheur qui relevoit leurs charmes, ont reçu de moi un divorce sans retour!

فَيِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَفْتُ وَمُرْضِع ۖ فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِى تَمَاَّيْمُ كَغُولِ

Déjà j'ai visité, à la faveur de la nuit, beaucoup d'autres femmes que toi, enceintes ou nourrices; pour moi, celles-ci ont oublié l'enfant âgé à peine d'un an, et que couvoient encore les amulettes du premier âge.

Dans ces deux exemples, si les mots مِنْدِ et فِينَةُ فِرْدَةُ déterminés par l'annexion de l'affire de , ils ne pourroient ni être sous la dépendance de , رَبَّ et de نِ remplaçant مِنْدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
جَآء أَبِي إِذْ زِيْدُ أُمِيرُ

Mon père est venu, quand Zéid étoit émir.

مَاتَ أَبِي إِذْ وُلِنَهُ عُمَرُ

Mon père est mort, lorsque Omar est né.

جَلَيْتُ حَيْثُ أَنْتَ جَالِسُ

Je m'assiérai par-tout où tu seras assis.

حَيْنُ أَقَامَ ٱلشُّلْطَانُ أَقَبْتُ

Par-tout où se tiendra le sultan, je m'y tiendrai,

Quant à l'adverbe conjonctif [أيرًا], il ne peut avoir après lui qu'une proposition verbale. Exemple : أَتْيِهُ إِذَا طُلَعَتِ ٱلشَّهُمُ je viendrai te trouver, quand le soleil se levera.

Le mot أي prend un tenwin, quand il sert de complément à un autre nom, comme يَتُمَيُّونُ en ce jour-là (n.° 1143, 1.° part.): alors il y a une ellipse, dont ce tenwin est la compensation.

a quelquefois pour complément un nom isolé, et non une proposition; mais ce cas est très-rare. Exemple:

Nous les percerons de nos lances au-dessous de la ceinture, après les avoir frappés du tranchant de nos épées, à l'endroit des replis du turban; c'est-à-dire, sur la tête (1).

256. Plusieurs des noms qui indiquent le temps ou les portions du temps, comme عِنَّى وَ لَا يَتَّ لَّهُ اللهِ ال

عَدَا يَوْمُ يَنْفُعُ ٱلصَّادِقِينَ مِدْتُهُمْ

C'est-là le jour auquel la justice des hommes justes leur sera utile.

حِينَ أَتَنْ مَنْزِلَهَا

Quand elle vint dans son logis. الشَّلَامُر عَلَىٰ يَوْمُ وُلِدتُ وَيُومُ أُمُوتُ وَيَوْمُ أُبِّعْتُ حَيَّـا

(1) Voyez le commentaire de l'Alfrya, manusc. de Saint-Germain, n.º 465, fol 105 recto.

La paix (a été) sur moi au jour auquel je suis né, et (elle sera pareillement sur moi) au jour où je mourrai et au jour où je ressusciterai vivant.

لَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ

A lui appartiendra la royauté, au jour où l'on sonnera de la trompette.

أَنْظِرْنِ إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ

Donne-moi du répit jusqu'au jour où ils seront rappelés à la vie.

مِنْ يَوْمِرِ حَادَثَنِي

Depuis le jour qu'il m'eut parlé.

Dans le temps qu'il se cacha.

يُوْمَرُ هُمْ بَارِزُونَ محمد مان المحسن ما

Au jour où ils ont paru.

Au temps où Haddjadj étoit gouverneur.

On voit, par les deux derniers exemples, que le complément, dans ce genre de rapport, peut être une proposition nominale; mais cela n'a lieu que pour les propositions qui expriment un sens passé. Quand le sens est futur, la proposition qui forme le complément doit être nécessairement une proposition verbale (n.º 185). C'est ici la même distinction que nous avons déjà établié entre 3 et 15 (n.º 1144, 1.º part., et n.º 255).

257. Parmi les nons qui expriment le temps ou les portions du temps, ceux qui s'emploient d'une manière vague et indéterminée, sont les seuls avec lesquels ce genre de construction puisse avoir lieu. La raison en est que ce sont les seuls qui soient réellement synonymes de 5]. On ne pourroit pas employer de cette manière les mots juiur, opposé à nuit, suc mots, camée, &c.

(1) Sulvant Ebn-Malec, quand les mot the proposition qui leur sert de complément est au présirit, on peut décline ces nons, ou les employer comme indéclinables; mais il vaut mieux prendre ce dernièr part. Quand, au contraire, le verbe de la proposition complémentaire est à l'aonte, ou que cette proposition est composée d'un indouir et d'un prédicar (n° 187), il faut employer ces noms de temps comme déclinables. Ebn-Malec ne condamne pas cependant ceux qui, en ce cas, les emploiten comme indéclinables.

« Les noms assimilés au mox 3], et employés dans le même sens, peuvent être 
indéclinables ou déclinés : il est préférable de les employer comme indéclinables, quand ils sons suivis d'un verbe indéclinable (° cet-a-fier, a préféri ), 
Devant un verbe décliné ( c'est-à-dire, à l'avriste ), et devant un inchoatif,

Devant un verbe accime (c'est-a-oire, a l'amine), et devant un inchoatit,
 décline-les: cependant ceux qui, dans ce cas, ne les déclinent pas, ne doivent
 pas être taxés d'erreur.

(Man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 1291, fol. 17 et 18; man. ar. de S.-Germ., n.º 465, fol. 106 rezo.)

Ceci tient à un principe plusgénéral, qui est que, dans un rapport d'annexion, toutes les fois que le complément est indéclinable, l'antécédent peut devenir indéclinable. On en trouve un exemple dans ce vers de la Moallaka d'Amrialkais:

وَيُومَ عَقَرْتُ الْمُعَمَّالِ مَطِيَّةِ فَيَا يَعَبَا مِنْ كَوْرِهَا ٱلْمُعَمَّلِ وet, non pas à l'accustif, mais *indéclinelle prononet par un* fatha المُنجِّة parice qu'il a pour complément un verbe au prétérit, quoi-

259. Il y a quelques exemples, mais en très-petit nombre, de verbes servant de complément à des noms autres que ceux qui expriment le temps ou une portion du temps. Le plus remarquable est une formule de serment qui a pour antécédent ¿¿ génitif de ذُ, et pour complément l'aoriste du verbe مُنْو mis à la seconde personne, mais au nombre et au genre qui conviennent à la personne à laquelle on adresse la parole. On dit donc, en parlant à un homme seul : الله بذى تَسْلُمُ مَا كَانَ كَانَ اللهُ ce qui signifie وَكُذَا , ron , j'en jure par celui qui te conserve en bonne santé, telle ou telle chose n'a point eu lieu, ou وَسَلَامَتِكَ non, j'en jure par ta bonne santé. Si l'on parle à une femme, on dit بنى تَسْلَمِين; à deux personnes, on dit

qu'il soit joint par la conjonction j, avec un antécédent au nominatif لَّقُ سَيِّةً dans Amrulkaisi Moallaka, ed. Hengstenberg.

Djewhari, au mot land, fait la même observation à l'occasion de ce vers : إِذَا كَبِّنَ ٱلفِّمُ ٱلشَّكَآء بِشَنْوَةٍ عَلَى حِينَ مَرَّ ٱلْكَلْبُ وَٱلثَّلْمُ خَاشِفُ Lorsque, durant l'hiver, les Pléiades occupent le sommet du ciel, à une époque où l'on entend le chien grogner, et la neige craquer sous les pieds.

Il cite aussi un autre vers qui commence ainsi :

## عَلَى حِبنَ أَلْهَى ٱلنَّاسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ

Au moment où les hommes sont distraits par leurs plus grands intérêts. Béidhawi rappelle le même principe, en expliquant ces deux passages de مِثْلُ مَا Alcoran: ﴿ وَمِنْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُّونَ } ( sur. 51, vers. 13 ), et مِثْلًا وِ يُفْتَنُونَ نَعُلُمْ تَنْطِقُونَ ( ibid. vers. 23 ). Il dit à l'occasion de ce dernier texte : فِيلَ أَنَّهُ مَبْنِيًّ عَلَى ٱلْفَنْجِ لِلْمَافَتِيهِ إِلَى غَيْرِ مُتَمَكِّنٍ وَفْــوَ مَا إِنْ كَانَتْ بَمَعْنَى ثَنِيءً أَوْ أَنَّ بِمَا خَبَرُهُ إِنْ جُعِلَتْ زَآئِدَةً وَتَعَلَّمُ ٱلرَّفْحُ عَلَى أَنَّسهُ م فَ أَلْفُ قَ پینی تَسْلَمُنی; à plusieurs hommes, زیینی تَسْلَمُنی; emin à plusieurs femmes, بینی تَسْلُمَن ; On dit encore de même . بیزی تَسْلُمُن c'est-à-dire لَّذَمْنِ بِسُلَمَتِهُ va-t-en, je t'en conjure au nom de ton salut; au duel بِیْنی تَسْلُمُنِالِ et ainsi du reste (۱).

La même construction a lieu dans le vers suivant :

قَدْ كَانَ قَبْلَ يُعَدُّ مِنْ قَتْلَى رَضِي أَسْدُا لِإَسَادِ ٱلشَّمْرِي بَسَدُّاذَا

· Avant qu'il fût compté au nombre des victimes d'un jeune faon, c'étoit un lion, dévorant les lions de Schéra.

بِآيَةِ يُغْدِمُونَ ٱلْخَيْلُ زُورًا كَأَنَّ عَلَى مَنَابِكِهَا مُدَامَا

Akhfasch observe que, dans ce vers, ¿ ﴿ كَالْ عَلَيْكُ عِدْدَ de complément d'annexion au nom ﴿ ], mais que les exemples de cette forme d'expression sont rares, parce qu'il n'y que les noms qui expriment l'idée de temps, qui puissent être mis immédiatement en rapport d'annexion avec des verbes.

Co vers, que je ne traduls pas, est aussi cité dans le الميد d'Ebnlément, et dans le النحو المجالة المعالم 
Si يَ مُوَّوَرُ وَخُرُقُ وَخُرُقُ مَ وَخُرُقُ مَ وَخُرُقُ مَ وَخُرُقُ مَوْقِهُ مِنْ ne remplace pas lei أَوَّ on peut l'assimiler à l'égé et cégé es revant à remplacer la déclination des duels et der pluriels dans les noms Indéclinables , comme مُثَوِّدُ وَمُوْفِعُ مِنْ اللّهُ عَمَّرًا مِنْ مَوْقِعُ مِنْ اللّهُ عَمَّرًا لَكُوْفِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَمَّرًا لَكُوْفًا مِنْ مُؤْفِقًا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(1)</sup> Djewhart cite à cette occasion le grammalrien Akhfasch, qui dit expresément que le verbe par de si est le complément d'un rapport d'annexion dont 62 est l'antécédent, et qui rapporte un vers d'un poète dans lequel se trouve un exemple pareil, et que void:

Mais cet exemple s'éloigne moins de la règle commune, parce que : exprime une circonstance de temps.

200. Parmi les noms qui ne s'emploient qu'en rapport d'annexion, les uns, comme nous l'avons dit, ezigent que le conséquent de ce rapport soit exprimé, les autres souffrent l'ellipse du conséquent. Nous en avons donné des exemples. Nous devons ajouter que, dans le cas où cette ellipse a lieu, plusieurs de ces mots deviennent indéclinables, et prennent pour voyelle finale un dhamma. Ces mots sont من الله علم علم الله الله علم الله

Si ces mêmes noms sont employés d'une manière absolue, et sans un complément sous-entendu, ils suivent la syntaxe commune. S'ils ont un complément exprimé, ils se conforment aussi aux règles ordinaires. Il arrive même assez souvent que, dans une même phrase, on peut les regarder comme déclinables ou comme indéclinables, selon l'analyse que l'on adopte. Exemples:

يندي رَجُلُ لاَ غَيْرُ Il y a un homme cheç moi, pas davantage. تَبَضَتُّ عَمَرَةً لَّيْسُ غَيْرُ J'en ai pris dix, il n'y en a pas davantage. تَبَضِتُ عَمَرَةً فَصَبُ J'en ai pris dix, cela me suffit. لَّا النَّمْرُ مِنْ مَنْلُ بَنِيْ بَعْدُ

A lui appartient le commandement avant (cela) et après (cela).

Dans cet exemple, pris de l'Alcoran, on doit, suivant quel-

ques grammairiens , lire مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد auparavant et après , parce que les mots قَبْلُ et أَتْ بَعْدُ sont pris , selon eux , dans un sens absolu.

عَلَى أَيِّنَا تَعْدُو ٱلْمَنِيَّةُ أَوَّلُ

Quel que soit celui d'entre nous que la mort frappera en premier. سَافَرْتُ مَعَ ٱلْقَوْمِ وَدُونُ

J'ai voyagé avec ces gens-là, et sans, (eux).

آبْدَأُ بِدَا مِنْ أُولُ

Commence cela de (son) origine.

جَآءُ ٱلْقَوْمُ وَزَيْدُهُ أَمَامُ وَعَنْزُو خَلْفُ

Ces gens sont venus ; Zéid étoit devant (eux), et Amrou derrière (eux).

فَسَاغ لِي ٱلفَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلًا أَغَضٌ بِّٱلْمَآمَ ٱلزُّلَالِ

J'avale le vin à grands traits, moi qui, auparavant, pouvois à peine avaler, sans être suffoqué, l'eau la plus fraîche.

وَغَنْ ثَنَلْنَا ٱلنُّسْدَ أَسْدَ خَفِيَّةٍ فَمَا هَرِبُوا بَعْدًا عَلَى لَذَّةٍ خَرًّا

Nous avons tué ces lions semblables aux lions de Khafayya: depuis ce moment, ils n'ont plus goûté le plaisir de vider des coupes remplies de vin.

Dans ces deux derniers exemples, les mots قَبْلاً et أَنْكُ sont déclinés, étant employés d'une manière absolue.

261. Tous les mots dont il vient d'être parlé, étant employés comme indéclinables, avec le dhamma pour voyelle finale, deviennent de véritables adverbes; et pour s'exprimer exactement, il faut dire qu'ils renferment la valeur de leur terme conséquent, et non pas qu'il y a ellipse de ce conséquent (1).

<sup>(1)</sup> C'est ce qu'Ebn-Malec exprime ainsi :

زَأْضُهُمْ بِنَاءً غَيْرُ إِنْ عَدِمْتَ مَا لَهُ أَخِينَ سَارِينًا مَا عُسِيمًا

262. وَمُ auprès est encore un nom qui ne se trouve point hors d'un rapport d'annexion. On le joint à la préposition مِنْ لُكُونُ، et l'on dit مُنْ لُكُونُ (1).

قَبْلُ كَنَيْرِ بَعْدُ حَسْبُ أَوْلُ وَدُونُ وَآلِمِهَاتُ أَيْمًا وَعَلَلَ وَالْمِهَاتُ أَيْمًا وَعَلَ وَالْمَ وَالْمِهَاتُ أَيْمًا وَعَلَلَ وَالْمِهُ وَالْمَالِ الْمُعْرِدِ قَدْ ذُكِرًا

Ce que je dis ici, que la règle dont il s'agit n'a d'application que quand les not yié, c.c. renferment en eux-mêmes leur complément, est si vrai, que les grammafires admettent le cas où il y a elligse du complément, sans que l'anrécèdent en renferme la valeur, et veulent que, dans ce cas, l'anrécèdent c'étà y aux ou autre, se décline, mais sans amuin, comme si le conséquent étoit exprime. Ils citent pour exemple ce vers d'un poête:

وَمِنْ قَبْلِ نَادَى كُلُّ مُولَى قَرَانِيَ فَهَا عَطَفَتْ مَوْلَى عَلَيْهِ ٱلْقُواطِفُ « Avant ( cela ), chaque chef de famille a convoqué sa parenté, sans que nul « sentiment d'affection ait détourné et fléchi en sa faveur aucun des chefs.

Dans ce vers on dit رَبِينَ , le complément دَلِكَ teant sous-entendu مِن قَبْلِ p. le complément دَ مَنْوِي أَلْمُهُونَى اللهُ اللهِ mais non compris, quant au sens, selon l'intention de celul qui parle وَمَنْوِي أَلْمُهُونَى اللَّهُ مِنْ dans le mot . فَعَلْ .

Sulvant cette même analyse, on peut prononcer ains!, dans deux des exemples que ['al donnés, آبُدَأُ يِنَّا المِنْ أَوَّلِ وَلَى اللَّمُورُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْنِي , en sousentendant les complémens de بَعْنِي , وَتَبْلِ وَمِنْ بَعْنِي .

Man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 1234, fol. 66 recto, et n.º 1291, fol. 18 recto; man. ar. de S.-Germ. n.º 465, fol. 108 recto).

(١) Dans le dialecte des Arabes de Kaïs, on dit مِنْ لَيْن Quelques lecteurs

26.4. Parmi les mots qui ne se rencontrent jamais que dans un rapport d'annexion, et dont le conséquent doit être nécessirement exprimé, nous devons faire une mention spéciale de Me et Me vous deux. Le premier de ces mots se joint à un complément du genre masculin, et le second, que l'on écrit aussi Lik et Me, à un complément du genre feminin (1). Ils ne peuvent avoir pour conséquent qu'un nom déterminé, soit de sa nature, comme les noms propres, les pronoms personnels, les articles démonstratifs, soit par l'article déterminatif ou par l'annexion à un nom déterminé; et ce conséquent dôit être au duel, ou du moins avoir la valeur d'un duel, comme cela arrive au pronom affixe l'mous, quand il se rapporte à deux personnes, ou à l'article démonstratif di) se rapportant pareillement à deux choses. Exemples:

الرَّجَلَيْنِ رَحِلْنَا ٱلْاَرْوَتَيْنِ

Les deux hommes et les deux femmes.

طاكنا تعالى المحافظة ال

de l'Alcoran lisent, en sulvant ce dialecte, مِنْ لَكُنْهُ au lieu de مِنْ لَكُنْهُ qui est la prononciation reçue.

<sup>(1)</sup> J'al trouvé dans la Vie de Timour, par Ahmed, fils d'Arabschah (toin. 1, p. 83, édit. de M. Manger), & suivi d'un duel féminin. Voici le passage:

وَٱلْمِلَةَ وَفَى ٱلنَّوْرَةُ ٱلْجُلِيْرَةُ الْجُلِيْرَةُ الْجَائِيَّةُ مُمَقَّاةً فِي كِلَا ٱلدَّولَتَيْنِ On lit de même dans l'édition de Calcutta, pag. 29, et dans plusieurs bons manuscrits.

Le bien et le mal ont un terme marqué, et ces deux choses arrivent tour à tour (1).

A chacun de ses deux pieds est un os du nom de solama, et chacun de ces deux os est accompagné d'un autre qui est superfia.

On ne peut pas donner pour conséquent à عَلَىٰ et لَتَهُرُ deux individus exprimés isolément l'un de l'autre. Ainsi l'on ne doit pas dire يُلا رُبِيْنَ وَعَمْرِو tous deux Zéīd et Amrou; il faudroit dire وَيُشْ وَعَمْرُو بِكُنْهَا كَالِهُ وَعَمْرُو بِكُنْهَا كَالِهُ وَعَمْرُو بِكُنْهَا

On trouve cependant quelques exemples de cette construction; mais c'est une licence. Exemple:

Mon frère et mon ami me trouvent tous deux pour appui dans leurs infortunes, et lorsqu'ils sont en butte à l'adversité (2).

265. Le nom qui sert d'antécédent à un rapport d'annexion, peut avoir plusieurs conséquens liés par des conjonctions. Exemples:

عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّعَادَةِ

<sup>(1)</sup> Ce vers fait partie d'un poème composé à l'occasion de la bataille d'Ohod, par Abd-allah, fili d'Alzakori وأبن الزعبري, poète des Korfischtes. Voyce le man, ar. de la bibl, du Roi, n° 1338, fol. 12a rectó, et le متابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة المتابعة 
<sup>(</sup>a) Quolque Wet at death a forme d'un duel, on les considère, dans l'ussage, comme des noms singuliers indéclinables; et quand ils servent de sujet à une proposition, l'attribut se met d'ordinaire au singulier.

Lorsque كُلُتُ وَ الْكُلِّ ont pour complément des pronoms affixes, ils deviennent déclinables, et l'on dit au génitif et à l'accusatif, مُلِنَّتُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

Voyet mon Anthol. grammat. ar. pag. 95, 120 et 227; mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance 1x, pag. 87, et le commentaire de Zouzéni sur la Moallaka de Lébid, dans mon édition de Califa et Dimna, p. 304 du texte arabe.

Celui qui sait les choses cachées et les choses présentes.

La création des cieux et de la terre.

266. Quelquefois aussi plusieurs antécédens n'ont qu'un seul conséquent placé après le dernier des antécédens. Exemple:

Que Dieu coupe la main et le pied de celui qui a fait cela.

267. L'ellipse du conséquent a lieu quelquesois, sans qu'il se trouve, comme dans l'exemple précédent, exprimé après un second antécédent. Exemple:

Dormiras-tu au-dessus de cela ou au-dessous!

On a déjà vu d'autres exemples d'une semblable ellipse, tels que مِنْ أَقُولُ , مِنْ بَعْنِي , مِنْ قَبَلِ (n.° 261, note); mais ils sont tous de peu d'autorité.

268. L'ellipse de l'antécédent a lieu plus régulièrement, quand il se trouve déjà exprimé dans un autre rapport. Exemple:

T'imagines-tu donc que tout homme que tu vois est (réellement) un homme (digne de ce nom), et que (tout) feu que l'on allume durant la nuit est (réellement) un feu (signal d'hospitalité) (1)?

<sup>(1)</sup> Les Arabes hospitaliers allumoient des feux sur les lieux élevés, pour que les voyageurs, avertis par ce signal, vinsuent chercher un saile et des rafraîchisemens sous leurs tentes. Le conjecture que c'est cet usage qu'avoit en vue le poète duquel ce vers est tiré.

L'ellipse de ce genre n'a rien de surprenant ni d'embarrassant, puisqu'il ne s'agit que de suppléer, dans le second rapport d'annexion, un antécédent déjà exprimé dans le rapport précédent.

269. L'ellipse a quelque chose de plus dur, quand cet antécédent est différent de celui qui se trouve exprimé dans le premier rapport, et que rien n'indique la valeur de l'antécédent qu'il faut suppléer. Exemple:

Ils recherchent les biens casuels de ce monde; mais Dieu recherche (les biens durables) de la vie future, ou (les œuvres qui ont pour objet) la vie future (1).

On voit que le sens reste ici un peu incertain, parce qu'on ne peut guère supposer que le second rapport d'annexion ait pour antécédent, comme le premier, le mot من أون والله signifie des biens matériels, sensibles, sujets aux accidens, et qu'il faut, par conséquent, lui supposer un autre antécédent, comme والمناز les biens durables, ou عاصل المناز العالم العالم المناز العالم المناز العالم 
J'ai vu le Téimite, (l'homme de cette famille) de Téim qui appartient à la descendance d'Adi.

Comme il y a plusieurs familles dont les auteurs se nommoient Téim, le inot Téimite ne suffit pas pour désigner précisément un descendant de l'une ou de l'autre de ces familles; c'est pour cela que, dans cet exemple, on ajoute que le descendant de Téim dont il s'agit, appartient à celle des familles de ce noin dont la généalogie remonte à Adi: mais l'antécédent

<sup>(</sup>۱) Dans cet exemple, tiré de l'Alcoran (sur. 8, vers. 68), on ilt communément الْآخِرَةُ leçon qui ne présente aucune difficulté.

dont تَبْير est le complément, est sous-entendu; ce peut être تربير un homme.

C'est précisément ce qui a lieu dans les exemples que j'ai déjà rapportés ailleurs (n. م 86, L. part. note), et dans toutes les constructions pareilles. وَمَا يَعْنُ وَهُمُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰه

270. C'est une règle générale que les deux termes qui forment un rapport d'annexion, ne doivent point être séparés Pun de l'autre, et que le conséquent doit suivre immédiatement l'antécédent. Cette règle, cependant, est susceptible de certaines exceptions : quelques-unes concernent particulièrement les cas où l'antécédent est un nom d'action ou un adjectif verbal; nous en parlerons dans les chapitres suivans, en traitant de la syntaxe spéciale de ces deux espèces de mots. Mais on peut aussi, surtout en poésie, dans les rapports d'annexion entre deux noms, séparer l'antécédent du conséquent. En voici divers exemples :

إِنَّ ٱلشَّاةَ تَشْمَعُ صَوْتَ وَٱللَّهِ رَبِّهَا

La brebis entend la voix, PAR DIEU, de son maître.

كَأَنَّ بِرْذَوْنَ أَبَا عَاسِمِ زَيْدٍ خِمَارٌ دِنٌّ بَّاللَّهَامِ

On diroit que le bidet, Ô ABOU-ASEM, de Zeid, est un âne efflanqué auquel on a mis un mors.

نَجُونُ وَقَدْ بَلَّ ٱلْمُرَادِئُ سَيْغَهُ مِنَ ٱبْنِي ابِي عَلِيجِ ٱلْأَبَاطِجِ طَالِبٍ

Je.me suis échappé, et déjà le descendant de Morad avoit trempé son épic dans le sang du fils d'Abou, LE MAÎTRE DES LIEUX MARÉCAGEUX, Taleb ; cestà-dire', du fils d'Abou-Taleb , qui étoit maître des terres basses situées entre Waset et Bara.

حَمَا خُطُّ ٱلْكِنَاكُ بِكُنِّي يَوْمًا يَهُودِي

Comme si le livre étoit écrit de la main, UN JOUR, d'un Juif; c'est-à-dire, étoit écrit un jour de la main d'un Juif.

Ils sont tous deux les frères, à LA GUERRE, de quiconque n'a pas de frère.

يُسْتَى ٱمْتِيَاحًا نَدَى ٱلْمِسْوَاكَ رِيقِهَا

Lorsqu'il se nettoie la bouche, est abreuvé de l'eau, LE CURE-DENT, de sa salive; c'est-à-dire, son cure dent est abreuvé de l'eau de sa salive.

أُغْبَ أَيَّامُ وَالِدَاهُ بِهِ إِذْ نَجَلَاهُ

Ils ont produit une noble progéniture, au jour où SON PÈRE ET.

SA MÈRE, EN SA PERSONNE, ils lui ont donné la naissance;

Cest-à-dire, son père et a mère ont produit, en sa personne, une

moble progéniture, au jour où ils lui ont donné la naissance.

La construction naturelle en arabe eût été أَمِياً مَا وَالْهَامُ مِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

271. On insère aussi quelquefois L'explétif entre l'antécédent et le conséquent d'un rapport d'annexion. Exemples :

يَا هَاءً مَا قَنَمِين لِنَنْ حَلَّتْ لَهُ حَرَّمَتْ عَلَىٌّ وَلَيْنَهَا لَـمْ تَحْرُمِر

O brebis de proie (c'està-dire, qui mérite qu'on en fasse sa proie), pour l'homme à qui la possession en est permise! Elle m'est interdite, et plût à Dieu qu'elle ne me fût pas interdite (2)!

حُلُّ مَا دَلِكَ مِنِي خُلُقُ وَبِكُلِّ أَنَا فِي ٱلرَّوْمِ جَدِيرُ

Tout cela fait partie de mes qualités naturelles, et je suis capable de toutes ces choses, au moment de la terreur.

<sup>(</sup>۱) ll y a ici un pléonasme remarquable; car الما (۱) est synonyme de أياً (۱) n.º 255 ).

<sup>(2)</sup> Voyez Antara poema arab. Moallakah, éd. Menil, pag. 45, 108 et 218.

Ces exemples et tous les autres de ce genre ne doivent être regardés que comme des licences poétiques, autorisées par la nécessité du mètre ou de la rime; il n'y a que l'interposition d'un serment entre les deux termes du rapport, qui est permise, même hors de la nécessité (1).

## CHAPITRE XI.

Syntaxe particulière des Noms d'action.

2.72. Nous avons défini ailleurs (n.º 619,1.º part.) ce que c'est que le nom appelé par les Arabes nom d'action وأشم المنابع و بالمنابع و the nous avons rendu raison de cette dernière dénomination. Nous avons 'aussi observé que les noms d'action se divisent en مُسَوَّدُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ

Mais cette distinction ne s'applique qu'aux noms d'action dérivés de la forme primitive du verbe. Les noms d'action dérivés de la troisième forme du verbe, qui sont régulièrement de la forme Lidi, ne doivent pas, quoiqu'ils aient un mim, être

بأَجْنَى أَوْ بنَعْنَ أَوْ نِسَمَا

قَصْلُ بَحِينِ وَآشْطِرَارًا وُجِدَا

» On ne peut point taxer de saute l'interposition d'un serment; et s'on trouve » des exemples de l'interposition d'un terme étranger, d'une épithète, ou d'un » vocatif, dans le cas de nécessité.

Ce que les grammatriens appellent (con l'agent), c'est une partie de la proposition autre que l'antécédent (soit le sujet ou l'agent), le complément du verbe, ou un terme circonstantiel. (Man. ar. de la bibli du Rol, n.º 1334, fol. 67 row : man. ar. de S. Germ. n.º 467, fol. 110 row.)

II.

<sup>(1)</sup> C'est ce qu'enseigne Ebn-Malec, en ces termes :

regardés connne appartenant à la première de ces deux divisions. Au contraire, غَضُرُتُ é et , soms d'action de مُعَمُّدَةً frapper et de مُعَدُّر jouer, doivent être classés dans cette division.

273. Il faut encore distinguer entre les noms d'action proprement dits, nommés منت primient et ceux que l'on appelle منافق من راحة المحاسبة والمستوالية المستوالية المستوالي

تُمْرَبُ l'action de frapper, de شَرْبُ frapper; ثَمْرَبُ tristesse, de خَزِنَ tristesse;

يُّمُ âpreté, de خُشُنَ être âpre, raboteux ;

; parler à quelqu'un , de عَلَمْ parler ;

; rencontre, de لَاقَى rencontrer quelqu'un مُلَاقًاةً

l'action d'honorer, de أَكْرَامُ honorer;

apprendre, s'instruire; تَعَلَّمُ l'action d'apprendre, de تَعَلَّمُ

تَمَالُونَ l'action de contrefaire le mort, de تَمَالُونَ L'action de contrefaire le mort; أَنْهُورُامُ fuite, de إِنْهُورًامُ

; victoire, de إِنْتَصَارُ etre secouru de Dieu, vaincre إِنْتِصَارُ

rougeur, de إِخْرَارُ etre rouge;

; solliciter إِسْتَهَالَ solliciter إِسْتِهَالَةُ

noirceur foncée, de أَسُولِدَ l'tre d'un noir foncé; &c.

La seconde dénomination convient aux noms qui ne sont point dérivés, d'une manière régulière et analogique, du verbe dont ils expriment l'action. Tels sont :

أَوْمُوهُ (ustration, abhution, faisant la fonction de nom d'action de أَمُونَا se laver, se purifier, verbe dont le nom d'action devroit être, suivant l'analogie المُوَافِقَةُ ;

مُسُونُ l'action de se laver, faisant la fonction de nom d'action de اعْسَلُ se laver, verbe dont le nom d'action est أَغْيَسُلُ ;

مُكَلَّمُ l'action de parler , faisant la fonction de nom d'action, et tenant lieu de مُكَمَّمَ , vrai nom d'action du verbe مُكَمَّم parler à quelqu'un (1).

2.74. Il est encore nécessaire d'observer que, suivant la définition que nous avons donnée ailleurs du nom d'action (n. 619, 1." part.), nous comprenons sous cette dénomination les noms abstraits dérivés, soit des verbes qui expriment une action, comme على l'action de tuer, de على tuer; soit des verbes qui expriment une impression reçue, comme على المنطقة المنط

275. Les noms d'action étant, comme je l'ai fait voir ailleurs, de véritables noms abstraits, destinés à exprimer une action ou une manière d'être indépendamment de tout sujet, objet ou autre idée accessoire, et étant, par cela même, susceptibles du sens passif comme du sens actif (n.º 640, 1.º part.), il semble qu'on ne devorit en faire usage que lorsqu'on veu exprimer l'action ou la manière d'être, abstraction faite de toutes ces idées accessoires. Le contraire, cependant, a souvent lieu; et il arrive fréquemment que l'on emploje le nom d'action, comme on pourroit employer le verbe lui-même, avec un sujet et un com-

<sup>(1)</sup> Il y a quelques diversités d'opinions entre les grammairiens arabes , relativement aux caractères qui distingüent le aral nim d'action aux caractères qui distingüent le aral nim d'action aux caractères qui qui, sans avoir la forme du nom d'action e, ni fait les fonctions , et qu'on nomme, a cause de-cela — المتحدّل و المت

plément objectif (1). Cet usage du nom d'action donne lieu à quelques règles de syntaxe, particulières à cette espèce de noms, et dont nous allons nous occuper.

276. Le nom d'action participe de la nature du verbe duquel il vient; il est, comme lui, transitif ou intransitif: il est neutre, si le verbe est neutre ; mais si le verbe est actif, le nom d'action peut être employé dans le sens actif ou dans le sens passif (n.º 640, 1.º part.).

Sil s'agit d'un nom d'action provenant d'un verbe transitif, il peut avoir un sujet et un complément objectif.

277. Le sujet seul ou le complément seul étant exprimés, ils peuvent être en rapport d'annexion avec le nom d'action, c'est-à-dire, être gouvernés au génitif par ce nom. Exemple:

La demande de pardon d'Abraham pour son père n'eut lieu (à la lettre, et non fuit deprecatio Abraha pro patre suo), qu'en vertu d'une promesse qu'il lui avoit faite.

إلَّهُ , mis au génitif, comme complément du nom d'action المَّهُ عَلَيْهُ , est réellement le sujet ; le complément objectif, qui devroit être الله rest sous-entendu. C'est ce dont on s'assurera en substituant le verbe au nom d'action, et disant المُنْهُمُورُ الرَّبِيمِمُ ! Abraham demanda pardon à Dicu pour son pirc (Depreceatus est Abraham Deum pro patre suo), en disant &c. Autre exemple :

<sup>(1)</sup> Cette espèce d'abus dans l'usage du nom abstrait, est semblable à celui par lequel, dans plusieurs langues; l'Infinitif, dont la fonction propre est de liter l'idée de l'existence avec celle d'un attribut, sans exprimer le sujet dans lequel se trouve l'existence, devient, contre sa nature, un mode personnel, ou du moins en fait la fonction, étant joint à un sujet déterminé, l'oyez\_mes Printipes de grammaire générale, 2.6 édition, pag. 194, et pag. 195, note (1).

لَا يَشَأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآهَ ٱلْخَيْدِ L'homme ne se lasse point de demander le bonheur.

Si l'on substitue le verbe au nom d'action ¿¿, on sentira que le sujet est l'homme, et le complément objectif le bonheur :

que le sujet est l'homme, et le complément objectit le bonheur : car le sens est , de cela qu'il demande le bonheur. De même , dans cette phrase , الْقَدُّ طَلَّمَ سِنُوالِ مُعْيِثِينَ

De même , dans cette phrase , يُسَوِّلُ لَعَيْمِكُ il a commis une injustice en demandant ta brebis, le sens est , الَّنْ سَالَ نَفْعَتُكُ en cela qu'il a demandé ta brebis.

278. On peut aussi, dans le même cas, si le nom exprime le sujet, le mettre au nominatif, et s'il exprime le complément objectif, le mettre à l'accusatif: mais cela n'a guère lieu que quand le nom d'action est séparé du nom qui exprime le sujet ou le complément objectif, par un terme circonstantiel qui empêche de faire usage du rapport d'annexion, rapport dans lequel les deux termes doivent d'ordinaire se suivre immédiatement (n.º 216). Exemples:

L'action de donner à manger , en un jour de famine , à un orphelin. بِفَرْبِ بِٱلسُّيُونِ رُوِّسَ قَوْمِ أَزَلْنَا هَامَهُنَّ عَن ٱلْمَقِيدِل

En frappant avec nos épées les têtes de certaines gens, nous

leur avons épargné la peine de faire la méridienne. وَوُسُ sont à l'accusatif comme complémens objectifs des noms d'action مُؤْسِ الطَعَامُ et مِنْرِب الطَعَامِ et مِنْرِب

Le nom d'action, en ce cas-là, doit conserver son tenwin (1).

<sup>(</sup>i) Cette manière de construire le nom d'action comme le verbe lub-même, ne doit pas être regardée comme un motif suffsant pour envisager le nom d'action comme un véritable Infinitif, un mode du verbe. Les Latins ont quelquéois employé le nom d'action de la même manière, comme dans ce exemples: Qu'ul dis hou crantio a rem 2 (Qu'ul dis acusio acuté 10 Vege Schultens,

Il peut aussi prendre l'article déterminatif; et, dans ce cas, le complément objectif peut suivre immédiatement le nom d'action. Exemples:

Foible en ce qui concerne l'action de frapper ses ennemis, il s'imagine qu'en fuyant, on ajourne l'heure de la mort.

لْقَدْ عَلِيْمَتْ أُولَى ٱلْمُحِيرَةِ أَلْنِي مَرَبْتُ وَلَمْ أَتَّكُلْ عَنِ ٱلظَّرْبِ مِسْمَعًا

Les premiers d'entre la savalerie agile savent que j'ai frappé, et que la peur ne m'a jamais empêché de frapper un hoinme (1).

279. Le sujet et le complément objectif d'un verbe transitif qui est représenté par le nom d'action, étant exprimér Die et l'autre, on peut mettre le sujet en rapport d'annexion avec le "nom d'action, c'est-à-dire, au génitif, et le complément objectif à l'accusaitf, ou mettre le complément objectif au génitif et le sujet, au nominatif, ou enfin metre le sujet au nominatif et le complément objectif à l'accusaitf, soit en conservant au nom d'action son tenvin, soit en lui donnant l'article, soit enfin en le mettant en rapport d'annexion avec un terme circonstantiel. Exemples du premier cas:

Si Dieu n'avoit pas opposé les hommes les uns aux autres, la terre auroit été dévastée.

كَانَ قَعْلُ ٱلْفَلِيفَةِ جَعْفَرًا فِي هَٰذِهِ ٱلسَّدَةِ

Ce sut en cette année que le khalife sit mourir Djasar.

Instit. ad fund, ling. hebr. pag. 187.) C'est encore une construction analogue à celle-ci que s'on observe dans ce passage de Clcéron (in Pison.): Jamne vides, bellua, jamne sentis, que sit hominum querela frontis tua!

<sup>(</sup>أ) Je suis ici un commentateur de l'Alfyya ; qui dit : كَالْمَ مَنْ مُعْلَى وَعُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّ

167

### أُذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَّاءَكُمْ

Souvenez-vous de Dieu, comme vous vous souvenez de vos pères. 

د کور رَحْمَة رَتِّي عَبْنَهُ

دِ کر رحمة ربی عبده Mémorial de la miséricorde de mon seigneur envers son serviteur.

Ce genre de construction, où le sujet est mis au génitif et le complément objectif à l'accusatif, est le plus ordinaire. Le contraire, cependant, est aussi fort usité; je veux dire, la construction dans laquelle le complément objectif est mis au génitif et le sujet au nominaití. Cela a lieu sur-tout quand le complément objectif est un pronom et le sujet un nom. Exemples:

سَفَنْهُمْ رِيعُ ٱلْفَنَاهِ سَفْى ٱلرِّمَالِ يَدُ ٱلدَّبُورِ

Le vent de la mort les a dispersés, comme disperse les sables la main du vent du couchant.

وَمَنَعَ ٱلنَّاسَ كَافَّةً مِنْ مُخَاطَّبَتِهِ أَحَدُّ وَمُكَاثَبَتِهِ بِسَيِّدِنَا وَمُؤَلَّنَا

Il défendit que qui que ce fût, en lui adressant la parole ou en lui écrivant, l'appelât notre seigneur et notre maître.

تَنْقِى يَدَاهَا ٱلْحَمَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ لَقْى ٱلْدَرَّاهِيمِ تَنْقَادُ ٱلْمُيَارِينِ

Ses deux pieds de devant semblent examiner les cailloux, dans la plus grande ardeur du jour, comme les changeurs examinent des pièces d'argent ( pour recevoir les bonnes et rejeter les mauvaises).

حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱلْمُتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

L'action d'aller en pélerindge à la maison sainte, pour quiconque le peut (à la lettre, itio domûs, quicumque potest).

2.80. Si les deux complémens d'un nom d'action, représentant, l'un le sujet du verbe, l'autre son complément objectif, sont des pronoms, on peut attacher au nom d'action deux pronoms affixes. Exemple:

حُبِّيهِ عَلَمْنِي ٱلتَّنَسُكُ

L'amour que je lui porte m'a appris la piété.

281. Voici maintenant des exemples des autres constructions dont j'ai parlé, mais qui sont plus rares:

J'ai appris que Zéid a répudié aujourd'hui Hind.

J'ai appris que Mahmoud a tué son frère.

Je suis charmé que Mohammed attende Amrou le jour du vendredi.

282. La même sorte de syntaxe a lieu, quoique plus rarement, avec les noms qui, sans être noms d'action, en font la fonction. Exemples:

En fréquentant les hommes généreux, tu seràs compté parmi eux.

Après que tu as fait don de cent femelles de chameaux abandonnées dans les pâturages.

Un homme qui a donné un baiser à sa femme, est obligé à la purification.

283. Sil s'agit d'un nom d'action provenant d'un verbe neutre ou d'un verbe intransitif; il ne peut avoir de complément objectif, du moins immédiat, puisque les verbes de cette sorte n'en ont point: alors le sujet du verbe se joint ordinairement au nom d'action, par un rapport d'annexion. Exemples:

## La noirceur de leurs visages m'a surpris.

الراقع والله المراقع المالية 
La chute de Zeid à terre eut lieu de la sorte.

On pourroit aussi, en ce cas, donner au nom d'action le tetwin ou l'article déterminaitf, et mettre le sujet au nominaitf, sur-tout s'il étoit séparé du nom d'action par un terme circonstantiel; mais cette construction n'est pas usitée (1).

284. Ce que nous avons dit relativement aux noms d'action qui appartiennent à des verbes transitifs, s'applique également aux noms d'action dérivés des verbes doublement transitifs; il ne s'agit que d'ajouter leur second complément objectif à l'accusatif, comme l'on feroit, si l'on etit employé e verbe lui-même au lieu du nom d'action. Ainsi l'on dira:

On trouva mauvais que Mohammed eut fait manger à Amrou du pain empoisonné.

285. Ce qui a été dit précédemment (n.° 239), que tout rapport d'annexion peut se résoudre en l'une des prépositions

ou في ou في ou également applicable aux rapports d'annexion dont l'antécédent est un nom d'action.

Quand c'est le sujet du verbe qui devient le complément du nom d'action ou الَّهْ اللهُ ا

Quand le nom d'action, formant l'antécédent du rapport d'annexion, prend pour complément le مُفَصُلُ مِن ou complément objectif du verbe, le complément qui devoit représenter le sujet du verbe étant sous-entendu, ou , s'il est exprimé, étant mis au nominatif, c'est à la préposition Juu'équivaut le rapport d'annexion, Ainse, مَنْ الرَّبُولُ لِنَّهُ النَّمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الل

Enfin si l'on donne pour complément au nom d'action qui forme l'antécédent d'un rapport d'annexion, un terme circonstantiel, le sujet du verbe étant énoncé au nominair et le complément objectif à l'accusairi, c'est la préposition ou qui est représentée par le rapport d'annexion. Dans cet exemple, ومواد المنافق عبد عبد المنافق والمنافق المنافق المن

<sup>(1)</sup> II, n'est pas ioujours indifférent d'employer le nom d'action en rapport d'annexion, ou de se servir des prépositions 

ve et J, pour indiquer sa relation avec le coing louve rela préposition par le la financier sa relation avec le coing lément objectif du verbe. La raison en et que, sous la forme de expport d'annexion, il devient le plus souvent déterminé, tandis que, dans l'autre forme d'expression, il rette dans une parfaite indétermination. Par excrepte, Il me semble que cette manifère de éxeprimer:

لا أَمْلُكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا مِنْرًا Je ne puis me faire à moi-même ni-bien ni mal, a quelque chose de plus général que si l'on cut dit:

286. Les-aoms d'action dérivés des verbes intransitifs se conduisent, à l'égard de leurs complémens, comme ces verbes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se joignent à leurs complémens indirects, avec les mêmes prépositions. Ainsi l'on dit :

مَّا لِي قُدْرَةٌ عَلَى ذَلِكَ Je n'ai pas le pouvoir de faire cela ; كَانَ خُرُرَجُهُ عَلَى ٱلنَّالَطَانِ فِي بَلْكَ ٱلدَّيَارِ Sa révolte contre le sultan cut lieu dans ce pays ; إخْرَاتُهُ أُطِلِهِ مِنْهُ

L'action d'expulser de ce lieu ceux qui l'habitoient; de même que l'on diroit, فَرْيَعَ عَلَى أَلْكُمْ أَمَانِ il se révolta contre le sultan, أَخْرَجُهُمْ مِنْ أَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ se révolta contre le sultan,

287. Il arrive néanmoins quelquefois que les noms d'action se joignent à leur complément au moyen d'une préposition, quoique le verbe dont ils réprésentent la signification soit transitif et prenne son complément immédiatement. Cela a lieu sur-tout lorsqu'il y a inversion, et que le complément est placé avant le nom d'action : la même chose arrive quelquefois, comme on l'a yu précédemment, au complément objectif des verbes (n.º 216).

288. Les noms d'action dérivés des verbes abstraits se cons-

### لَا أَمْلِكُ نَفْعَ نَفْسِي وَلَا ضَرَّهَا

Je ne puis faire ni mon propre bien, ni mon propre mal.

Tres-souvent cependant on n'est déterminé, pour le choix entre cet deux manières de s'exprimer, que par l'harmonie, la rime, le parallélisme, ou quelque autre moif étranger au sens Ainsi, tandis qu'au vernet 191 de la jos surate de l'Alcoran (édit. de Hinckelmann), on itt, مُسْمَطِيمُونَ مُسْرَعِيمُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

truisent avec leur sujet au génitif et leur attribut à l'accusatif. Exemples :

وَكُونُ ٱلْإِنْسَانِ مَخْلُوقًا هُوَ مِنْ أُسُولِ ٱلدِّينِ

C'est un des articles fondamentaux de la religion, que l'homme est crét.

كَانَ قَرِيبًا مِنَ ٱلنَّاسِ مَعْ كَوْنِهِ هَدِيدَ ٱلْبَأْسِ

Il étoit d'un accès facile pour tout le monde, quoiqu'il fût doué d'une force très-grande.

289. Les noms d'action peuvent avoir pour complément objectif, au lieu d'un nom, une proposition conjonctive commençant par l'une des deux particules أَنَّ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَذْخَلُوا عَلَيْهِ جَاعَة لِيُفَاهِدُوهُ الْطَهَارَ أَنَّهُ مَاتَ حَنْنَ أَنْفِهِ

On fit entrer plusieurs personnes dans le lieu où il étoit, pour qu'elles le vissent, dans le dessein de faire croire qu'il étoit mort de mort naturelle.

2.90. Les noms d'action, quoique dérivés de verbes transitifs, peuvent être employés d'une manière vague et indéterninée, et sans complément, soit parce que le complément est suffisamment indiqué par ce qui précède ou ce qui suit, soit parce qu'on n'a pas intention de le déterminer. Exemples:

مَّهُ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفْرُ بِهِ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ Détourner de la voie de Dieu, et être incrédule en lui, c'est aux

Détourner de la voie de Dieu, et être incrédule en lui, c'est aux yeux de Dieu un plus grand crime.

ٱلطَّلاقُ مَزَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ أَوْ تَشْرِغٌ بِلِحْمَنَانِ

A la lettre: le divorce deux fois, et ensuite garder avec bons traitemens, ou renvoyer avec bienfaits sc'est-à-dire, le divorce peut se faire jusqu'à deux fois; ensuite il faut, ou garder sa femme en vivant bien avec elle, ou la renvoyer (par un troisième divorce absolu), en lui faisant quelque gratification.

201. De tout ce que nous avons dit, il résulte que, le verbe étant représenté par le nom d'action, le sujet, qui de sa nature doit être au nominatif (n.º 89), se trouve souvent au génitif comme complément du nom d'action, et que le complément objectif du verbe se trouve fréquemment aussi au génitif, quoique de sa nature il dût être à l'accusatif (n.º 119).

Or, il peut arriver que le nom qui sert de sujet ou de complément objectif, doive être en concordance de cas avec un adjectif ou un appositif, ou même avec un autre nom joint au premier par une conjonction.

Dans ce cas, on peut mettre ces autres mots au génitif, comme le nom avec lequel ils ont un rapport de concordance grammaticale; on peut aussi, en ne considérant que leur rapport logique avec le verbe représenté par le nom d'action, les mettre au nominatif, si le nom auquel ils se rapportent fait fonction de sujet, et à l'accusatif, s'il fait fonction de complément objectif. Exemple:

حَتَّى تَفَيَّرَ فِي ٱلرَّوَاحِ وَمَاجَهُ طَلَبَ ٱلْمُعَيِّبِ حَقَّهُ ٱلْمُظْلُومُ

En sorte qu'un soir il a quitté sa demeure, et il a poussé (son chameau) comme un homme qui cherche à rattraper son bien qu'on lui a enlevé, et qui a éprouvé une injuste violence, 'poursuit le (ravisseur) (1).

أَلْمُعَلِّينِ est ici au nominatif, quoiqu'il se rapporte à ٱلْمُطْلُومُ

<sup>(1)</sup> Je ne garantis pas d'avoir bien saisi le sens de ce vers; mais cela est indifférent, quant à l'analyse grammaticale.

qui est au génitif, parce que ce dernier mot fait réellement la fonction de sujet, le sens étant مُنَمَا يَطْلُبُ ٱلْمُقَوِّبُ ٱلْمُطْلَرُمُ حَقَّدً Autre exemple:

حَرِهْتُ أَحْلَ ٱلْخُبْزِ وَٱللَّهُمَ

J'ai en horreur l'action de manger du pain et de la viande.

On peut, dans cet exemple, mettre الَّهُمْ au génitif, comme ; au à l'accusatif, en considérant الْعُمْزُ comme complément objectif du verbe أَكُلُ représenté par le nom d'action أَكُلُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

<sup>(1)</sup> Ceite dernière construction est remarquable : elle prouve ce que j'al dit plus d'une fois, que le nom d'action est susceptible du sens passif comme du sens actif. Voyce le man. ar. de S.-Germ. n.º 465, foi. 112 rects, et le man. de la bibl. du Roi, n.º 1134; foi. 69 rects.

objectif gouverné par le nom d'action مُسَوِقْ ; car le nom أَنْ يُسُونَ n'est point équivalant à أَنْ يُسُونَ (1) ; il n'exprime point une idée d'existence et de temps. Si donc صُونَ est à l'accusaff, c'est comme terme circonstantiel (n." 155), renfermant l'équivalent de مُسَوِّنَ comme la voix , ou de مُسَوِّنَ qui ressemble à la voix .

293. Je rappellerai ici ce que j'ai déjà eu occasion d'observer en traitant des particules (n.º 1184 et 1232, 1.º part.), que le nom d'action est souvent représenté par le verbe mis à un temps personnel, précédé des particules de t.G. Exemples:

وَيَدُرُو عَنْهَا الْعَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ هَهَادَاتٍ بِّآهً إِنَّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِمِنَ

Qu'elle affirme quatre fois, en prenant Dieu à témoin, qu'il (que son mari) est du nombre des menteurs, (cela) l'exemptera du châtiment.

أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ Que vous jeûniez, (cela) est bon pour vous. وَدُوا مَا عَبْشُمْ

Ils ont desiré que vous périssiez, c'est-à-dire, votre perte.

2.9.4. Le nom d'action perd son influence verbale, quand if est au pluriel (2), ou sous la forme de diminutif, ou sous celle de nom d'unité, ou quand il est modifié, soit par un adjectif interposé entre ce nom et son complément, soit par quelque autre terme accessoire. Quelques-unes de ces conditions cependant sont sujettes à des exceptions. Ainsi l'on trouve des

<sup>(</sup>ا) مَوْتُ (comme représentant l'action du verbe مَوْتُ , n'est pas proprement un nom d'action مَصْدَرُ (cest un nom qui remplace un nom d'action إِنَّهُ الْمُصَدِّرُ المُعْ الْمُصَدِّرِ Voyez ci-devant, n.º 273, pag. 162.

<sup>(1)</sup> Quelques grammairiens arabes donnent même pour règle générale, que le masdar n'a point de piuriel; mais cela veut dire que, quand îl passe à ce nombre, il cesse d'être nom d'action.

exemples de noms d'action au pluriel, ou sous la forme du nom d'unité, qui, nonobstant ces circonstances, gouvernent leur complément à l'accusatif, à la manière des verbes.

2.95. On trouve quelquesois le nom d'action gouvernant un complément à l'accusaits, sans cependant qu'on puisse lui substituer l'une des particules si ou U, suivie du verbe; mais c'est qu'alors le nom d'action remplace le verbe lui-même à un mode personnel, en sorte même qu'il est censé renfermer en lui-même le pronom, sujet du verbe. Exemple:

Ils passent à Dehna, leurs sacs étant légers (et vides): mais leurs besaces reviennent pleinet et gonflées, de Darin, à un moment où les hommes sont occupés de leurs plus grands intérêts. Vite done, famille de Zoréik, hâtez-ous d'enlever leurs troupeaux, avec la rapidité du renard qui enlève sa proie (1).

فَنُولًا; mais c'est une forme poétique, dont on peut rendre raison par une ellipse.

206. Nous avons vu précédemment que, dans les rapports d'annexion, le complément doit suivre immédiatement l'antécédent : cependant, lorsque l'antécédent est un nom d'action, il est permis d'interposer son complément objectif entre l'antécédent et le conséquent. C'est ainsi qu'on lit dans l'Alcoran:

<sup>(</sup>i) Ces vers sont rapportès par Djewhari, au mou أحفّر بد ذا ال remarque que les Arabes disent en proverbe: وَمُنْ مِنَّ الْحُدُّ اللهِ اللهِ اللهُ ا

Il a paru beau à bien des polythéistes que leurs associés (les génies, les faux dieux) tuassent leurs enfans (1).

Elles (les sauterelles) font sortir le grain des riches épis qui ornent la plaine, comme le sléau nettoie le coton de ses graines.

Nous les avons mis en fuite et poursuivis, comme les éperviers font fuir l'émouchet.

La raison de cette exception est facile à sentir; c'est que le complément objectif du nom d'action a un rapport très-immédiat avec ce nom, et ne peut pas être regardé comme un terme étranger à l'expression de l'action dont il s'agit.

(1) On lit ordinairement dans l'Alcoran (sur. 6, vers. 138);

Leurs associés (c'est-à-chre, les démons, associés des polythéistes) ont fait tranver bon à un grand nombre d'entre eux le meurtre de leurs enfans,

Voyez à ce sujet le commentaire sur l'Alfoysa, man. ar. de S.-Germ., n. 465, fol. 109 recto et verso.

11.

#### CHAPITRE XII.

Syntaxe particulière des Adjectifs verbaux, par rapport aux Règles de dépendance.

207. J'ai déjà observé précédemment (n.º 103) que les adjectifs prennent souvent des compléanens à la manière des noms, ét que le génitif est le cas qui caractérise ces complémens; mais il arrive aussi très-fréquemment que les adjectifs verbaux exercent sur les noms et les pronoms qui sont, à leur égard, en rapport de dépendance, la même influence qu'exercent les verbes. L'usage de ces adjectifs donne lieu à diverses règles de syntaxe, qu'il est à propos de développer ici.

208. Je renferme sous le nom commun d'adjectifs verbaux ou dérivés des verbes, trois sortes d'adjectifs que les Arabes distinguent par les trois dénominations de noms d'agent إنشم الفاعل, noms de patient إِنْمُ ٱلْمُغْفُول (n.º 734, 1." part.), et qualificatifs assimilés عَقَدُ مُشَعَدُ (n.º 621, I." part.). Je nommerai ces derniers . adjectifs verbaux simplement qualificatifs. Les noms d'agent dérivent de la voix subjective des verbes; les noms de patient, de In voix objective '(n.º 738, I." part.); les adjectifs verbaux simplement qualificatifs, de la voix subjective. Les noms d'agent et de patient tiennent un peu de la nature des participes, parce qu'ils peuvent être employés de manière à indiquer une circonstance accessoire de temps, et qu'ils expriment l'attribut renfermé dans leur signification, comme accidentel et passager : cependant, comme ils n'indiquent par eux-mêmes aucune circonstance de temps liée à l'idée de l'existence, je ne les considère point comme de vrais participes. Les simples qualificatifs qui indiquent des qualités habituelles et subsistantes, n'ont pas même cette nuance qui rapproche les noms d'agent et de patient de la valeur du verbe. Ains simple qualificatif, signifie peureux, timide; mais sible cependant d'établir une ligne de démarcation précise entre les noms d'agent et les simples qualificatifs; et il atrive souvent qu'ils s'emploient les uns pour les autres.

La manière dont ces trois sortes d'adjectifs verbaux influent sur les mots avec lesquels ils sont en-rapport, n'étant pas la même, nous considérerons ici chaque espèce séparément.

# S. I. " SYNTAXE DES ADJECTIFS VERBAUX APPELÉS NOMS D'AGENT.

200. Le nom d'agent, ou adjectif verhal dérivé de la voix subjective, suit la nature du verbe dont il est formé; il est, comme lui, actif ou neutre, transitif ou intransitif.

300. Le nom d'agent sert souvent, comme le verbe, à exprimer l'attribut d'un sujet. Le sujet du verbe devant se mettre au nominatif (n.º 89), toutes les fois que le nom d'agent a un sujet, on met ce sujet au nominatif. Amsi l'on dira المُنْهُ عَمْدُودُ المَنْهُ اللهُ ا

301. Si cependant le nom d'agent est employé pour exprimer une qualité comme inhérente au sujet, et sans qu'elle soit liée à aucune circonstance de temps, on peut le mettre en rapport d'annexion avec son stijet. On dira donc bien من المنافق ال le cas dont il s'agit, rentre dans la classe des adjectifs verbaux simplement qualificatifs, dont nous parlerons plus loin.

On pourroit donc dire رَيْدُ الْمَارِبُ الْآَبُ et أَنْمَارِبُ الْأَمْ الْمُارِبُ أَنْهُ الْمَارِبُ أَبُوهُ connne : زَيْدُ ٱلْمَارِبُ أَبُوهُ

302. La construction dans laquelle le nom, qui, dans la verité, est le sujet, ou nom d'agent de l'adjectif verbal, est mis au génitif et gouverné-par cet adjectif, n'a guére lieu que pour les noms d'agent dérivés des verbes neutres. On l'emploie aussi quelquefois pour les noms d'agent dérivés des verbes transitifs, quand ils n'ont point de complément exprimé; la raison en est qu'alors ces noms d'agent rentrent encore dans la classe des simples qualificatifs. Exemple:

مَا ٱلرَّاحِمُ ٱلْقَلْبِ طَلَّدُمًا وَإِنْ طَلِهَا وَلَا ٱلْكَرِيمُ بِمَثَاعِ وَأِنْ جُرِبَ

L'homme dont le caur est compatissant, ne fait jamais aucune injustice, quoiqu'il ait lui-ménie, prouvé l'injustice des autres; et l'homme généreux ne repousse jamais (ceux qui ont recours à lui), quoiqu'il ait ressenti les effets d'une ingratitude criminelle.

Dans cet exemple, اَلَّذِي قَلْكُ رَجِيهُ Dans cet exemple, اَلْزَادِمُ ٱلْتَلَابِ الْتَلَابِ وَالْمَا وَالْعَ et l'on a pu employer le rapport d'annexion, parce que أَمِمُ n'est point réellement ici nom d'agent, mais est simple adjectif, comme مُرَيِّجُ et est équivalent de.

- 303. Les noms d'agent dérivés des verbes dont la signification est relative (n.º 250, l.º part.), sont pareillement relatifs. Ils peuvent donc avoir un ou plusieurs complémens objectifs médiats ou immédiats, selon que les-verbes d'où ils dérivent sont intransitifs, transitifs, ou doublement transitifs.
- 304. Si le verbe est intransitif, l'adjectif verbal se joint à son complément par la même préposition que l'on emploieroit avec le verbe lui-même. Exemples:

» وَانتُونَ tous lui obéissent.

Dieu n'ignore pas ce que vous faites. وَمَا ٱللَّهُ بِقَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ

ين الله على كل شيء قدير certainement Dieu peut tout.

305. Le nom d'agent se joint souvent à son complément par le moyen de la préposition j, quoique le verbe d'où dérive soit transitif; ce qui a lieu quand'il y a inversion, et que le complément précède le nom d'agent. La même chose arrive aussi au complément objectif des verbes eux-mêmes (n.º 216): Exemples:

وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيْنَ. Et ils nous adoroient.

مَا كُنَّا لِلْعَيْبِ حَافِظِين

Nous ne répondons pas de la conservation de ce qui est caché.

La même chose a lieu quelquefois sans inversion, comme dans cet exemple:

سَمَّاعُونَ لِلْكِذْبِ أَكَّالُونَ لِلجُّنِّ

Des gens qui prétent l'oreille au mensonge, qui mangent des alimens impurs.

Le verbe بنيغ signifiant préter l'oreille, gouverne son complément par le moyen de la préposition ل , et par conséquent la même manière de s'exprimer doit avoir lieu avec l'adjecții verbal من بناغ بنيئة أن in en est pas de même du verbe المناز , et je pense que l'adjectif verbal مناز أن أن أن المناز avec la préposition ل , qu'en raison du parallélisme.

Autre exemple :

لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمُ مِنَ ٱلنَّاسِ

Aucun d'entre les hommes aujourd'hui n'aura le dessus sur vous. Si l'on eut dit ماليكة, on auroit moins bien reconnu l'influence de l'adverbe négatif y , qui est ici لِنَقِي ٱلْمِنْسِ , sur le mot غَالِبَ , sur le mot لِنَقِي ٱلْمِنْسِ , sur le mot غَالِبَ , sur le mot (n.° 1132, 1.1° part., et n.° 128).

306. Si le verbe est transitif, le nom d'agent peut régir son complément de deux manières. : ° Il peut le régir à l'accusatif, de même que le régiroit le verbe. Exemples :

Tu ne suivras pos leur kibla, et ils ne suivront pas la kibla les uns des autres.

Hâtez-vous d'arriver à ce jardin qui a été préparé pour les hommes pieux et pour ceux qui étouffent leur colère.

Du nombre de ces enfans qu'elles ont conçus, à l'instant où elles attachoient les cordons de leurs jupes (c'est-à-dire, où elles s'apprétoient à pareir), et qui ont atteint l'adolescence sans éprouver aucun actident (1).

Ils ont ajouté que leur conduite, au milieu de leur peuple, étoit d'être indulgens pour leurs fautes, et de ne se permettre aucun excès.

إلى Ce vers est tiré des commentaires son l'Alfgya, et on y lit عُوَافِرَ, par une licence poétique; c'est ainsi qu'on lit أُوَالِفَ, au lieu de أُوالِفَ, dans cet autre vers, cité dans les mêmes commentaires:

ٱلْقَاطِنَاتُ ٱلْبَيْتِ غَيْرُ ٱلرَّئِيمِ لَوَالِفًا مُكُمَّةً مِنْ وَرَقِ ٱلْحَمَى

Ces fauves colombes, qui, familiarisées avec le séjour de la Mecque, habitent la maison sainte, sans jamais s'en écarter.

sont les plurlels de غُفُرُ et غُوَّاتِهُ comme , ٱلْفَقَّ sont les plurlels de أُوالِيُّنُ . . غَفُدُ et غُفُدُ .

Dans le dernier vers de l'est pour l'all le étant retranché par une kence qu'on nomme , et l'élif changé en c.

Ces derniers exemples font voir que les pluriels irréguliers se comportent, à cet égard, comme les pluriels réguliers.

2.º Le nom d'agent peut aussi régir son complément au génitif. Exemples :

رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ Seigneur, tu rassembleras les hommes. كُلُّ نَفْسِ ذَا آشِقْتُهُ ٱلْمُؤْتِ

Toute ame éprouvera la mort.

ٱلَّذِينَ يَظُمُّونَ أَنَّعُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Cewx qui croient qu'ils comparoîtront devant leur seigneur.

Dans ce demier cas, le nom d'agent peut avoir l'article déterminatif, pourvu que le complément soit lui-même déterminatif, pourvu que le complément soit lui-même détermine, ou par l'article, comme المناب 
إِنْ يَغْيِنِياً عَنِّى الْمُسْتَوْطِناً عَمَنِ فَإِنَّى لَسْتُ يُوْمًا عَنْعُهَا بِغَنَى Si les deux habitans d'Alen qui y ont fixé leur séjour, se passent de moi, pour moi je ne saurois me passer d'eux un seul jour.

ٱلشَّاتِمَىٰ عِرْمِي وَأَنْ لَمْ أَهْنَمْهُمَا

....ces deux hommes qui ont outragé mon honneur, quoique je ne les eusse point insultés,

#### وَّٱلْمُسْتَقِلُوا كَثِيرِ مَا وَهَبُوا

Et ceux qui estiment toujours trop petits les dons abondans qu'ils ont faits.

307. Lorsque le nom d'agent gouverne son complément à l'accusaits, à la manière des verhes transitis, il ne perd point son tenwin, Auduel et au pluriel régulier, il ne perd pas non plus sa finale o ou o; ce qui effectivement ne doit pas avoir lieu, puisque la suppression du tenwin et du o final est un effet du rapport d'annexion. On peut cependant, au duel et au pluriel, supprimer le o final, et dire السَّارِينَ المِنَّا les deux qui frappent Ziid, comme si l'antécédent appartenoit à un rapport d'annexion (1).

Le nom d'agent peut aussi, dans le même cas, avoir l'article déterminatif, parce que le complément objectif mis à l'accusatif n'opère point, comme le complément des rapports d'annexion, la détermination de l'antécèdent.

308. Si le complément objectif est un pronom, on peut employer les pronoms isolés composés qui représentent l'accuemployer les pronoms isolés composés qui représentent l'accustif (n.º 10.17, 1.º part.), ou les pronoms affixes (n.º 1006, i.º part.). Si l'on emploie les affixes, l'antécédent perdra son 
tenuiri, mais si l'antécédent est un duel ou un pluriel sain, il 
pourra indifféremment perdre ou conserver son o final, ain, il 
l'on pourra dire منافع المنافزة المنافزة العلم العلم personnes qui de 
frappent dire الشارئية المنافزة ال

On emploie assez souvent, en ce cas-là, pour la première personne du singulier, l'affixe d, dont la destination propre est de représenter l'accusatif, et qui, à cause de cela, ne se joint d'ordinaire qu'aux verbes (n.º 1008, 1.º part.). Exemples:

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire d'Aschmouni sur l'Alfipya (man, ar. de la bibl. du Bol, n.º 1234, fol. 64 r.), et la grammaire d'Ebn-Fathât, n.º 1295, fol. 106 v.

مَعْلُ أَنْتُمْ صَادِقُونِي الله

Userez-vous envers moi de bonne foi (en me tenant parole)!

اليس البوافيان ليرفق كآبيا

Celui qui vient me trouver pour recevoir de moi quelque don, n'est point frustré de son espoir.

غَيْرُ ٱلدَّجَالِ أَخُونِنِي قَلَيْكُمْ

Il y a un autre que l'antéchrist, qui m'inspire plus de crainte que lui pour vous.

وَلَيْسَ بِمُعْيِينِي وَفِي ٱلنَّاسِ مُنْزِعُ ﴿ صَدِيقٌ إِذَا أُغْيَا عَلَيَّ صَدِيقٌ

Il ne m'est pas à tharge; mais, parmi les hommes, il y a tel ami capable de, venir par des dons à mon secours, si un ami m'étoit à charge.

عَلْ أَنْكُمْ مُطْلِعُونَ فَأَطَّلُو

Me permettez-vous de regarder, en sorte que je voie (ce qui se passe dans l'enfer)?

Cet usage de l'affixe 3 prouve que l'on doit ou du moins, que l'on peut, dans ces car-là , envisager les pronous affixes comme des complémens objectifs mis à l'accusatif [1]

309. Si le nom d'agent provient d'un verbe doublement tran-

<sup>(1)</sup> Le dernier exemple est tiré de l'Alcoran (sur, 37, vers, 51 et y 3); on le lit et un explique de plusieurs maniferet. Celle que j'al adoptée est une de celles que propose Béidhawt, qui dit.

<sup>&</sup>quot;On peut aussi supposer que celui qui parte adresse la parole aux anges, et que le protion affixe tient fleu du pronom hole, comme dans ce passage; 
"Ce sont eux qui ordonnen le fien et que le mettent en pranque, s'

خَاطِبُ ٱلْمُلْاَيِّكُ عَلَى وَضِعَ ٱلْمُنْصِلِ مَوْجَعُ ٱلْمُنْفَصِلِ كُفُولِهِ هُمُ ٱلْأَمِرُونَ

Voyez le commentaire d'Aschmouni sur l'Alhyya ( man, ar, de la bibl, du

Voyez le commentaire d'Aschmouni sur l'Alhyya (man, av. de la bibl, d' Rot, me 1334, fol. 14 recto).

sitif qui a deux complémens objectifs immédiats (n.° 216), ou d'un wrbe qui a pour régime un sujet et un attribut (n.° 149), on peut user de la même syntaxe avec le nom d'agent, et lui donner pour régime deux accusatifs, ou bien mettre le premier complément, en rapport d'annerion; au génitif, et mettre le second à l'accusatif. On dira donce: اَنَّ عَمَالِ وَقِيدًا وَمُعَلِّلُ اللّٰهِ مُعَلِّلًا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ 
Par la meme raison, on joindra, si l'on veut, deux affixes au nom d'agent; et l'on dirà مُعْلِمُهُمُ دواui qui te le donne, مُعْلِمُهُمُ دواui qui me la fait manger.

- 310. Nous avons vu (n. 307) que les duels et les pluriels masculins réguliers du nom d'agent peuveut perdre leur of final, quand ils sont les antécédens d'un rapport dont le conséquent est à l'accusatif. La même chose peut avoir lieu, quand ils sont suivis de leur sujet au nominatif. Ainsi l'on peut dire:
- 311. Lorsque le nom d'agent gouverne son complément au génitif, s'il se trouve près ce complément immédial quelque autre nom qui doive concorder aveclui en cas, on peut mettre cet autre nom au génitif, en observant la concordance grammanicale, ou le mettre à l'accusatif, en se conformant à la concordance logique; car les noms d'agent exprimant le même rapport que le verbe, leur complément est toujours logiquement un véritable complément objectif. Exemples:

<sup>(1)</sup> Jemprunte cette règle d'Ebn-Farhat (man, ar. de la biblioth du Roi, n.º 1295 A, kil. 106 serie)

مُبْتَغِي جَاهِ وَمَالًا مِّنْ نَهَمَى

Quiconque se lève (pour travailler), cherche à acquérir de l'honneur et des richessés.

عَلْ أَنْتَ تِاعِثُ دِينَارٍ لِحَاجَئِنَا أَرْعَبْدُ رُبٍّ أَخَا عَزْنِ بْنِ غِرْاقٍ \*

Envoies tu, pour venir à notre secours, Dinar, ou bien Abdrabbi, fière d'Aun, le fils de Mikhrak?

إِنَّ أَشَّ فَالِكُمْ آلُمِنِ وَٱلنَّوِى يَخْرِجُ ٱلْحَيُّ مِنَ ٱلنَّيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلنِيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ… فَالِقَ الْإِشْبَاتِ وَجَاعِلُ ٱلْقِيلِ شَكْمًا وَٱلنَّذِينِ وَٱلْقَبْنِ كُسْبَاتًا

Certes, c'est Ditu qui ouvre la graine et le noyau pour faire sortie le vivant du more ; qui fait sortie le mort du vivant. ...; qui fait éclore l'aurore; qui fait de la nuit le temps du repos, du soleil et de la lune sun mojen de calcules le temps de sets révolutions (1).

Ce dernier exemple offre les différentes constructions du nom d'agent. Le même adjectif verbal رُا الْمَانِي qui gouverne fe nom اللَّمَانِي اللَّمِينَالِي اللَّمَانِي اللَّمَانِي اللَّمَانِي اللَّمَانِي اللَّمِينَالِي اللَّمَانِي اللَّمَانِي اللَّمَانِي اللَّمَانِي اللَّمَانِي اللَّمَانِي اللَّمَانِي اللَّمِينَالِي اللَّمَانِي اللَّمِينَالِي اللَّمَانِي اللَّمِينَالِي ّيِيِّالِيِّيِّالِيَّالِيَّالِيِمِينَالِي اللَّمِينِيِّالِمِينَالِيَّالِيَّالِيِيْمِينِيلِيِّالِيَّالِيِّيِّالِيِّالِيَّالِيِّالِيَّالِيِّالِيَّالِيِّالِيَّالِيِّيِّالِمِينِيِّالِيَّالِيِّيِيِّالِيِّالِيِيِيِّالِيِيْمِينِيِّالِيَّالِيِّيِيِّالِمِينِيِيِيْلِيِيِيِيِيِيَّالِيَّالِيْمِينِيِيَالِيِيْلِيِيْلِيَّالِيَّالِيَّالِيِيْلِيِيْلِيَّالِيَا

312. Quand le nom d'aerion doublement transitif gouverne son premier complément au génitif et son second à l'accusatif, on peut interposer le sécond complément entre le nom d'agrat le premier complément, qui sont entre eux en rapport d'annexion. Exemplés:

مَا زَالَ يُوفِنُ مَنْ يَوُمُكُ بِٱلْمِنْ وَيُؤَاكِ مَانِعٌ فَضَلَهُ ٱلْصَابِحِ

Quiconque a recours à tol est assuré de voir ses vœux comblés par de riches dons, tandis que d'autres que toi refusent leurs bienfaits à ceux qui sont dans le besoin.

<sup>(</sup>۱) Hinclelmann a imprime, dans son édition بحَصَلُ اللَّهِيلِ mais la leçon que je suls est celle des manuverits, et elle est confirmée par l'autorité de Djélal cddir et des grammairient arabés (Alcoran, sur. 6, ver. 95 et 96).

#### فَلَا تَعْسِبَنَّ أَلَقًا تُعْلِقَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ

Ne l'imagine pas que Dieu frustre ses serviteurs de l'effet de ses promesses (1).

- 313. Tout ce que nous avons dit de l'influence du nom d'agent sur son complèment, s'applique à tous les noms d'agent ou adjectifs verbaux formés de la voix subjective, tant des verbes primitifs que de toutes les formes de verbes dérivés, mais cepérafant sous certaines festirétions.
- اد." Il faut que les adjectifs verbaux dérivés de la voix subjective du verbe primitit, soient ou de la forme commune عُلِينَّ مِنْ اللهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللللّهُ وَمِنْ الللللللّهُ وَمِنْ

فَعَالَنَانِ أَمَّا مِنْفُمًا فَشَنِيهُمِ أَ صِلْلًا وَأَيْوَى مِنْفُمًا تَصْبِهُ ٱلَّذِرْآ

- Deux jeunes silles, dont l'une ressemble à la nouvelle lune, et l'autre à l'astre de la nuit dans son plein.
- 2.º Si le nom d'agent est employé sans attiélé, il faut qu'il exprime un événement présent ou futur : s'il exprime, un événement passé, il ne peut plus être qu'en rapport d'annexion à la manière des noms, et il gouverne son complément au genitif (2). Avec l'arritéle ; il s'emploie indifféremment pour tous les remps.

<sup>(1)</sup> On the aussi عُلْقَ وَعَدِي رُسُلُهُ (Alcoran, sur. 14, vers. 48).

<sup>(2)</sup> Tel est le sentiment transfune des grammairiens arabes que l'ai lus, et des commontateurs de l'Alcoran.

Il se trouve pourant, dané l'Alcoran même, un assez grand nombre de pasque où le hom d'agent, employé sans uridels et gouvernant son complément à l'accusaif, emble devoir expinier nécessirement une chose pastée. Les commentateurs, dans ce-sas-la, pour ne point dérager à la règle, supposét n'el-al-irement qu'il y a alor, cette figure qu'ils appellent appellent qu'ils par le casa-la peut de des passes de la règle de la règle de la casa-la peut de

3.° Il faut en outre qu'il son précédé, ou, comme s'expriment les grammairiens arabes, qu'il se faste un point d'appui فينيف على aun sujet auquel il serve d'attribut, ou d'un antécédent auquel il s'attache, soit comme terme circonstantiel d'état, soit comme qualificatif, ou enfin qu'il soit précédé d'une particule interrogative ou négative. Exemples de ces différens ças :

Zeid, son père frappe (c'est-à-dire, le père de Zeid frappe) un de mes frères. جَانِيْ عَنْدُرِ طَالِيًا أَدْبًا

Amrou est venu me trouver, desirant recevoir l'instruction.

au moment même où on la raconte. C'est ainsi ontamment que, dans le récit de l'histoire des Apre Dormans (Alcoran, aur. 18, vers. 17). Bétdhawd explique ces mots, employés en parlant de leur chien أَرْصَطُهُمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ ع

J'ai passé près d'un cayalier qui desire venger la mort de son père.

Personne n'accorde un asyle à l'ennemi de ses amis.

Cependant il arrive souvent que le nom sur lequel l'adjectif verbal devroit s'appuyer comme qualificatif, est sous-entendu.

Comme (un bouquetin) qui, un jour, frappoit de sa corne une roche pour la briser; il ne lui a fait aucun mal, et le bouquetin n'a brisé que sa propre corne.

314. Les particules compellatives (5) autorisent aussi, du moins en apparence, l'emploi du nom d'agent régissant le complément objectif à l'accusatif, commé cela a lieu avec les particules interrogatives et négatives. Exemples:

#### يًا طَالِقًا جَبُلًا

O ( homme) montant sur la montagne !

يَا صَارِ فَا عَتِي ٱلْهُوَدَّةَ وَٱلْوَعَانُ لَهُ صُرُوفًى

O (homme) qui détournes de moi ton amitié, tandis que le temps est sujet à tant de vicissitudes...(1)!

315. La raison sur laquelle sont fondées ces conditions, c'est qu'elles rapprochent le nom d'agent de la nature du verbe; mais ces règles sont, sujettes à des exceptions, et d'ailleurs elles donnent lieu à quelques différences d'opinions.

<sup>(1)</sup> Les grammairiens arabes veulent; dans ce cas, que cente forme d'expression soit autorisée, non à cause de la particule compeliative, mais à cause d'ûn nom sous-entendu, auquel le nom d'agent sert de qualificatif. Voyce, au surplus, mon Commentaire sur les Staines de Hariri, séance XXIX\*, pag, 319.

3 r.6. Observons que le nom d'agent ayant l'artiele déterminatif, équivaut à un adjectif conjonctif et à un verbe. Ainsi الْهُوَّا الْهُوَّا مِنْ الْهُوَّ مُعَنِّرًا الْهُوَّ مُنْ اللَّهِ وَمَا الْهُوَّ مُنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِي

# §. II. SYNTAKE DES ADJECTIFS VERBAUX APPELÉS NOMS DE PATIENT.

317. Les adjecuifs, verhaux appelés noms de patient, et dérivés de la voix objective des verbes tant primitifs que dérivés ; suivent en général, pour lour syntaxe, 8 l'égard des noms qui leur servent de sujet et de complément, les mêmes règles que les noms d'agent, autant du moins que le permet la différence des significations active et passive. L'influence de ces adjectifs est donc celle qu'exerceroit le verbe lui-même.

318. Les verbes neutres n'ayant point de voix objective, il n'en peut être question ici.

"319. Les verbes transitifs, en passant à la signification passive, prennent pour sujet grammatical le moi qué formoit leur complément immédiat lorsqu'ils étoient à la voir subjective, comme je l'ai exposé précédemment (n. 220). Il en est de même des adjectifs verbaux dérivés de leur voix objective.

320. Il faut observer ici que l'adjectif verbal formé de la voix objective s'emploie, aussi bien que la voix objective ellemême, de trois manières différentes: 1.º Il qualifie la chose ou la personne sur l'aquelle tombe l'action. Exemple: 2

#### ٱلنَّاسُ ٱلْمَصْرُوبُونَ .

Les hommes battus, c'est-à-dire, qui ont été battus, ou que son a battus (n.° 220).

2.º Il qualifie l'action même exprimée par le verbe à la voix subjective (n.º 228 et 229). Exemple :

#### القارك النفارك

Le coup frappé, c'est-à-dire, que l'on a frappé.

3.º Il qualifie, une chose ou une personne qui ne serviroit que de complément indirect au verbe mis à la voix subjective (n.º 230); le plus souvent, dans ce cas ¿ il n'est joint à aucun nom; le nom étant sous-entendu. Exemples ;



Le lieu où l'on est entre.

321. Le sujet du nom de patient se met au nominatif. Exemple:

زيد مفتول حياة ابده

Zeid, dont le père est tué en cet instant.

On peut aussi le mettre au génitif, en établissant entre l'adjectif verbal et son sujet un rapport d'annexion; ou le mettre à l'accusaif, sous forme adverbiale, comme complément circonstantiel : on dira donc bien التُقعَلُ أَبُ اللهِ إِنَّ مُعَنِّلُ اللهِ

- 3.22. Si l'adjectif verbal dérive de la voix objective d'un verbe doublement transité, il gouverne nécessirement à l'accustif le second complément objectif du verbe. On dira donc, custif le second complément objectif du verbe. On dira donc, l'estave de Zéid est gratifé d'une pice d'argent, à la lettre, Zéid, sen esclave est gratifé d'une pice d'argent, à la lettre, Zéid, sen esclave est gratifé d'une pice d'argent.

324. Les conditions requises pour que les noms d'agent exexent sur leur sujet et leurs complémens la même influence que le verbe (n.º 292), sont applicables aux noms de patient.

3.2.5. Observons que, pour se rendre raison de la manière dont on emploie en arabe les adjectifs veebaux dérivés de la voix objective des verbes, il faut souvent changer la forme de l'expression; ce qui se fait, 1.º en substituant à ces adjectifs le verbe lui-même, au prétérit ou à l'aoriste de la voix objective; 2.º en restituant, s'il y a lieu, un sujet qui étoit sous-entendu; 3.º enfin, en substituant à l'article [] l'adjectif conjonctif [], ou bien, s'il n'y a point d'article, en introduisant les noms conjonctifs vagues 3.º all c'. Exémples:

Les mères nourriront leurs enfans deux ans entiers, et le père sera obligé de fournir à la subsistance des mères.

est l'équivalent de ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي وُلِدَ لَهُ وَلَكُ أَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالْمُؤْلُودِ لَهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ est l'équivalent de إِنَّا اللهُ وَلِدُ لَهُ وَاللهُ إِنَّا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ 
Il ne faut pas qu'une mère soit grevée par son enfant, ni un père par son fils.

ast l'équivalent de مُوْلُودُ لَهُ وَلَنْ لَهُ وَلَنْ عَامِهُ est l'équivalent de مُوْلُودُ لَهُ وَلِهُ اللهُ عَلَمُ وَلِمُهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

Quant aux pyramides dont on parle tant, qui ont acquis une si grande célébrité elles sont au nombre de trois.

Ces expressions (اَلْنَهُوَّانُ مَنْهَا ٱلْنَصَارُ الِنَهَا sont la même chose que الله يُعَارُ الله الله يُعَارُ الله sont montrées au doigt. Les verbes passifs qui n'ont point de sujet grammatical, comme dans cet exemple, 'يُعَارُ tَا يُعَدِّىٰ وَا doivent être expliqués ainsi, en substituant l'actif au passif, اللِّي يَقَدَّدُونَ عَنْهَا ٱلنَّاسُ وَيُقِيرُونَ إِلَيْهَا أَلنَّاسُ وَيُقِيرُونَ إِلَيْهَا اللَّهُ اللّ

أَمَّا ٱلْمَسْلُوكَ فِيهِ ٱلْمَطْرُوقَ كَثِيرًا فَزُلَاقَةً

Le chemin par lequel on marche, et qui est très-fréquemment pratiqué, c'est un glacis.

تَمَا يُسْلَكُ Ces mots وَالْمَسْلُونُ فِيدِ ٱلْمُسْلُونُ وَيَعِ ٱلْمُسْلُونُ وَيَعِ ٱلْمُسْلُونُ اللهِ الْمُؤرِقُ مَا يَسْلُكُونَ فِيدَالنَّاسُ, ,ou, ce qui est la même chose, وفِيدِ مَا يُطْرَقُ إِنَّ الْمُؤْوِلَةُ الْمُؤْمِلَةُ اللهِ السَّامِةِ l'endroit où les hommes marchent et qu'ils pratiquent.

Autre exemple:

إِهْوِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ مِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمْ

Dirige-nous vers le droit chemin, vers le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, et qui n'ont point été un objet de colère.

L'auteur a certainement voulu dire, contre lesquels su ne t'es point mis en colère; mais il a employé une locution qui ne renferme aucune détermination du sujet du verbe, sans doute à cause de l'emphase que produit le vague de l'expression.

Cette manière d'employer les adjectifs verbaux dérivés de la voix objective des verbes; sans aucun sujet grammatical, n'a rien qui doive surprendre, puisque l'on emploie de même les verbes à la voix objective, ainsi qu'on l'a vu plus haut (n.º 231).

5. III. SYNTAXE DES ADJECTIFS VERBAUX SIMPLEMENT OUALIFICATIES.

326. Les adjectifs dont il s'agit ici sont dérivés des verbes,

aussi bien que les deux espèces d'adjectifs dont nous avons parlé précédemment; mais il y a cette différence, que toutes les formes des verbes, soit primitifs, soit dérivés, donnent naissance à des noms d'agent et à des noms de patient, qui dérivent, les premiers, de la voix subjective, et les derniers, de la voix objective, suivant des règles fixes et déterminées; au lieu que les adjectifs dont il s'agit ici ne sont assujettis à aucune forme déterminée, quoique souvent ils se confondent, à cet égard, avec les noms d'agent.

327. Ces adjectifs diffèrent aussi des noms d'agent et de patient, quant à leur signification et aux rapports dont ils sont susceptibles.

1,º Les adjectifs verbaux, appelés noms d'agent et de patient, peuvent avoir, comme les verbes d'où ils dérivent, une signification absolue, ou une signification relative; et dans ce dernier cas, ils sont susceptibles d'avoir des complémens objectifs : les adjectifs verbaux simplement qualificatifs n'ont point de complémens objectifs; ils n'ont que des complémens circonstantiels. Il y a donc, à cet égard, entre ces deux sortes d'adjectifs, la même différence qu'il y a , en latin ou en français, entre les participes et les simples adjectifs dérivés des verbes; par exemple, entre temperans, participe dans ces phrases, temperans famæ, ou principes temperantes imperium prudentia, et le même mot, simple adjectif, dans celle-ci, hominis frugi et temperantis functus officium; entre doctus, participe quand on dit doctus musicam, et adjectif lorsqu'on dit homo doctus. La même différence se remarque, en français, entre ces deux expressions, un homme tempérant, et un prince tempérant la rigueur de l'autorité par une sage prudence.

'a.º Les noms d'agent et de patient renferment, du moins jusqu'à un certain point, l'idée de la production de l'attribut qu'ils expriment, comme liée à une circonstance accessoire de temps (n.º 298); en sorte que, s'ils avoient des formes diverses pour exprimer le passé, le présent et le futur , ils seroient de véritables participes. Les adjectifs simplement qualificatifs , comme رَحُّى noble , n'expriment qu'une qu'une qualification dépouillée de toute autre idée accessoire.

329. Quoique les adjectifs simplement qualificatifs, tels que beau, sage, modeste, vouge, n'aient point de complémens objectifs, ils peuvent être modifiés par des complémens eirconstantiels : on peut dire, un homme beau de taille, un jeune homme sage dans sa dépanse, un philosophe modeste dans ses paroles, un enfant roux de cheveux. Pour peu qu'on fasse attention à ces expressions, on reconnoîtra que les adjectifs beau, sage, modeste, roux, qualifient beaucoup moins ici les noms homme; jeune homme, philosophe, enfant, avec lesquels ils sont en concordance, que les noms taille, dépense, paroles; cheveux, qui leur servent de complémens circonstantiels. Cela est si vrai, que l'on pourroit dire : un homme laid, mais beau de tuille, un jeune homme corrempu, mais sage dans sa dépense; un philosophe orgueilleux, mais modeste dans set paroles; un enfant très-blane, roux de cheveux.

Veut-on donc réduire ces expressions à leur juste valeur, il faudra dire: un homme dont la taille est belle; un jeune homme dont la dépense est sage, c'est-à-dire, bien réglée; un philosophe dont les paroles sont modestes; un enfant dont les cheveux sont roux.

Ces adjectifs, avec leur complément circonstantiel, forment donc rééllement une proposition conjonctive, qui a pour sujet le complément circonstantiel et pour attribut l'adjectif; et cette proposition entière forme la qualification complexe du nom auquel elle est jointe par l'adjectif conjonctif. Ainsi, dans le dernier exemple, l'adjectif roux qualifie le nom cheveux; mais la proposition conjonctive dont les cheveux sont roux, qualifie le nom enfant.

330. Les Arabes expriment cette sorte de rapport entre l'adjectif et le nom qui lui sert de complément circonstantiel, de trois manières:

ı. 'Ils conservent à l'adjectif son tenwin ou son article déterminatif, et ils mettent le complément au nominatif. Exemples : وَمُولِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

a.\* Ils mettent les deux mots en rapport d'annexion, le complément étant au génitif. Exemples: عَمْنُ الْوَحْدِينَ رَجُلُ عَمْنُ الْوَحْدِينَ وَجُولِ عَمْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى 
3.° Ils conservent à l'adjectif le tenwin ou l'article, et mettent le complément à l'accusaiff, sous forme de terme circonstantiel. Exemples: الْمُنْتُ وَمُولُ مِنْلُ مِنْلِمِيْلُ مِنْلُ مِنْلِمِنْلُ مِنْلُ ُ مِنْلُ مِنْلُ مِنْلِمُ مِنْلُ مِنْلُمُ مِنْلُ مِنْلُمُ مِنْلُ مِنْلُمُ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلُ مِنْلُ مِنْلُمُ مِنْلِمُ مِنْلِمِ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمِ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمِ مِنْلِمُ مِنْلِمِ مِنْلِمُ مِنْلِمِ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمِ مِنْلِمُ مِنْلِمِ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِنْلِمُ مِن

plément est sans article, il imite le terme circonstantiel appelé déterminatif (n.° 156); s'il a l'article, il imite le complément objectif du verbe (n.° 119).

Le premier genre de syntaxe est conforme à l'analyse logique de ces expressions. Le second est contraire à cette analyse, et, quoique formant grammaticalement un rapport d'annexion, il renferme pas une véritable détermination de l'antécédent : aussi l'antécédent peut-il être déterminé par l'article, pourvu que le conséquent le soit pareillement. Le troisième genre de syntaxe exprime bien le double rapport qui existe entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie grammaticalement, et entre le même adjectif et le nom qu'il qualifie logiquement.

331. Le nom qui, dans cette forme d'expression, est en rapport d'annexion avec l'adjectif et lui sert de complément, se nomme en arabe منته cause, parce que c'est lui qui est cause que la qualification exprimée par l'adjectif, est appliquée au nom qualifié par cet adjectif. On le nomme aussi, par la même raison, d'restèdire, la cause qui rend le nom qualifié propre à recevoir la qualification. Quant à l'adjectif qualificatif, il se nomme منته relatif à la cause. En effet, quand je dis, un enfant roux de cheveux, ce sont les cheveux de cet enfant qui sont la cause de l'application que je lui fais de l'épithète roux; et l'on peut dire avec vérité que cette épithète ne lui convient qu'accasionuellement, mais non réellement (1).

332. Dans les trois genres de syntaxe dont je viens de par-

<sup>(1)</sup> L'adjeuif qualificait ist, ou red, effectif comme quand je dis un homme sage, ou occasionné par une cause étrangère, comme dans l'exemple, un ensant roux de cheveux.

Voyez Th. Oblcin, Grammat. arab. Agramia appellata, pag. 130; Ebn-Farhât, man. ar. de la bibl. du Roi, nº 135; A, fol. 132 verso; les commentaires sur l'Alfyya d'Ebn-Malec, man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 1334, fol. 73 rccso, et man. ar. de S. Germ. n.º 465, fol. 130 rccso.

ler, l'adjectif verbal qui forme l'antécédent du rapport, peut être employé avec ou sans article déterminatif; et le nom qui forme le complément de cet adjectif, peut être ou indéterminé, ou déterminé : dans ce dernier cas, il peut être déterminé, 1.º par l'article déterminatif, 2.º par un complément qui ait cet article, 3.º par un affixe, 4.º par un complément dui nic lui-même par un affixe, 1.º par un complément, déterminé lui-même par un affixe. Il en résulte un grand nombre de constructions différentes, dont les unes sont tout-l'aît rejetées par les grammairiens; d'autres désapprouvées, et cependant autorisées par quelques exemples; d'autres tolérées, mais d'un usage rare; d'autres enfin généralement admises et d'un usage fréquent, mais plus ou moins élégantes. Nous n'indiquerons ici que les principales.

CONSTRUCTIONS DÉSAPPROUVÉES, MAIS DONT IL Y A DES EXEMPLES

CONSTRUCTIONS TOLÉRÉES, MAIS D'UN USAGE RARE.

#### ONSTRUCTIONS BONNE

un homme beau de visage. un homme dont le père est beau de visage. Zéid, le beau de visage. Zéid, dont le pète est beau de visage.

#### CONSTRUCTIONS REJETÉES.

333. L'adjectif verbal simplement qualificatif peut, même lorsqu'il est joint à l'article déterminatif, prendre les affixes. Exemple :

ٱلْقَبِيمُ ٱلْمَنْظِرِ ٱلشَّوِيدُ ٱلرَّأْسِ وَٱلصَّغِيرُةُ

Celui qui est laid de figure, qui a la tête forte, et qui l'a petite.

334. Il faut observer que, dans toutes les constructions dont nous venons de parler, l'adjectif verbal doit concorder en cas avec le nom auquel il se rapporte grammaticalement. On le met donc au nominatif, au génitif ou à l'accusatif, sans que cela change rien, du reste, à l'application des règles que nous avons données. Exemple:

Tu as été mis à l'épreuve par l'attaque d'un cavalier au cœur intrépide, éprouvé par l'infortune, dont l'épée n'est point émbussée et n'a point perdu son tranchant.

Je reviendrai là-dessus, quand je traiterai de la concordance.

335. Observez aussi, en passant, que le complément des noms d'ageu, étant mis à l'accusaití, on peut le placer avant son antécédent, comme on peut le faire avec le verbe lui-même; ce qui ne peut pas avoir lieu avec les adjectifs verhaux simplement qualificatifs.

#### CHAPITRE XIII.

Syntaxe des Complémens objectifs des Verbes, et autres Complémens, dans le cas d'inversion.

336. Selon la construction la plus ordinaire en arabe, dans les propositions verhales (n.º 185), on place d'abord le verhe, en second lieu le sujet, et ensuite le compfement objectif du verhe, soit immédiat, comme dans مَرْمُ عَمْلُونَ وَالْمُهُ مَا اللهُ Amrou, soit médiat, comme dans مَرْمُ عَمْلُونَ وَاللهِ Amrou a passé près de Zéld. On peut néanmoins placer le complément objectif avant le verbe, ainsi que nous le dirons, quand nous parlerons de la construction. Exemple:

#### فَرِيقًا عَدَى

#### Il a dirigé une partie d'entre eux.

3 37. Nous avons déjà rendu compte d'une autre construction dans laquelle le complément objectif du verbe est mis au commencement de la proposition, sous forme de noninstif absolu (n.º 93), et est remplacé après le verbe par un pronoin personnel qui le représente et lui sert de rappel, et nous avons fait connoître de quelle manière les grammairens arabes analysent ces propositions (n.º 189). On peut dire, suivant cette construction, تُورِيُّ حَلَّ عَلَيْمِهُ الشَّلَالُ عَلَى وَمِن عَلَيْمِهُ الشَّلَالُ عَلَى وَمِن عَلَيْمِهُ الشَّلَالُ عَلَى وَمِن عَلَيْمِهُ الشَّلَالُ عَلَى وَمِن عَلَيْمِهُ الشَّلِكُلُّ عَلَى وَمِن عَلَيْمِهُ الْمُعَلِّلُ الْمَعْلِي وَالْمَعْ الْمَعْلِي وَالْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمِعْلِيقِ وَالْمِعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمِعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِ

Dans cette manière de s'exprimer, le verbe, soit transitif, soit intransitif, perd son influence sur son complément objectif immédiat ou médiat, parce qu'il transporte cette influence sur le pronom qui représente ce complément : on appelle cette sorte de construction رَافِينًا , ce qui signifie tri détourné ou distrait de son objet; le complément objectif déplacé se nomme من الْمُنْفِيّاتُ الْمُعْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ اللّهِ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللل

338. Mais il est encore un autre genre de syntaxe qui peut avoir lieu dans ce cas, et qui même est quelquefois d'une obligation indispensable : elle consiste à mettre à l'accusatif le complément objectif ainsi déplacé, et représenté par un pronom personnel (1). Exemples:

إِنْ زُيْدًا لَقِيتَهُ فِيثُنِي بِهِ

Si tu rencontres Zeid, amène-le moi.

كُلْمًا عَمْرًا مُزْرِنَ بِهِ فَسُلِمَ عَلَيْهِ

Toutes les fois que tu passeras auprès d'Amrou, salue-le. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَلَالَةُ

Il a dirigé une partie (d'entre eux), et une autre partie, l'égarement est tombé justement sur elle (2).

Dans ce dernier exemple, فَرِيقًا حَقَّ est la même chose, pour le sens, que فَرِيقًا حَقَّ.

339. Tantôt le complèment objectif, ainsi déplacé, doit nécessairement être mis au nominatif, tantôt il doit nécessairement être mis à l'accusatif. Quelquefois l'un ou l'autre cas peut

<sup>(</sup>i) On peut consulter sur ce sujet, Sibawaih, dans mon Anthol. grammat. ar. pag, 55 et sulv., et les commensires de l'Alfjya sur le chapitre intitulé التحقيق 
<sup>(1)</sup> Cet exemple est tiré de l'Alcoran, sur. 7, vers. 28.

DE LA SYNTAXE.

ètre admis indifféremment. Enfin il y a des circonstances où l'un des deux est préférable, sans que cependant on exclue l'usage de l'autre. Je vais entrer la-dessus dans quelques détails.

3/40. Si le complément objectif, placé devant un verbe, est précédé de quelque conjonction conditionnelle ou suppositive, précédé de quelque conjonction excitait, ou, en général, de quelque mot qui, par sa nature, doive être suivi d'un verbe quelque mot qui, par sa nature, doive être suivi d'un verbe quelque mot qui, par sa nature, doive être suivi d'un verbe précéde la l'accusatif. La raison en est que, vu la liaison intime qui est entre le mot qui précède ce complément et le verbe qui suit ce même complément, celui-ci ne peut être considéré, dans ce cas «comme le sujet ou l'inchoatif » històri d'une proposition nominale. On dira donn nécessairement :

إِنْ تُعَمِّدًا زُرْتُهُ أَنْعَمَ عَلَى ا

Si je visite Mohammed, il m'accordera quelques bienfaits.

لَوْ زَيْدًا قَتَلَهُ عَمْرُو لَأَحْسَنَ إِلَى ٱلنَّاسِ جَبِيعِهِمْ

Si Amrou eut tué Zéid, il auroit rendu service à tous les hommes en général.

عَلَّا مُعَمَّدُا سَمِعْتُ مِنْهُ مَا حَزَنَنِي

Certes, j'ai oui de Mohammed une chose qui m'a attristé.

Toutes les fois que je verrai Mahmoud, je l'honorerai.

On ne pourroit pas dire dans ces exemples عُمُورٌ , مُحَمَّدٌ , رَيْدُ au nominatif, à cause des particules مُهُمَّا , مَلْهُمَا , مَلْهُمَا , مَلْهُمَا , مَلْهُمَا , مَلْهُمَا , مَلْهُمَا وَهُمَّا اللهِ وَهُمَّا اللهِ وَهُمُ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُواللهِ وَهُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

341. Si le complément objectif déplacé est précédé d'un mot qui soit employé d'ordinaire devant le sujet ou inchoatif des propositions nominales, le complément objectif doit être nécessairement mis au nominatif. Il en est de même si, entre le complément objectif déplacé et le verbe, il se trouve un

not qui, par sa nature, doive être toujours au commencemen d'une phrass مُعْنِيِّمْ يَسْمُور الْتَكَايْر مِيْتُ مُولِّ الْتَكَايْر مِيْتُ Dans ces deux cas, le 'complément objectif déplacé ne peut être considéré que comme l'inchoatif d'une proposition composée (n. 189), et, par conséquent, il ne peut être mis à aucun autre cas qu'au nominatif, parce qu'il seroit contraire à la nature de ces mots que ce qui vient après eux exercât sur eux aucune influence. Exemples:

وَدُوْ وَمِنْ مَعْرُهُ عَمْرُهِ et voilà qu' Amrou frappe Zeid.

et voilà qu' Ali a passé auprès de Fatime. وَإِذَا فَاطِيَّةٌ مَوْ بِهَا عَلِيٌّ مَوْ بِهَا عَلِيٌّ مَا وَأَيْنَهُ مَلَ وَأَيْنَهُ عَلَى وَأَيْنَهُ مَلَ وَأَيْنَهُ

عُمُنَّةُ je n'ai point parlé à Mohammed.

certes , j'aime Abou-becr. أَبُو بَكُر لُحِبَّهُ

si je rencontre Amrou, je le tueral. عَمْرُو إِنْ تَقِفْتُهُ قَتَلْتُهُ

Dans les deux premiers exemples, le nominatif est exigé, parce que [3] signifiant willà, et indiquant un événement subit et inattendu (1), ne se place que devant le sujet ou l'attribut d'une proposition nominale.

Dans les quatre derniers exemples, on doit employer le nominatif, parce qu'il set de la nature de لقر , adverbe nierrogatif, de L; adverbe niegatif, de L, adverbe nimmatif, et de ¿j, conjonction conditionnelle, ainsi que de tous les mots qui renferment la valeur d'une condition ou d'une supposition, d'être toujours placés en tête de la phrase.

<sup>(1)</sup> On nomme dans ce cas-là l'adverbe (أَ الْمُقَامِلُةِ adverbe exprimant un événement imprévu اَذَا الْمُقَامِلُةِ الْمُقَامِلُةِ (ع.º 1122, 1.ºº part.).

paré d'une portion d'entre vous, et une autre portion a été agitée par ses propres pensées (1).

3/2. Si le complément objectif déplacé dépend d'un verbe qui exprime une prière, un ordre ou une défense, c'est-à-dire, qui soit à l'impératif, ou à l'aoriste conditionnel ou énergique dans le sens impératif ou prohibitif, on peut le mettre au nominatif. et à l'accusatif; mais l'accusatif est préférable. Exemplé:

Mon Dieu, aie pitié de ton serviteur, et ne permets pas que le fils de ton-serviteur soit du nombre des infidèles.

343. Il en est de même si le complément est précédé d'une particule dont l'usage le plus ordinaire soit d'être placé immédiatement avant un verbe, commesont les adverbes interrogatifs, les adverbes négatifs Le et J, l'adverbe conjonctif عنيف, quand il r'est pas joint au mot L. Exemples:

مَا زَيْدًا كُلِّبْتُهُ زِمَيْنُ عَبْرًا لِقِينُهُ جِنْتُ بِهِ إِلَيْكُ

Je n'ai point parlé à Zéid, et quelque part que je rencontre Amrou, je te l'amenerai.

لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ Il ne faut point que le soleil atteigne la lune.

Dans ce dernier exemple, emprunté de l'Alcoran, le complément est mis au nominatif, quoique précédé de J.

344. L'adverbe interrogatif de forme une exception (n. ° 341), exigeant absolument, quand il précède le complément objectif déplacé, que ce complément soit à l'accusatif.

345. On peut encore employer le nominatif ou l'accusatif,

<sup>(1)</sup> On peut supposer dans cet exemple que la proposition وَعَالَمُنَةُ كُنُ أَمُونَاتُهُمْ لِلّٰ الْعَلَيْمَ لِلّٰ الْعَلَيْمَ لِلّٰ alors le a n'est pas considéré comme مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ المُعَلِّمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الل

si le complément déplacé est joint par une particule conjonctive au complément objectif d'une proposition verbale, ou mêre ne général à une proposition verbale. La raison en est qu'il est toujours préférable qu'il y ait identité entre les deux termes joints ensemble par une particule conjonctive. Ainsi l'on peu die, رُسُونُ مَنْوَلَ وَمَنْوَلَ الْمَعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

346. On suivroit aussi la règle précédente, si le verbe de la première proposition étoit le verbe substantif cie ou l'un des verbes analogues à cie, comme ¿n a l'e, comme à l'e,

كُنْتُ خَبِيبِكُ وَعَبْرًا كُنْتُ عَدُوا لِأَبِيهِ

J'ai été ton ami; mais pour Zéīd, j'ai été l'ennemi de son père.

Zeid fut tue, mais ils ne tuèrent pas Amrou.

347. Si la proposition où se trouve l'inversion, est jointe immédiatement par une conjonction à l'une de ces proposition composées que l'on nomme propositions à deux faces (n.º 189 note), parce qu'elles imitent par leur inchoatif les propositions nominales, et, par leur prédicat ou rinncitatif 525 composé, les propositions verbales, le complément objectif déplacé se met indifféremment au nominatif ou à l'accusatif. On dira donc

indistinctement, عُمَّرُ تَتِلَ وَعَبْرًا جَرَحْتُهُ, ou bien, مُعَرِّدُ جَرَحْتُهُ Omar a été tué, et j'ai blessé Amrou (1).

ال ne' faut, pas oublier que مُعَرُ قُتِل , dans le système des Arabes, est la même chose que مُعَرُ قُتِلَ هُوَّ وَاللهِ, et qu'il y a 'ici par conséquent une proposition à deux faces.

- 348. Dans tous les cas non prévus par les règles précédentes, on peut employer le nominatif ou l'accusatif, mais le nominatif est préferable. Ainsi l'on peut dire, المُنْ اللَّهُ مُونِّدُهُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَيْهِ وَعِلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى وَعَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى - 349. Toutes les règles précédentes s'appliquent également, comme je l'ai dit au commencement de ce chapitre (n.º 337), au complément immédiat des verbes transitifs et au complément médiat des verbes intransitifs ; et de même qu'on dit, من المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المنا
- 350. Elles ont aussi leur application, Jorsque le complément déplacé par l'inversion n'est point le complément objectif du verbe, mais est le second terme d'un rapport qui a pour antécédent le complément médiat ou immédiat du verbe. Exemples:

<sup>(1)</sup> Comme on peut dire, مَنْ مِنْ اَ مُرَاتِنَ أَهَا وَ اَوْ اَ مَرْاتِ وَهَا مَرْاتِ أَمِنَا أَمْرِاتُ أَمِنَا مَرَاتُ عَمِينًا أَوْ اَ مَرْاتُ وَهَا أَرْاتُهَا أَمْرِاتُ وَهَا أَرْاتُهَا أَمْرِاتُ وَهَا مَرْاتُ وَهَا مَرَاتُ وَهَا مَا وَالْحَالُمِ وَالْحَالُمِ وَالْحَالُمِ وَالْحَالُمِ وَهُ اللّهُ وَمَا لَمَا مَا اللّهُ وَمَا لَمَا لَمُوالِمُ وَاللّهُ وَمَا لَمَا لَمُوالِمُواللّهُ وَمَا لَمُواللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا لَمَا لَمُواللّهُ وَمَا لَمُواللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَمُواللّهُ وَمَا لَمُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ لَمُؤْمِدُ وَمَا لَمُواللّهُ وَمَا لَمُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِيْكُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

مَّا زَيْدًا كَلَيْتُ عَبْدَهُ 00 زَيْدُ مَا كَلَّدِتُ عَبْدَهُ Je n'ai point parlé au serviteur de Zéïd. مَا زَيْدًا أَمْزِتُ بِقَبْلِ آلِيْدِ ou رَبْدُ مَا أَمْزِتُ بِقَبْلِ آلِيْدِ Je n'ai point donné ordre de tuer le fils de Zéïd.

351. La chose seroit encore la même, si le complément deplacé étoit le complément objectif ou circonstantiel d'un second verbe, appartenant à une proposition destinée à qualifier le complément du premier verbe, comme dans ces exemples:

مَا زَيْدًا كَأَنْتُ أَحْرًا لَقِيْهُ 10 زَيْدُ مَا كَأَنْتُ أَحْرًا لَقِيْهُ . Je n'ai parlé à personne qui ait rencontre Zeïd, مَا عَمْرًا زَأَيْتُ أَحْدًا مَرَّ بِهِ 00 عَمْرُو مَا زَأَيْتُ أَحْدًا مَرَّ بِهِ Je n'ai vu personne qui ait passé près d'Amrou.

عَلْ زَيْدًا لَقِيتَ أَحَدًا سَافَرَ مُحْبَنَهُ ou زَيْدُ عَلْ لَقِيتَ أَحَدًا سَافَرَ مُعْبَنَهُ Est-ce que tu as rencontré quelqu'un de ceux qui ont voyagé avec Zéïd!

- 352. Enfin ces mêmes règles ont lieu avec les adjectifs verbaux, pourvu qu'ils soient employés de manière à conserver la valeur du verbe, sans l'article déterminatif أن المعادد المع
- 353. Toutes les règles de syntaxe dont il vient d'être question dans ce chapitre, se réduisent à mettre au nominatif ou à l'accusatif un complément objectif, ou autre, que l'on a

déplacé et mis avant son antécédent, et auquel on a substitué un pronom affixe qui occupe dans la proposition la place propre à ce complément. Par cette inversion, et par la substitution de ce pronom au nom qu'il représente, ce nom se trouve isolé, et étranger, en quelque sorte, à la proposition. Si l'on réfléchit que le véritable motif de cette construction irrégulière est de fixer spécialement l'attention de ceux qui écoutent sur le nom ainsi déplacé, on sentira que l'on ne pouvoit mieux faire que de le mettre, autant que possible, au commencement de la proposition, dont il devient en quelque sorte le sujet, et que, par une suite nécessaire, le nominatif étoit le cas qu'il convenoit le mieux d'employer, les deux autres cas indiquant une dépendance, et le nom dont il s'agit étant parfaitement indépendant (n.ºº 93 et 94).

Si cependant, dans certains cas, on emploie l'accusatif, les grammairiens arabes ont recours, pour rendre raison de cela, a une ellipse, et ils supposent qu'on doit sous-entendre devantce nom un verbe auquel le nom sert de complément. Ce verbe est ou le verbe même de la proposition, s'îl est transitif, ou un verbe d'une signification analogue, si celui-la est intransitif. Ainsi, pour analyser ces propositions, من المنافق المن

Rien n'est plus facile cependant que de se rendre compte de cette syntaxe particulière; il suffit de considérer l'accusatif comme une forme adverbiale, et le nom comme un terme circonstantiel. Le sens littéral des deux propositions données pour exemples, sera donc: si, par rapport à Zéid, Amrou l'eût tué...; toutes les fois, à l'égard de Mahmoud, que je passerai près de lui. Cette syntaxe rentre tout naturellement dans un des usages les plus fréquens de l'accusatif (n.º 156 et 164); et l'on y a recours, quand quelque circonstance ne permet pas d'employer le nominatif (1).

#### CHAPITRE XIV.

Syntaxe des Propositions complémentaires,

354. Une proposition peut avoir pour complément une autre proposition. De ces deux propositions qui forment un rapport, l'une peut être nonmée antécedente, et l'autre conséquent ou complémentaire (n. « 28 a 31).

Comme c'est le verbe qui caractérise essentiellement la nature des propositions, c'est principalement le verbe des propositions complémentaires que nous avons à considérer ici.

355. Le rapport qui est entre deux propositions, peut être indiqué par une conjonction, comme di si, exprimant une condition, si si, exprimant une supposition di que, si afin que; ou par les prépositions d peur, et cis, jusque, après lesquelles on sous-entend la conjonction di (n.º 1055 et 1060, l.º p.). Il peut l'être aussi par le mode du verbe de la proposition conséquente, et même, dans les propositions conditionnelles et suppositives, par le temps ou le mode des verbes des deux propositions, tant de celle qui sert d'antécédent que de celle qui sert de complément. J'ai suffisamment développé cela en traitant des modes (n.º 46 et suiv.).

356. Je n'ajoute à cet égard qu'une observation; c'est que

<sup>(1)</sup> On peut voir sur l'objet dont il est question icl, et dans tout ce chapitre, les fragmens que j'ai donnés de la grammaire de Sibawaih, dans mon Anthologie grammaticale arale, pag. 365 à 370, et auxquels j'ai déjà renvoyé.

les verbes qui gouvernent ordinairement leur complément par le moyen d'une préposition, la conservent aussi lorsqu'ils ont pour complément une proposition dans laquelle le verbe est précédé de la conjonction أنّا. Ainsi l'on dit مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ يُدُورِكُنَّهِ . أن Ainsi l'on dit مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ يُدُورُكُنَّ . ¿t il ne put pas m'atteindre. Le verbe antécédent régit alors la proposition qui lui sert de complément, comme il régiroit le nom d'action dont elle est l'équivalent ; مَنْ يُورُكُنُ est la même chose que يَعْلُ اللهُ يَكُورُكُنَ : غَلَيْ الْحُرْاطِيّا

357. Le rapport entre la proposition antécèdente et la proposition complémentaire n'est pas toujours indiqué par un exposant, tel qu'une conjonction ou une préposition : la seule apposition d'un verbe à un autre verbe indique que la seconde proposition est complémentaire (n.º 415, 1.º part.); le verbe de la proposition complémentaire est toujours, en ce cas, à l'aoriste du mode indicatif (1). Exemples:

ثُمَّ ٱسْنَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ

Puis il s'est assis sur le trône pour diriger toute chose. فَٱنْصَاعَتْ تَقْتَصُ مَدْرَجَهَا وَتَنْشُدُ مُدْرَجَهَا

Elle revint parcourant de nouveau le chemin qu'elle avoit déjà parcouru, et cherchant son papier.

وَقْدِ ٱلْمُتَلَقَ مَيْئُو بِرُدْنِهِ يَدَّعِي أَنَّهُ فَتَكَ بِٱلبُّنهِ

<sup>(1)</sup> Pour ne pas confondre lei des choses d'une naure fort différente, il est necessiré d'hoever que, pas propositions complientaire, s'en êtendes pas seulement celles qui sont nécessirée d'hoever un sens complet, comme les propositions subjencière ou hypothétiques, mais que je comprends aussi sous cette dénomination le propositions aéronnamielle. Nain, quand on dit, il \*mança, a me menaçam\*, les mots, o me menaçam\*, forment, suivant moi, une proposition complémensire, tout aussi bien que les mots, qu'il se sinie et, et lei réponduit, dans ces phrases: je desire qu'il se taire; s'il m'étatopes, je lui réponduit. Seulement la première est rémonamielle, la seconde subjentire, et la troblème dyposéhique.

Un vieillard s'étoit comme suspendu à sa manche, prétendant que ce jeune homme avoit tué son fils.

- 358. Il y a des verbes qui sont toujours ou presque toujours employés à régir immédiatement d'autres verbes qui leur servent de compléments. Tels sont ceux que les Arabes nomment النَّمَانَةُ ( wrbes de proximité, parce qu'ils expriment un événement laturet prochain, et ceux qu'ils appellent النَّمَانُ اللهُ ا
- رَوْنَ الْ peut se faire que, peut-être que; كُوْنَ ، كَرْبَ ، كَانَ الْ peut se faire que, peut-être que; كُوْنَ ، كَرْبَ ، كَرْبَ الْ s êté sur le point de, il s'en est peu fallu que . . . . , et quelques autres moins usités (1). Les verbes مَنْ وَالَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ 
<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre de l'Alfyya d'Ebu-Malec, relatif à ces verbes, dans mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 319 et suiv.

عَنَى أَنْ تَتَكْرَمُوا عَيْثًا وَمُوَ خَيْرٌ لَـكُمْ وَعَنَى أَنْ تَحِبُّوا عَيْثًا وَمُوَ عَرُّ لَكُمْ

Il peut se faire que quelque chose vous déplaise, et que cependant cela vous soit avantageux; et il peut se faire que vous aimiez quelque chose, et que cela vous soit mauvais.

Arrivera-t-il donc, si l'on vous ordonne de combattre, que vous ne combattiez pas!

عَنَى ٱلْفُتُمُ ٱلَّذِي أَمْسَيْتُ فِيدِ يَسْكُونُ وَرَّآءُهُ فَرَجٌ قَرِيبٌ

Peut-être le chagrin que j'ai éprouvé ce soir, sera-t-il bientôt suivi d'un prompt soulagement.

هَمَى يَرَى ِ نَارَكَ مَنْ يَهُرُّ إِنْ جَلَبَتْ مَيْفًا فَأَنْتَ خُرِّ

Peut-être quelque voyageur, en passant, apercevra-t-il ton feu : s'il attire un hôte chez moi, tu seras affranchi.

يَكُادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ

Peu s'en faut que l'éclair ne leur ravisse la vue. كَاذَ يَتَعَبَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ

Peu s'en fallut qu'il ne crevât de colere.

وُقَدُ صَارَ لِيهَامِهِمْ غَرَضًا وَكَادَ جُوعُرُهُ أَنْ بَصِيرَ عَرَضًا

Il devint le but de leurs stiches, et il s'en fallut peu que sa substance ne devint accident (Cest-à-dire, qu'il ne fut réduit au néant).

360. Le verbe sié étant précédé d'une négation, on doit faire tomber, en français, la négation sur le verbe de la proposition complémentaire. Exemples:

وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Peu s'en est fallu qu'ils ne le fissent pas.

مَا لِهُوُلَآمِ ٱلْقُوْمِ لَا يَكَادُونَ يَنْقَهُونَ حَدِيثًا

Qu'ont-donc ces gens-là! peu s'en faut qu'ils ne comprennent rien de ce qu'on leur dit.

361. Les verbes inchoatifs sont الَّقْضَاء , أَخْفَل أَرْاتُشَاء , الَّغْضَ , طُفَق . Ils signifient , comme je l'ai dit , commencer مُلْفَق . . . . se mettre à . . . . Exemples :

Au jour où notre séparation devoit avoir lieu, elle s'avança vêtue d'habits noirs, en mordant ses doigts comme fait l'homme agité par le repentir et le désespoir.

Ils se mirent à rechercher avec soin toutes les nouvelles, et à suivre à la piste toutes les traces.

Lorsque Hatem fut venu auprès des chameaux, il se mit à aller à la recherche de ces hommes, sans les trouver.

362. Il y a aussi des verbes qui gouvernent des propositions complémentaires, composées seulement d'un sujet et d'un attribut, sans que le verbe être y soit exprimé. C'est ainsi que l'on dit en latin, existimo te sapientem, assumsi eum mihi amieum, c'està-dire, existimo illul quod tu es sapiens, assumsi eum ut esste mihi amieus; et en français, je te erois sage, c'està-dire, je erois que tu es sage. J'en ai parlé précédemment (n.º 149 et 150).

363. Une proposition toute entière peut servir de complément à une préposition : ce qui n'a rien d'extraordinaire lorsque cette proposition commence par l'un des mots conjonctifs écelui qui, celui que, ou le ce qui, ce que; car ces mots, renfermant réellement la valeur des mots l'homme qui, l'homme que, et la chose qui, la chore que, peuvent servir tout ensemble de complément à une préposition, et d'adjectif conjonctif formant le

sujet ou le complément du verbe de la proposition conjonctive. Exemples:

## سَأَلْتُمَا عَنْ مَا أَسَانَهَا

Je l'ai interrogée SUR CE QUI lui est arrivé.

Je m'en irai AVEC CEUX QUE je rencontrerai, c'est-à-dire, j'emmenerai ceux que je rencontrerai.

. ألَّن ، La même chose peut avoir lieu avec l'adjectif conjonctif . quand son antécédent n'est pas exprimé.

364. Mais ce qui mérite d'être observé, c'est que l'on trouve quelquefois une proposition toute entière, soit verbale, soit nominale, servant immédiatement de complément à une préposition; le nom qui devroit servir de complément à la préposition, et le conjonctif qui devroit servir de sujet au verbe, étant I'un et l'autre sous-entendus. Exemples :

Par ta vie! la nuit que j'ai passée n'est pas (celle d'un homme qui) a joui du sommeil, et dont le flanc s'est reposé sur une couche molle.

est une expression elliptique qui re- مَا لَيْلَى بِنَامَ . مَا لَيْلِي بِلَيْل رَجُل نَام , vient à celle-ci

Par Dieu! (dit un Arabe à qui l'on annonçoit qu'il lui étoit né une fille), ce n'est pas là un enfant ( dont on puisse dire ) : Le bel enfant! Sa seule défense, ce sont des pleurs; son armure, des habits de soie.

مَا هِيَ بِوَلَهِ يُقَالُ عَلَيْهِ est l'équivalent de مَا هِيَ بِيغَمِّ ٱلْوَلَهُ . comme on le voit par la traduction بغم ٱلْوَلَان

Ils se sont crié les uns aux autres : A demain le départ.

On voit que la proposition nominale toute entière الُّذِيلُ غَنْ أَنْدُكُمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّ

On peut comparer cela avec ce que j'ai dit ci-devant (n. 234), des propositions servant de complément objectif à un verbe.

365. Il y a encore un autre cas où le verbe, et même une proposition entière, peut devenir le complément immédiat d'une préposition; c'est lorsque cette proposition, abstraction faite des rapports qui existent entre les mots qui la composent et de la valeur de chacun d'eux en particulier, est envisagée comme le nom d'un être intellectuel. C'est ainsi que nous disons: je ne me soucie par du QU'EN DIRA-T-ON; un TIENS vaut mieux que deux TU L'AURAS. Exemple:

أَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ

Il vous a interdit l'usage du IL FUT DIT et UN TEL A DIT.

### CHAPITRE XV.

Syntaxe des Verbes admiratifs et exclamatifs.

366. On peut, comme nous l'avons dit ailleurs (n.° 588, 1." part.), former de chaque verbe trilitère primitif, un verbe admiratif منا النَّمَيْنِ La forme de ce verbe est فنا النَّمَيْنِ ta (۱). Sous la première de ces deux formes, le nom ou le pro-

<sup>(1)</sup> J'ai dit, dans le 10me l. de cet ouvrage (0, 989), que, sous ces deux formes, le verbe d'admiration est invariable. Je crois utile d'insister sur cela, spécialement en ce qui regarde la forme أنْصِلُ qui a le caractère extérieur de

nom qui désigne la personne ou la chose qui est l'objet de l'admiration به place immediatement après le verbe, et se met à l'accusatif, comme المنتقب المنت

Il sera bien terrible le feu qu'ils auront à souffrir.

مًا أَكْيَسَ نَفْسَهُ وَأَظْهَرَ كَلَائِلَ ٱلْفَصْلِ عَلَيْهِ وَأَفْوَى مِنْدَ ٱلْمَقْلِ عِنْدَهُ وَأَوْسَعَ فِي ٱلْبَلَاعَةِ كَرْعَهُ

Son naturel est charmant; les marques d'un rare mérite brillent singulièrement en lui; il a reçu en partage une intelligence supérieure, et il possède un talent éminent en fait d'éloquence.

Ils entendront alors et ils verront très-clairement.

أَكْرِمْ بِهَا خَلَّهٌ لَوْ أَنَّهَا مَدَقَتْ مَوْعُودَكَا

Certes, elle seroit d'un caractère bien digne d'estime, si elle étoit fidèle à s.s promesses.

Elle est digne d'admiration la figure de ce prophète, duquel l'excellence est relevée par des qualités estimables.

l'impératif. Quand même on s'adresseroit, en employant cette formule, à deux ou à plusieurs personnes, le verbe admiratif ne prendroit point la forme du duel ou du pluriel. Voyez, à ce sujet, mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance 111.5, pag, 30.

On ne sauroit trop honorer ce (métal) jaune, d'une couleur charmante, qui traverse toutes les régions de la terre, et dont les voyages se succèdent sans cesse (1).

367. Il arrive quelquefois que l'on sous-entend le nom ou le pronom qui devroit exprimer l'objet de l'admiration; mais ce cas est très-rare, et n'a lieu que quand il n'en peut-résulter aucune obscurité, comme dans ces exemples:

Que Dieu récompense pour moi (car c'est de sa grâce que vient toute récompense), et qu'il comble de biens Rébia! Certes (Rébia) est très-tempérant et très-généreux.

Celui-la, s'il trouve la mort, il mourra digne de louanges, et s'il obtient un jour des richesses, certes il en est bien digne.

Dans ces exemples، المُ أَضُقُ رَأَكُونَا ,est pour مَا أَعَقَى رَأُكُونَا ,et de meine وَأَكُونَا ,et de meine وَأَكُونَا ,c'està-dire, وَأَكُونَا وَمَا ou يَعْرَبُهُ مُنْبَعُمْيُكُ ou يَكُونِهِ مُنْبَعُمْيُكُ ... (2).

368. On peut interposer entre le verbe admiratif et son

<sup>(1)</sup> Dans cet exemple et dans les autres exemples parells de la seconde forme des verbes admiratils, la préposition prend souvent pour complément un promon de la choix par la puelle tombe l'admiration mais c'est à la condition que ce nom doit èrre énoncé ensaite sous la forme d'un terme circonstantiel, pour expliquer ce qu'il y avoit de vague dans le pronon. Cette figure de langage ent trè-commune en arabe il arrive aussi fréquemment le contraire, c'est à dire qu'on emplode le nom spécial par la complete en consistent pronon de la complete d

<sup>. (2)</sup> Voyez le Hamasa, édition de M. Freytag, pag. 209.

complément, une préposition avec son complément, un terme circonstantiel de temps ou de lieu, un adverbe, ou un compellatif. Exemple:

Son aspect est de toute beauté, au jour des combats! ses dons sont très-abondans, au temps de la disette!

369. Les verbes admiratifs peuvent avoir pour complément un verbe précédé des mots L'et (5, qui, comme je l'ai dit ailleurs, donnent aux temps du verbe la valeur des noms d'action (n. 1184 et 1235, 1. Part.). Exemples:

O mon ami! c'est la chose qui convient le meux à un homme sage, de se montrer patient (dans l'adversité)!

Il est très-beau à l'homme de dire la vérité, il est très-honteux pour lui de dire le mensonge.

Ils se sont avancés les premiers, et il eût été bien plus agréable pour nous de nous avancer les premiers.

370. Outre le complément propre aux verbes admiratifs, et qu'on peut considérer comme faisant partie de leur essence, ils peuvent avoir des complémens objectifs, c'est-à-dire, des complémens qui seroient dans la dépendance médiate ou immédiate du verbe duquel dérivent les formules admiratives, suivant que ce verbe est de sa nature transitif ou intransitif. Si ce verbe est intransitif, les formules admiratives se conformeront à la manière dont il régit son complément : s'il est transitif, les formules admiratives devront s'attacher le complément objectif par une préposition. Exemple:

Le vrai croyant aime Dieu avec transport, et est fortement aimé de Dieu; il connoît parfaitement la vérité, et recherche ardemment la science; il a un profond dégoût pour le monde; il vole avec empressement vers le bien, et s'éloigne avec horreur du péché; il est très-avide de louange.

Ce sont le plus souvent les prépositions  $\omega$  ou J qui remplacent, en ce cas, l'action immédiate du verbe primitif transitif.

Si, après les formules admiratives, on trouve un complément à l'accusatif, ce n'est pas un complément objectif, mais c'est un complément spécificatif ou circonstantiel, comme dans cet exemple, المنافرة المنافرة (n° 366), dont le sens littéral est: Elle seroit bien estimable, en fait d'amitié, si &c.

371. Les verbes nommés par les Arabes الْتُعَالُ ٱلْفُوْمَ وَالْاَدِيّ verbes de louange et de blâme (n.º 586, 1.º part.), ont aussi une syntaxe particulière. Ces verbes sont, pour la louange, de être bon, et pour le blâme (n.º ce sont des verbes neutres, qui doivent être suivis de leur agent, ou sujet grammatical, au nominatif. Ce sujet doit être un nom appellatif, et ce nom doit être déterminé par l'article [], mais de ce genre de détermination dans lequel l'article est employé (est-à-dire, pour exprimer l'espèce toute entière comprise sous se nom appellatif (n.º 962, 1.º part.). Si le sujet, au

<sup>(</sup>i) Les verbes وَهُمَّ r'ont que cette trotsième personne pour le masculin, et بُشَّنْ و بِسُنْدِين pour le fémínin. Cependant on a dit quelquefois au duel مُنْفَقَ et au pluriel , مُغْمُوا (n.º 586, 1.º part.).

lieu d'être incomplexe, comme مُشِنَّ الْبِهَادُ mauvaise est la demeure, est complexe et formé de plusieurs noms en rapport
d'annexion, il suffit que le dernier de ces noms soit déterminé
par l'article, comme بنُسُّ غُلَامُ صَاحِبِ النَّكَانِونِ mauvais est l'esclave de l'ami de l'infédie.

Il est très-rare que les verbes مِنْتُنِ aient pour sujet grammatical un nom appellatif, soit indéterminé, soit déterminé à un ou à plusieurs individus, ou bien un nom propre, comme عُنِمُ رَحُونُ beau est un homme, مِنْتُمَ يَعْمُرُ حُرُفُونُ مُعْمُونِ مُعْمُرُ مُنْظُونِ مُمْ مُنْظًا مِنْ مُمْ مُنْظًا مِنْ مُمْ مُنْظًا مِنْ مُمْ مُنْظًا مِنْ مُنْظًا مُنْظًا مِنْ مُنْظًا مُنْظًا مِنْ مُنْظًا مِنْ مُنْظًا مِنْ مُنْظًا مُنْظًا مِنْ مُنْظًا مِنْ مُنْظًا مُنْظًا مُنْظًا مِنْظًا مُنْظًا مِنْ مُنْظًا مِنْظًا مِنْظُونِهُ مِنْ مُنْظًا مِنْظًا مِنْظًا مِنْظًا مِنْظُونِهِ مُنْظًا مِنْظًا مِنْظًا مِنْظُونِهِ مُنْظُلِقًا مِنْ مُنْظُلِقًا مِنْ مُنْظُلِقًا مِنْ مُنْظُلِقًا مِنْ مُنْظُلِقًا مِنْظُونِهِ مُنْظُلِقًا مُنْظُلِقًا مِنْظُونِهِ مُنْظُلِقًا مِنْظُونِهِ مُنْ مُنْظِلًا مِنْظُونِهِ مُنْظُلِقًا مِنْظُونِهِ مُنْظُلِقًا مِنْظُلِقًا مِنْظُونِهِ مُنْظُلِقًا مِنْظُلِقًا مِنْظُلِقًا مِنْظُلِقًا مِنْظُلِقًا مِنْظُلِقًا مِنْظُلِقًا مِنْظُلِقًا مُنْظُلِقًا مِنْظُلِقًا م

372. Les propositions composées des verbes de louange et de blâme, et d'un nom appellatif pris dans toute l'étendue doit il est susceptible, expriment nécessairement des idées générales, comme من المنافع beau est le poète: car ici le poète ne signifie pas tel ou tel poète en particulier; mais il est prispour tous les poètes, comme quand nous disons, le poète ressemble au peintre. Lors cependant qu'on emploie ces expressions, c'est ordinairement pour en faire l'application à quelqu'un ou à quelque chose en particulier. On détermine donc ces propositions générales à un sujet particulier, en ajoutant le nom qui exprime ce sujet, et qui doit toujours être déterminé, soit par sa nature, soit par les articles, soit par annexion : ce nom se met aussi au nominatif. On l'appelle من المنافع المنا

بِمُسُّ ٱلْأِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ الْأَيْمَانِ

Mauvais est le nom, le libertinage après la foi, c'est-à-dire, c'est un nom bien manvais, que celui de débauché, après qu'on a été appelé croyant (1).

<sup>(1)</sup> Loyez l'Alcoran, sur. 49, vers. 11.

# يغمَ ٱلرَّجُلُ زَيْدُ

Beau est l'homme, Zéid, c'est-à-dire, Zéid est bel homme.

Mauvais est le serviteur, ton serviteur, c'est à-dire, ton serviteur est mauvais serviteur.

Agréable est la cantatrice, la cantatrice du sultan, c'est-àdire, la cantatrice du sultan est agréable cantatrice.

Beau est le page, le page du père du vizir, c'est-à-dire, le page du père du vizir est beau page.

Beau est le poëte, toi, c'est-à-dire, tu es un beau poëte.

On voit, par ces exemples, que le nom qui exprime les individus, est le véritable sujet logique qui a pour attribut complexe la proposition, composée du verbe et du nom appellatif qui sert de sujet grammatical au verbe.

373. Si le nom qui exprime le sujet individuel est connu, parce qu'il a déjà été énoncé; on peut le sous-entendre. Ainsi, Mahonnet, ayant déjà parlé de Job, met dans la bouche Dieu ces paroles: التَّا يَحْدُنُ مُنارِزًا نِهُمْ الْعَبْنُ الْعَالِمُ الْعَبْنُ مَالِكًا الْهَمْنُ الْعَالِمُ الْعَبْنُ مَالِمُوا الْعَبْنُ مَالِمُ الْعَبْنُ مَعْلِمُ الْعَبْنُ مِعْلَمُ الْعَبْنُ مِعْلَمُ الْعَبْنُ مِعْلَمُ الْعَبْنُ مِعْلَمُ الْعَبْنُ مِعْلَمُ الْعَبْنُ مِعْلَمُ الْعَبْلُولُ الْعَبْنُ مِعْلَمُ الْعَبْنُ مِعْلَمُ الْعَبْنُ مِعْلَمُ اللهُ ا

On peut aussi quelquesois sous-entendre tout-à-fait le nom appellatif qui devroit somer le sujet grammatical du verbe, sur-tout si, le verbe étant du genre séminin, il est facile de reconnoître quel est le sujet sous-entendu. Cela néanmoins arrive très-rarement.

374. Une autre syntaxe très-ordinaire, c'est de sous-en-

tendre le sujet grammatical du verbe de louange ou de blâme (ou, ce qui est la même chose, de lui donner pour sujet vague le pronom de la troisième personne il ou elle, compris virtuellement dans le verbe lui-même), et d'ajouter, sous forme de terme circonstantiel à l'accusatif, le nom même qui auroit dû former le sujet grammatical. Ce nom alors doit toulours être indéminé. Ainsi, dans tous les exemples donnés, on auroit pu dire, مُنْ المُنْ الْ

375. On peut aussi répéter deux fois le même nom, sous la forme de sujet grammatical du verbe et sous celle de terme circonstantiel, ce qui forme un pléonasme. Exemple:

وَٱلنَّعْلَبِيُّونَ بِئُسَ ٱلْغَمَّلُ فَعَلَهُمُ ۚ فَعَلَّكَ وَأُمَّهُمُ زَلَّامٌ مِنْظِيرُةً

Les enfans de l'agleb, mauvais est l'étalon, leur étalon, en fait d'étalon, et leur mère est une jument dont la croupe est déchainée, et qui déguise la maigreur de ses flancs par un embonpoint postithe; c'est-à-dire, l'étalon (ou le père dont les enfans de l'agleb tirent leur origine), est mauvais étalon, en tant qu'étalon.

وَهُوَ ٱلْمَأْمُورُ بِهِ مِنْ أَدَآمُ ٱلاُمَّانَاتِ وَٱلْعَدْلِ فِي ٱلْحُــُكُومَاتِ

<sup>(1)</sup> C'est par suite de cette double ellipse que, dans ce passage de l'Alcoran (sur 4, vers. 61). ويَشْ أَبِيقُلُمْ لِمِنْ أَرْفُلُكُمْ لَنَّا أَنْ أَنْ أَلَا لَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

outedu. Cret ce que Bédhave prime almi! أَنْ يَعْمَ عَيْنًا يَعِظُكُمْ بِوَلَوْيِهُمْ ٱلنَّيْنَ ٱلْمِن يَفِظُكُمْ بِهِ قَمَا مَنْسُرَتُّهُ مُؤْمُرِتُهُ بِيَغِطُكُمْ بِهِ أَوْ مَرْفِعَةً مُؤْمِلَةً وَيُولِكُمْ بِهِ وَالْعَصْرِينَ بِٱلْعَدِمِ تَعْدُونُ

(1) Sulvant les commentateurs de l'Alfgyja d'Ebn-Malec, les verbes de louange et de blâme, dérivés des verbes trilitères, doivent être de la forme وَعُمُلُ ; et c'est effectivement le sentiment d'Ebn-Malec lui-même, qui dit:

وَٱجْمَلُ كَبِشْسَ سَآءَ وَآجْمَلُ فَعَلَا مِنْ ذِي ثَلَقَةٍ كَيْعُمَ مُخْسَلًا

a Asimile le verbe عَلَّمَ au verbe بَنْتُسُ et de tout verbe trilitère, sans » aucune restriction, fais un verbe de la forme وَهُولَ مِعْنَا مَا اللَّهُ عَلَى assimilé en tout au » verbe مِنْدُمُ

On on donne pour exemple ce pasage de l'Alcoran: مِنْ مُكِنَّهُ كُوْمَةً خَرَّعُ مِنْ الْحَرَاهِمْ وَلَهُمْ أَكُنَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُولِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَال

Cependant Djewhari, ainsi que je l'ai déjà dit ( n.º 586, 1.º part. note), veut que l'on pulsse donner aussi à ces verbes la forme ; je rapporteral ici

وَقَنْ حَسَنَ ٱلنَّيْءُ وَإِنَّ مِنْتَ خَفْفَتَ ٱللَّمَّةً فَقُلْتَ حَسْنَ ٱلنَّقَءُ وَلَا يَجُورُ أَنْ مُنْفَلَ ٱلنَّمَّةِ إِلَى آلِمَاءً لِمِنْتُهُ خَبْرُ وَإِنَّمَا يَجُورُ ٱلنَّفُلُ إِذَا كَانَ جَسْمَتَى إِنْهُمَا أَنْهُمْ وَبُثِسُ فَسَكِّنَ فَالِهِمَا وَنَقِلَ حَرَكَتُهُ إِلَى مَا قَبْلُهُ تَكْمَلُكُ كُلُّ الشَّلُ مَا كَانَ فِي مَعْنَافَهَا قَالَ ٱلنَّامِلُ مَنْتُمَ ٱلنَّاسُ مِنْهَ مَا أَرْفُ وَسَا مَا فَاللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ فَي مَنْقَافًا قَالَ أَلْفُولُ وَمَنْ مَنَا أَرُونُ وَسَا أَمُونُ وَمَنْ وَقَالُمُ وَاللَّهُ عَلَى مَنَا أَرُونُ وَسَا أَرُونُ وَسَا أَرُونُ وَسَاءً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَنَا أَرُونُ وَسَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَلَكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُونُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُونُونُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُونُونُ وَلِلْمُوالِمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُونَا وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤَلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِ

Le manuscrit porte, dans le vers clté, أَحْسَنَ ; mais c'est évidemment une faute du copiste. Je ne traduis point ce texte, parce que j'en ai donné le sens dans la note à laquelle je renvoie.

II en est de même du verbe احْبَدُ ou الْمَ فَتَدَّ فَتَهُ فَتَهُ عَدْ دُدُوااَلُمْتُمْ، ou الْمَ فَتَدَّ فَتَهُ فَعَدُ مَا اللهُ مَا مُعَدِّدُ اللهُ مَا اللهُ مَا مُعَدَّدُهُ اللهُ أَنْ اللهُ fonction de sujet grammatical, et demeure toujours invariable comme le verbe. On dit donc, أَنَّ فَالِينَّهُ مَا اللهُ عَنْدُاً اللّهُ اللّهُ اللهُ مَا مُعَدِّدًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ 

Quand on emploie ce verbe sans l'article démonstratif ان, on prononce plus ordinairement خرة.

On peut construire tous les verbes d'admiration, formés des verbes trilitères, comme مُثَّ , quand il n'est pas joint à 15, .

### CHAPITRE XVI.

Concordance du Verbe avec le Sujet.

377. La concordance étant destinée à mettre, entre les différens mots d'une proposition, la même liaison qui est entre les diverses idées qui concourent à former un jugement de notre esprit, il est naturel que le verbe qui indique l'existence du sujet et sa relation à l'attribut, soit assujetti à concorder avec le sujet, en genre, en nombre et en personne : aussi peut-on poser pour règle générale que le verbe arabe doit avoir avec son sujet tous ces caractères de concordance. Cette règle néanmoins est sujette à un grand nombre d'exceptions, qui ont lieu sur tout lorsque le verbe précède le sujet (1).

<sup>(1)</sup> Je n'ai aucun égard ici au système des grammairiens arabes, qui ne re-

Le sujet pouvant être placé avant ou après le verbe, nous allons exposer les règles de concordance relatives à chacun de ces deux cas.

378. Lorsque le nom qui sert de sujet précède le verbe, on doit faire concorder le verbe en genre et en nombre avec le nom (1). Exemples:

Dieu produit les créatures, ensuite il les rend à la vie.

La femme d'Aziz sollicite son esclave de s'abandonner à elle.

Notre argent que voici nous a été rendu (2).

gardent, en général, le mot qui fait les fonctions de sujet d'une proposition, comme le vrai sujet du verbe ou l'agent, que quand il est placé après le verbe. Voyez cl-devant, n.º 188.

(1) SI l'on trouve quelquefois, sur-tout dans l'Alcoran, des passages où cette règle semble n'être pas observée, cela tient à quelque ellipse. En voici un exemple pris de la sur. 40, vers. 37:

الَّذِينِينَ يَجَالُولِنَ فِي آلِبَاتِ اللَّهِ يَعَمِينُ سِلْطَانِي النَّامِ مُرَّدِّ فَعَنَا عِلْنَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْنِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْنِ اللَّهِ اللهِ 

(a) Alcoran, sur. 12, vers. 65. On pourrolt supposer qu'il y a içi deux propo-

### عَلِ ٱلْمُومِّنَاتُ رَجَعْنَ

Les vraies croyantes sont-elles de retour!

379. La même chose a lieu si le sujet du verbe est sousentendu, à cause qu'il est déjà connu, ayant été exprimé auparavant. Exemple :

فَلَنَّا فَرَعَ النَّتُهُمِ مِنْ دَعَامُهِ أَجَالَ خَسَهُ فِي وَعَالِمُ فَأَنْوَرَ مِنهُ رَقَاعًا فَنْ كَبَيْن بِالْوَابِ الْفُسْبَاعِ فِي أَوَابِ الْفَرْاعِ فَنَاوَلُهُنَّ تَحْرَدُهُ الْمُؤْنُونَ وَإَمْرُهَا بِأَنْ تَنَوَشَر الزَّيْوَنَ فَمِنْ الْسَنْفُ نَدَى يَدَامِهِ الْفَتْ وَرَقَهُ مِنْهِنَّ لَدَاهِ

Quand le scheikh eut fini ses complimens et ses væux, il mir la main dans son sac, et il en tira divers papiers, écrits en toute sorte de couleurs, et à loisir; il lei remit à la vieille, courbée sous le poids des années, et lui ordonna de chercher dans l'assemblée ceux qu'elle croiroit susceptibles d'être dupes, et de présenter un de ces papiers à chacun de ceux dont la main lui sembleroit familiarisée avec les actes de bienfaisance.

Les verbes الْمَرْةُ , أَبُرَارٌ , أَجُرَاهُ sont au singulier et au masculin, parce qu'ils ont pour sujet le pronom هُوَ اللهِ أَمْرُونُهُ أَبُرُونُمُ أَمْرُونُهُ أَمْرُونُهُ أَلَّامُ sous-entendu, qui se rapporte au mot اللهُ السَّمَةُ اللهُ السَّمَةُ أَلَّالًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
Le verbe كَيْبَنِيَ est au pluriel et au féminin, parce qu'il a pour sujet le pronom هُوَّ elles, sous-entendu, qui se rapporte à وَالْتُعَالِمُ وَالْتَعَالِمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالِمُ وَاللَّهُ وَلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَال

<sup>,</sup> وقدا عُشَدًا a première nominale, ayant pour sujée, de pour attribut tiet et la seconde verbale, ayant pour sujée ou agent le pronom قد renfermé dans le verbe. Ce qui pourroit autoriser cette analyse, c'est que, dans le cas contraire, il eût été plus conforme à la construction ordinaire de dire : مِشَاعَتُكُمُنَا طَوْرُو .

380. Il faut seulement observer que, si le sujet, ou le nom auquel se rapporte le pronom sous-entendu qui fait la fonction de sujet, est un pluriel irrégulier venant d'un nom, soit masculin, soit feminin, ou un pluriel régulier feminin, le verbe peut se mettre et se met même le plus ordinairement au singulier feminin. Ainsi, dans l'exemple précédent, on auroit pu dire منافعة . Voici un exemple de cette concordance:

أَلَّوْ يَمَا خَمَاتِ ٱلْأَرَّاكِ تَمَنَّىكِ مِنَّالَمَ مَنِّ لَا يُغِيقُ مِنَّ ٱلنَّكُمِرِ وَتُولِي مِنَارَّ فِي ٱلفَّيْسِودِ مُسَكِّمَالُ مَبِينُهُ مِنَ ٱلْأَوْقَالِ فِي بَلَى رَصْرِ خَمَّاتِم نَجْهِ إِن زَائِسٍ عِبَاسَمَا فَقُولِي كَذَاكُ ٱلدَّمْرُ ضُمَّو عَلَى يُشْرِ

O colombes qui vous reposez sur les rameaux de l'arac! chargez-vous du message d'un amant qui ne peut point revenir de son ivresse.

Dites: Dhérar est retenu captif dans les fers, loin de sa patrie, dans une terre sauvage.

Colombes de Nedjd! si vous voyez nos tentes, dites: Tels sont les jeux de la fortune; un malheur succède à un état heureux (1).

J'ai dit que cela a également lieu, soit que le pluriel irrégulier provienne d'un singulier masculin, ou d'un singulier féminin. La raison de cette concordance est, suivant les grammairiens àrabes, que tout pluriel irrégulier est censé renfermer la valeur du mot L'El une troupe, qui est singulier et féminin.

<sup>(1)</sup> La pièce de vers de laquelle l'al emprunté ce passage, se trouve, d'une manière plus étendue, dans l'Anthologie arabe de M. Grangeret de Lagrange, Paris, 1828.

Cet exemple est remarquable, en ce que la concordance irrégulière dont il s'agit a lieu avec le verbe à la seconde personne, ce qui est, je crois, extremement rare.

On verra dans peu la même chose (n.º 388) dans un exemple où le verbe précède le sujet.

Cependant, si le pluriel irrégulier exprime des êtres raisonnables du genre masculin, comme مُنْدَتِّ طُوْء hommes, أَنْاتُ عَلَيْهِ des hommes, des anges, on peut mettre le verbe au pluriel masculin. Exemples.

Dieu a des anges qui se relèvent pour veiller sur vous, les uns pendant la nuit, les autres durant le jour.

إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا

Les rois, quand ils entrent dans une ville, la ravagent.

381. Lorsque le verbe précède le sujet, si le sujet est un nom singulier et masculin, la concordance est toujours observée. Exemple:

أَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

Satan lui fit oublier le souvenir de son seigneur.

382. Si le sujet est un nom singulier féminin, le verbe doit concorder avec le sujet en nombre; mais il peut n'être point en concordance pour le genre.

Il faut se rappeler ici la distinction que nous avons faite ailleurs (n.º 806, I.º part.), du féminin réet مُوْمِقِيِّ الْكَانِينِي cest-à-dire, qui exprime un être du sec féminin, te du féminin de convention مَنْ مُوْمِيَّةِيِّ الْكَانِينِي ou métaphorique مَنْ مُؤْمِنِيِّ الْكَانِينِي ju est purement grammatical (1).

<sup>(1)</sup> Quelques grammairiens arabes sont allés juqu'à avancer qu'on peut empoyer comme macsulins, tous les noms feminis qui ne sont tels que par convention. Ebo-Khallican fait mention de cette opinion dans les Vies des hommes illustras, article de Mahleb, fils d'Abou-Solyan, à l'occasion d'une élégie compocée par un poète nommé Ziyad éladjen (25) 3/23, sur la mort de Mahleb, et dans l'aquelle on trouve ce vers:

إِنَّ ٱلْــَصَّاحَةُ وَٱلْمُرُوَّةَ شِيْعَا ۚ قَبْرُ بِمَرْوَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلْوَاضِعِ Un somheau placé à Mérou, sur le chemin public, a reçu dans son sein la bonsé et l'humanisé.

383. Si le sujet du genre feminin est un féminin réel, et qu'il suive immédiatement le verbe, le verbe doit être mis au féminin : si le nom ne suit pas immédiatement le verbe, le verbe peut être mis au masculin ou au féminin; mais le mieux est de le mettre au féminin. Exemples:

قَالَتِ ٱلْمَرَيْزِ La femme d'Aziz dit. رَادِنَتُهُ ٱلْتَى مُو فِي بَيْنَهَا عَنْ نَفْسِهِ

Celle dans la maison de laquelle il étoit, le pressa de s'abandonner à elle.

إِنَّ آمْرَهِ غَرَّهُ مِنْكُنَّ وَاحِدَهُ

L'une d'entre vous a séduit un homme.

384. Si le sujet est un féminin de convention, on peut mettre le verbe à tel genre que l'on veut, soit qu'il précède immédiatement ou médiatement son sujet. Dans le second cas, le verbe est mieux au masculin. Exemples:

لِلَّهُ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ عَجَّةً

Afin que les hommes n'aient aucun prétexte contre vous.

فَيَنْظُرُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ

Ils voient quelle a été la fin de ceux qui les ont précédés. ٱللَّبَنُ ٱلصَّرِيمُ هُوَ ٱلَّذِي قَلْ ذَعَبَ رُغْوَتُهُ وَأَذَا ذَعَبَتِ ٱلرُّغُوَّةُ فَٱللَّبِنَ عُرْيَــانُ

Le lait pur est celui dont l'écume s'en est allée ; et lorsque l'écume s'en est allée, le lait est nu.

385. Si le verbe est séparé du sujet féminin par 🗓 , on le met au masculin. Exemple :

مَا زَكَى آلِّد فَتَاهُ آبُنِي ٱلْفَلَاَه

Il n'y a eu d'innocent que la servante d'Ebn-alala. La raison de cette concordance est facile à sentir : c'est que le vrai sujet du verbe n'est pas le nom qui suit אַן , mais le mot أَخُذُ aucun, sous-entendu avant cette particule.

On peut cependant aussi faire concorder le verbe en genre avec le nom qui suit أَلَّ . Ainsi, dans notre exemple, on peut dire: اَ رَكُنُ الْأَوْتُنَا وَ عَنْ الْأَوْتُنَا وَ الْأَوْتُنَا الْأَوْتُنَا الْأَوْتُنَا الْأَوْتُنَا الْمُوْتَانِينَا الْمُوْتَانِينَا الْمُوْتَانِينَا الْمُوْتَانِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

386. Les verbes مِنْسَ , بِنَمْ et autres semblables, ayant pour sujet un nom appellatif pris dans toute l'étendue de sa signification (n.\* 372), peuvent être mis au masculin ou au féminin, lorsque le sujet est féminin : mais il est plus élégant de mettre le verbe au masculin; ainsi il vaut mieux dire مُرْدُونُ وَرُفِيْنُ que يَعْمُ ٱلْاِمْرُوءُ وَرُفِيْنُ Zéīnab est excellente femme.

387. Lorsque le sujet est un nom pluriel masculin, le verbe placé avant le sujet se met ordinairement au singulier. Exemples:

Est-ce que nous croirons, comme ont cru les insensés! فِعَدَّلُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا تَوْلًا

Coux qui étoient impies substituèrent d'autres paroles.

388. Si le sujet est un pluriel irrégulier venant d'un sinculier soit masculin, soit faminin, le verbe peut être mis au

388. Si le sujet est un pluriel irrégulier venant d'un singulier, soit masculin, soit féminin, le verbe peut être mis au singulier masculin ou féminin. Exemples:

En ce jour-là, huit (anges) porteront sur leurs têtes le trône de ton Scigneur.

ثُمَّ قَمْتُ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلَكَ \_

Leurs cœurs se sont endurcis après cela.

تَقَدُّ كُدِّبَتُ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ

D'autres envoyés avant toi ont été traités de menteurs.

Cela a été ainsi, parce que leurs impoyés venoient les trouver.

مَتَى كَانَ ٱلْحِيَامُ بِنِي طَلُّوجَ . مُقِيتِ ٱلْغَيْثَ أَيُّتُهَا ٱلْحِيَامُ

Lorsque les tentes seront dressées à Dhoù-tolouh; puissiez-vous, ô tentes, être arrosées d'une pluie abondante!

389. Lorsque le sujet est un pluriel masculin régulier, on ne peurpasmettre le verbe au féminin; mais on le peutavec uil gible de displicit et de signification de pluriels masculins reguliers, et avec les mots pareils à celui-ci qui, ayant la terminaison des pluriels masculins reguliers, ne conservent pas cependant, la forme de leur singulier, car ces pluriels, sont de vrais pluriels rompus ou irréguliers (n. 839, i. part.). Exemple:

300. On peut aussi mettre le verbe au féminin, et même au pluriel féminin, lorsque le nom qui le suit et qui lui sert. de sujet, est un nom collectif, comme مُنْدُ , nation, où un nom qui exprime une espèce entière, comme مُنْدُ brebis مُنْدُ وَلَيْكُ وَالْعَامِينَ وَالْمَا لِمُنْدُ وَلَيْكُ وَالْعَامِينَ وَالْمَا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهُ ال

إِذَّ أَرَّانَى أَحْمُلُ فَوْقَ رَأُس خَبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ

Je voyois que je portois sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeoient.

قَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلتَّمَارَى عَلَى شَيْءَ وَقَالَتِ ٱلثَّمَارَى لَيْسَتِ ٱلْيَّهُودُ كَالَّ ثَدْ مِ

Les Juifs ont dit, «Les Chrétiens ne professent point une religion » véritable»; et les Chrétiens ont dit, « Les Juifs ne professent » point une religion véritable, »

وَلَاقَ دُونَ ثَايِمِمُ طِمَالًا لَيْدَقِي عِنْدَهُ ٱللَّذِينُ ٱلْمُرَابُ وَهَلَلاَ تَغَيْدِي رِغَ ٱلْهَـوَالِي وَيُتَكْفِيهَا مِن ٱلْهَامُ ٱلسَّوْلِ وَلَكِنْ رَفِقُمُ ٱلْمَرِي إِلَيْهِمْ فَمَا نَعْعَ ٱلْوُثُوقُ وَلَا ٱللَّمَالُ وَلَكِنْ رَقِعُهُ الْمُونُ وَلا ٱللَّمَالُ

## وَلَا لَيْـالُ أَجَنَّ وَلَا نَـغَـارُ. وَلَا خَيْلُ خَمَلُنَ وَلَا رِكَّالُ

Autour des pares qui servent d'asile à leurs troupeaux, tout autre que lui auroit treuvé un rempart de braves guerriers, dont les coups meurtriers fournissent à la pâture des loups et des corbeaux; des chevaux auxquels il ne faut d'autre nourriture que le vent qui souffit dans les désects; qui se contentent; pour étancher leur soif, de la vapeur qui s'elve sur les terres brûlées de l'ardeur du soléll. Mais évaiteil leur maître et leur seigneur qui s'avançoit contre eux, au milieu de la nuit i n'ida résistance, ni la fuite, n'ont pu les mettre à l'abri de sa vengéance; ni les ombres de la nuit, ni la clarité du jour, ne leur ont été d'auxeur secours contre lui; ni leurs chevaux, ni leurs chamaaux, n'ont pu les soustraire à ses coups.

391. Le sujet étant un pluriel féminin, le verbe qui le précède peut être àu singulier féminin, ou même au singulier masculin, pourvu toutefois que le sujet soit un féminin de convention ou un pluriel irrégulier. Exemples :

Les mauvaises actions qu'ils avoient faites, sont tombées sur eux: il en sera de même de ceux d'entre ce peuple qui sont impies; les mauvaises actions qu'ils auront faites, tomberont sur eux.

Quelques femmes de la ville dirent.

Mes filles ont pleuré leur malheur, ainsi que ma femme et tous ceux qui m'aimoient; ensuite ils se sont séparés.

Après que des preuves évidentes vous sont parvenues.

إِنَّ أَرْنِ بِنَاعَ تَقَوَّاتٍ مِمَانٍ لِأَكُلُهُنَّ مَنْعٌ عِنانُ

Je vois sept vachés grasses que mangent sept (vaches) maigres.

On trouve aussi quelquesois des pluriels séminins réguliers

joints à un verbe masculin singulier. Exemple:

إِذَا جَآءَانَ أَالْمُؤْمِنَاتُ مُفَاجِزَاتٍ فَآمْنَهِنُوهُنَّ

Quand les vraies croyantes viendront te trouver, cherchant un refuge (à Médine, vous autres musulmans), éprouvez-les.

Mais ces exemples sont rares, et peuvent être regardés commin des licences. Dans celui-ci, on peut justifier le défaut de concordance par l'interposition du pronom affixe entre le verbe et le sujet (1).

392. On emploie quelquefois les verbes au pluriel masculin, quoiqu'ils aient pour sujet ou agent un pluriel irrégulier, qui ne signifie pas des êtres raisonnables; mais c'est qu'alors, par une figure du langagé, on personnifie ces êtres privés de raison ou même insensibles, et on leur attribue l'intelligence, la parole ou le sentiment. Exemple:

قَالُوا لِحِنْلُودِهِمْ لِمَر مُعِدائُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَعَنَا ٱللَّهُ

Ils ont dit à leurs peaux : Pourquoi avez-vous rendu témoignage contre nous! Elles ont répondu : Dieu nous a fait parler.

393. Les noms des tribus arabes sont ordinairement du féminin; mais comme ce sont des noms collectifs, ils peuvent aussi concorder avec des verbes pluriels masculins. Exemples:

<sup>(1)</sup> Certains grammatriens justifient cette concordance en sous-entendant lo pluriel irrégulier. وَٱلْمُوْمِعُنَاتُ وَالْفِيمَاءُ النَّبِيمَ lient lieu de l'adjectif conjonctif وَالْفِيمَانُ pluriel irrégulier.

Il y a aussi des grammalriens qui autorisent sans restriction cette concordance irrégulière, tant au singulier qu'au pluriei, et qui permettent de dire الله ane telle a dir, المائية الله (femmes nommées) I blind ont dir.

تحمّدت علىر شرق صفحة علم الله وتعمير المنظر من وسفة بن عامر...
وتشاكرا ما يطبقه من منين الناولو وتوافقوا على النفار فيها بينفقر
Les familles d' Amer, fils de Sasaa, d' Okail et de Kotchéir, et
les enfans de Kichb, fils de Rébia, fils d' Amer, se rassemblem, et
étant plaints réciproquement de la emplaite de Seif-eddaula d
leur égard, ils convincent de se liquer tous ensemble.

ُ وَمَالِكُ أَنْفُنَ ٱلثَّقَلَيْنِ طُـرًّا ﴿ فَكَيْنَ تَخُوزُ أَنْفُتُهَا كِلَابُ ﴿ وَمَا يَرُكُونَ ٱلْفُرَابُ ﴿ الْقَرَابُ لَا الْمُثَالِبُ الْمُؤْدُ وَٱلْفُونَ ٱلْقَرَابُ

Les hommes et les génies sont également en ton pouvoir ; comment la tribu de Kélob pourroit-elle espèrer de demeuver maîtresse d'ellemêmet Ils ne tont point abandohne par une révolte criminelle, mais (comme) on s'éloigne d'une citerne, quand elle offre pour boisson une mort assurée.

394. Le duel est sujet aux mêmes règles de concordance que le pluriel. Exemples :

دَخَلَ ٱلبَّيْنَ مَعْهُ فَنَيَانِ . .

Deux jeunes gens entrèrent avec lui dans la prison.

Les deux pieds dirent. إِذْ هَبَّتْ طَآلُفَتِان مِنْكُمْ أَنْ تَغْضَلا

Lorsque deux corps de troupe d'entre vous avoient conçu le projet de se comporter lâchement.

Il peut arriver pourtant que le verbe soit au pluriel masculin, quoiqu'il ait pour sujet un duel féminin; mais c'est lorsque le nom féminin qui est mis au duel, est collectif et signifie une réunion d'êtrès raisonnables. Exemple:

وَإِنْ ظَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَأَشْلِمُوا بَيْنَعُمَا

Si deux troupes d'entre les croyans combattent l'une contre l'autre, mettez la paix entre elles deux.

395. Quoique, comme nous l'avons dit, quand le verbe précède le sujet, il soit d'usage de mettre le verbe au singulier avec le sujet pluriel ou duel, cependant on peut aussi faire concorder le verbe en nombre et en genre avec le sujet. Exemples:

Il a combattu en personne contre les rebelles, et tous, tant proches qu'éloignés, l'ont laissé sain et sauf.

Mon peuple a combattu pour toi, et le secours qu'ils t'ont donné a fait ta gloire: s'ils t'eussent manqué de foi, tu aurois été couvert de consusion (1).

Les jeunes femmes ont vu briller sur mon visage les poils blancs de la vieillesse, et elles ont détourné de moi la fraîcheur de leurs joues (2).

<sup>(</sup>i) Les grammalitems arabes prétendent qu'on emploie quelquefois le verbe au duel et au pluriel, quolqui on màrtense la parole qu'à un estule personne, et que cela indique que le verbe, mis au duel ou au pluriel, devoit être répété plusieurs fois. Ainsi, dans l'Alcoran (sur. 13, vers. 101), وأرخين والمنتخب 
<sup>(</sup>a) On désigne ordinairement ce genre de concordance, sous cette formule,

396. Dans les temps exprimés par la réunion du verbe és et du prétérit ou de l'aoriste d'un autre verbe, si le sujet est placé entre les deux verbes, on se conforme, pour le verbe és, aux règles de concordance du verbe précédant le sujet, et pour le second, à celles de la concordance du verbe placé après le sujet.

397. Lorsque le sujet est un nom collectif et qu'il précède le verbe, on met ordinairement le verbe au pluriel. Exemples :

Mais la plupart des hommes ne sont pas reconnoissans.

Une portion d'entre eux craignent les hommes.

Une partie d'entre eux entendoient la parole de Dieu.

398. Quelquefois le sujet semble exprimé par un nom au génitif, précédé de la préposition , comme dans cet exemple (1).

Il ne nous est pas venu DE prédicateur ni DE moniteur.

Mais cette manière de s'exprimer, assez approchante de la locution française par laquelle je la traduis, renferme une ellipse, et le verbe est réellement en concordance avec le sujet sous-entendu, qui est وَنَّوْ عَلَيْهِ وَالْمُوا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ال

La concordance cependant est la même qui devroit avoir lieu, si le nom qui sert de complément à la préposition ou étoit effectivement le sujet, et étoit en conséquence mis au nominatif. Exemple:

أَ الْبَرَاغِيثُ أَدْ puces m'out mange. Il paroit qu'elle est particulière à quelques tribus arabes.

<sup>(1)</sup> Voyez, à cet égard, ce que j'ai dit dans la 1.º partie ( n.º 1082).

Aucun peuple ne devance le terme qui lui est assigné (1).

399. Si le sujet est composé, c'est-à-dire, s'il est formé de plusieurs sujets partiels, le verbe peut encore être placé avon u après le sujet: si le verbe est placé avant le sujet composé, on peut le mettre au pluriel, comme dans l'exemple suivant:

Nous viendrons moi et toi, et nous en prendrons autant qu'il nous sera nécessaire.

On peut aussi le mettre au singulier, en le faisant concorder avec celui des sujets partiels qui le suit immédiatement. Ex.:

Aaron et ses fils mettront leurs mains sur sa tête.

400. Si le verbe est après le sujet composé, il se met au duel, lorsque le sujet composé n'exprime que deux individus, et au pluriel, lorsqu'il en exprime un plus grand nombre. Exemples:

Une tortue et un lièvre disputerent un jour à qui des deux arriveroit le premier, et ils prirent pour but la montagne.

<sup>(</sup>۱) On peut considérer cela comme une concordance logique ( 10.º 404 ), ou bien supposer une ellipse, en sorte que l'expression complète servit : مُنْ اَنْسُونُ أَمْنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

Le ventre et les deux pieds disputèrent ensemble.

401. On met de même le verhe au duel, si les deux noms appellatifs mis au singulier et formant le sujet composé, signifient non des individus, mais des espèces entières. Exemple:

Et les plantes et les arbres adorent.

402. Si le sujet composé renferme un nom au singulier, et un autre au pluriel i, pourvu que ce soit un pluriel irrégulier, on met le verbe au duel. La raison de cette concordance est sans doute celle que j'ai déjà donnée (n° 380). Exemple: قَلْدًا يُغْخِ فِي ٱلسِّرِو نَقْدَ وَاحِدَةً وَحَمْلَتِ ٱلأَوْسُ وَٱلْجَالُ فَدُشَعًا مَا مُعَلِّدًا لَهُ وَاحِدَةً وَحَمْلَتِ ٱلأَوْسُ وَٱلْجَالُ فَدُشَعًا حَمْلَتِهَ اللهِ عَلَيْهِ السِّرِو نَقْدَ وَاحِدَةً وَحَمْلَتِ ٱلأَوْسُ وَٱلْجَالُ فَدُشَعًا حَمْلَتِهِ اللهِ عَلَيْهِ السِّرِو نَقْدَ وَاحِدَةً وَمُحْلِقٍ اللهِ عَلَيْهِ السِّرِيةِ السِّرِو نَقْدَ وَاحِدَةً وَمُحْلِقٍ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

Quand il aura été sonné une fois de la trompette, que la terre et les montagnes auront été emportées, et auront été brisées une fois.

403. Quant à la concordance du genre dans ce cas, si les sujets partiels sont de différens genres, on met ordinairement le verbe au masculin. Exemple:

La paresse et l'excès du sommeil éloignent de Dieu et attirent la pauvreté.

404. Le sujet étant complexe et formé de deux noms appellatifs en rapport d'annexion, c'est-à dire, dont le second sert de complément au premier, il n'est pas rare que le verbe s'accorde en gente avec le nom qui forme le complément du rapport d'annexion, quoique, suivant la règle ordinaire, il dut s'accorder avec l'antécédent, qui est le vrai sujet grammatical.

On peut regarder la concordance, en ce cas, comme une concordance logique, parce qu'on y a plus égard au rapport logique qui unit les idées, qu'au rapport grammatical qui se trouve entre les mots. Et effectivement, cette concôrdance, qui semble transporter au nom qui sert d'antécédent au rapport d'annexion, le genre qui n'appartient dans la réalité qu'au nom qui forme le complément, n'a lieu que dans le cas où l'on pourroit, sans nuire essentiellement au sens, supprimer l'antécédent, et se contenter d'exprimer le conséquent (1). Exemples:

Au jour où toute ame trouvera ce qu'elle aura fait de bien.

Ensuite chaque ame recevra complètement ce qu'elle aura mérité.

Tous ils repoussent les insultes, tous ils combattent avec bravoure; cependant alors que se présente la plus redougable des troupes ennemies, à laquelle il faut donner la chasse, je suis encore plus brave qu'eux tous.

Vous êtes le meilleur peuple qui ait été produit parmi les hommes.

Lorsque je l'entendis prononcer la somme de trente mille (dinars), tous mes mémbres se relâchèrent.

C'est une gloire suffisante pour toi, qu'une des femmes libres les plus nobles a nourri du même sein, et toi et le khalife.

<sup>(1)</sup> Voyez les commentaires sur l'Alfryse d'Ebn-Malec ( man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 1234, fol. 64 recto, et man. de S.-Germ. n.º 465, fol. 104 recto).

II. Q

On trouve un autre exemple de concordance logique dans les vers suivans:

قِفَا نَبُكِ مِنْ ذِكْرَى خِبِيبِ وَمَنْزِلِ لِمِنْفِطِ ٱللِّرَى بَيْنَ ٱلذَّحُولِ فَحُرُمُ لِ فَقَوْمَتِ فَٱلْمِثْوَاةِ لَمْ يَعْنَى رَسْمُعَا لَمَا نَجَنَهَا مِنْ جَنُوبِ وَشَهْمًا أَلِ

Arrêtez-vous, mes deux amis ; pleurons au souvenir d'une amante, et d'une habitation qui étoit placée au pied de cette colline sablenneuse, entre Dahoul, Haumal, Taudhih et Mikrat, et dont les traces ne sont point encore effacées, malgré les vents du midi et du nord qui ont sillonné à l'envi cette solitude.

. Le nom conjonctif لن, qui sert ici de sujet, est en concordance avec le verbe féminin نَعَنْ , parce qu'il représente le mot يُعَنْ , vent, qui est du genre féminin.

Voici un autre exemple du même genre:

فَتَطْلِمُ بَغْدَاذً وَتَجْلُولَ لَنَا ٱلدُّخَى بِمَكِّمَةً مَا شَعْمُو ثَـلَاثَـنَا ۚ أَقْمُورَ

Alors Bagdad est enveloppée de ténèbres, et CE QUI est capable d'effacer l'éclat de trois lunes, dissipe pour nous à la Mecque l'obscurité.

Le poëte a voulu dire trois soleils, pour indiquer Djafar le Barmécide et ses deux fils; et quoiqu'il n'ait pas même nommé le soleil, il a mis les verbes au féminin, tandis que, d'après l'analogie grammaticale, le sujet étant U, les verbes auroient dù être au masculin.

مَنْ صَالَتُ Il en est de même dans cette manière de s'exprimer مَنْ اللهِ اللهُ ال

<sup>(1)</sup> On pourroit observer sci que, dans ces expressions interrogatives, of ou la sorme réellement l'attribut, et le sujet est sa mère; et d'après cette considé-

405. La concordance des mots او جالله , dont il a déja été parlé précédemment (n.° 264), exige quelques observations particulières.

Il faut d'abord remarquer que, quoique ces deux mots aient la forme caractéristique du duel et qu'ils soient effectivement destinés uniquement à indiquer la réunion de deux choses, ils sont généralement considérés, sous le point de vue de la concordance, comme des noms singuliers. Par une conséquence de cela, le verbe qui leur sert d'attribut, doit être au singulier. Exemples:

Chacun de nous deux, avec lui, n'obtient jamais de quoi se rassasier, et jimais nos yeux ne cessent de verser des larmes par l'effet de la faim.

Chacun des deux jardins a produit son fruit bon à manger.

كِلَانًا إِذَا مَا نَالَ شَيًّْا أَفَاتَهُ

Chacun de nous deux, quand il possède quelque chose, le laisse échapper.

ration , la concordance seroit ce qu'elle doit être : mais alors أُمْرُ devroit être au nominatif.

Cependant il arrive quelquefois que le verbe qui se rapporte à كان ما للله , est mis au duel , ou au féminin singulier s'il précède le mot لله ; mais c'est alors une concordance logiement (n.° 404) , et le verbe est mis en rapport avec le complément des mots لله ما لله , et non avec ces mots eux-mêmes (1).

406. Nous avons vu ce qui concerne la concordance du verbe avec son sujet, quant au genre et au nombre; le verbe doit aussi suivre certaines règles pour concorder avec le sujet, quant aux personnes : ces règles peuvent se réduire à deux.

407. Le verbe s'accorde toujours en personne avec le sujet exprimé ou sous-entendu, et la même concordance a lieu s'il y a plusieurs sujets qui soient de la même personne.

On doit dire cependant, ان مَا كَانِي إِلَّا أَنْتُ personne ne l'a tué, si ce n'est moi; mais il n'y a là rien de contraire à la règle, puisqu'il est évident que le sujet du verbe بَارِ dans ces exemples, est مُنَا أَنَا أَنَا اللهِ

408. Si un même verbe a plusieurs sujets de différentes personnes, il s'accorde en personne avec celui des sujets qui, comme disent ordinairement les grammairiens, est de la personne la plus noble; c'est-à-dire, de celle dont la relation est plus proche avec celui qui parle: la première personne a la préférence sur les deux autrés, et la seconde sur la troisième.

Nous viendrons moi et toi, et nous en prendrons autant qu'il nous sera nécessaire.

Moi et le jeune homme nous irons jusque-là, et nous adorerons.

Dans ces exemples, le verbe est à la première personne, parce

<sup>(1)</sup> On peut consulter là-dessus ce que disent Hariri, dans mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 95 et 96; Zouzéni, dans son commentaire sur la Moal-

que l'un des sujets auxquels il se rapporte, est de cette même personne. Dans l'exemple suivant, le verbe ayant deux sujets, dont l'un est de la seconde personne et l'autre de la troisième, il est à la seconde personne, conformément à la règle que nous venons de donner:

Toi et ceux de tout parti, trouvez-vous devant Dieu avec Aaron.

409. Le sujet indéterminé que nous exprimons en français par on, se rend ordinairement en arabe par la troisième personne

du pluriel masculin. Exemple : 1 on a raconté.

410. On peut aussi employer, comme en latin, la voix objective, d'une manière indéterminée : قِيلَ il a été dit, on a dit ; وَعِلَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ ال

411. Il se rencontre assez souvent des verbes dont le sujet n'est point exprimé. Ils répondent à ceux que les grammairiens appellent ordinairement verbes impersonnels: tels sont, par exemplé, les verbes latins pluit, fulgurat. Dans notre langue, le sujet de ces verbes est exprimé par le pronom de la troisième personne il, comme il pleut, il tonne. Il en est de même en arabe: ces verbes se mettent à la troisième personne et au masculin. On ne doit pas croire que ces verbes n'aient pas véritablement de sujet; car il seroit absurde de supposer une proposition qui exprimât un attrii ut, sans relation à aucun sujet. Il y a donc ici une ellipse. Pour concevoir la raison de cette ellipse, il faut faire attention que la plupart des verbes que l'on emploie ainsi, expriment des effets dont les causes ne sont point connues, au moins du commun des hommes. C'est pour cela que le sulet n'est exprimé que d'une manière indéterminée.

laka de Lébid (voyez Calila et Dimna, ou Fables de Bidpai, pag. 305 du texte arabe); Djewhari, dans le Sihah, et Béidhawl, sur le verset 31 de la surate 18 de l'Alcoran.

Ainsi, lorsqu'on dit il pleut, c'est comme si l'on disoit, la cause inconnue de laquelle provient la pluie, pleut. Il y a d'autres cas où l'on peut rendre raison de l'ellipse, en substituant au pronom de la troisième personne le sujet une chose : ainsi, lorsque l'on dit, il arriva qu'il mouvut le lendemain, c'est comme si l'on disoit, une chose arriva, et cette chose est qu'il mourut le lendemain. Mais, dans ce cas-là même, on voit que le pronom de la troisième personne n'indique qu'un sujet indéterminé, qui est déterminé ensuite par la proposition conjonctive. Ce que nous exprimons en français par le pronom de la troisième personne, les Arabes l'indiquent en mettant le verbe à la troisième personne : ainsi ils disent à d'a plu, à d'a neigé.

#### CHAPITRE XVII.

Règles de dépendance et de concordance qu'on doit observer lorsqu'un même nom sert de sujet à plusieurs verbes, ou de sujet à un verbe et de complément à un autre, ou enfin d'attribut à plusieurs propositions.

werbes, ou même à un plus grand nombre; il peut arriver pareillement que le même nom serve de sujet à un verbe, et de complément à un autre. Cette sorte de lutte entre deux parties du discours qui exercent une influence ou pareille ou différent sur le nième mot, est nommée, par les grammairiens arabes, contestation au sujet de l'action النَّانِيُّ فِي النَّائِ (1), c'est-à-dire, de l'influence des antécédens ou régisteurs فَيْ اللَّهُ sur les coim-

<sup>(2)</sup> L'historien de Timour, Ahmed, fils d'Arabschah, a fait alfusion à ce terme technique de la syntaxe arabe, dans un passage que les interprètes n'ont

plémens. Il ne faut pas perdre de vue que, suivant ces grainmairiens, le sujet d'un verbe est régi par ce verbe, aussi bien que le complément (n.° 42).

Pour ne point embrouiller la question dont il s'agit, nous ne supposerons que deux verbes qui exercent une influence commune sur un même mot, et nous n'entrerons point dans l'examen des diverses opinions qui partagent les grammairiens.

Voyons d'abord ce qui a lieu, lorsque le même nom sert de sujet à plusieurs verbes.

413. Si le nom qui sert de sujet est placé avant les verbes, il n'y a aucune difficulté; les deux verbes concordent avec le sujet, suivant les règles ordinaires. Exemples:

point entendu. En décrivant une chasse, il dit ( tome II, page 844, édition de M. Manger ):

Ceci prouve combien il est nécessaire de connoître les termes techniques de la grammaire arabe, pour entendre les écrivains qui y font souvent allusion.

(1) Il est bon de rappeler ici que, nuivant les grammaigines arabes, """ iest point, dans cette construction, le sujet du verhe, mais est un Inchontif, et que le véritable, nujet est le prenom cadé sons la forme du verhe [nº 101, 1", part., "" part., "" bate, "nº 101, "" part., "" part., "" bate, "" n' 109, "" part., "" part., "" bate, "" accommensire un "" "" l'illipya dit, en expliquant le cas dont l' à sigit. " Eben-Malee a est on de dire, ", i deux antiedièna agissent un un mom qu'ils précident, pour faire sentir que la constrainon me
pout pas avoit leu quand les dous antiédéns sont laces aprête le prûjer, comme

# هُمْرِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْقَوْنَ عَن ٱلْمُنْكَرِ

Ils commandent ce qui est bien, et défendent ce qui est mal.

414. Si les deux verbes précèdent le sujet, l'un des deux est censé avoir pour sujet le nom exprimé, et il suit les règles de concordance exposées précédemment (n. <sup>56</sup> 381 et suivans); l'autre a pour sujet le pronom sous-entendu qui représente ce nom, et il doit être en concordance exacte de nombre et de genre avec ce même pronom. Exemples:

يُحْسِنَانِ وَيُسِيءُ ٱبْنَاكَ

Tes deux fils font le bien, et pratiquent le mal.

بَغَى وَآغْتَدَيَا عَبْدَاكَ

Tes deux esclaves ont prévariqué et commis des violences.

إِنْ عَامِلُدِي أَفْتَصَيَّا فِي أَسِم عَمَلَ قَبُلُ فَلِلُوَاهِي مِنْكُمَا ٱلْعَسَلُ قَالَ قَبَلُ تَنْهِيهِا عَلَى أَنْ ٱلنَّنَازِعَ لَا يَعَاقَى بَيْنَ عَالِمِينَ مُتَاجِّزِينِ غَنْوَ زَيْدُ قَام وَتَعَدَّ إِنِّنَ كُلُّدُ مِنْهُمَّا مِنْهُولَ مِيمُولِ مَا هَبِلَ إِنَّا الْهَجُورُ مِنْ مَبِيرِ ٱلْنَبْق ٱلنَّالِينَ فَكَ تَنَازَعَ بَيْنَهُمَا بِيلَافِي ٱلْمُنْقَوْمِنُونِ نَحْرَ قَام وَتَعَدَّ زَيْدُ فَأَنَّ كُلُّ مِنْهَمَا مُتَوَجِّةً فِي ٱلْمُنْنَى إِلَى زَيْهِ مَالِحُ لِلْمَتِلِ فِي لَفَظِهِ فَيَعَدَّلُ أَحْدُمُمَا فِيو وَآلَكُ مَنْ فَسِيسِيرِهِ

Voyez le man. ar. de Saint-Germ., n.º 465, fol. 68 reco.

<sup>-</sup> dans Zilil (en lost et vin anis, parce qu'alors chacun des deux antécédems e propre influence sur le promo qu'il renferme et qui se rapporte au nom qui précède : il n'y à donc pas de amessaime entre eux. Cette contécte uton, au contraire, a lieu quand les deux antécédens précèdent leur régine, e nomme dans cet exemple, ¿via el et « s'es aus l'Zili ; ca chacun des deux antécédens et en rapport logique avec Zilil, et est propre à règir ce non; mais l'un des deux seulement accret on influence grammatales lar ule mot Zilil, et l'autre ne l'exerce que sur le pronom qui représente ce nom. » Volci le texte d'Ébon-Malec et de son commentateur :

Dans le premier exemple, le verbe و من خصير exerce son influence sur le sujet فالنبآ , et, à cause de cela , il est au singulier, quoique le sujet soit au duel, conformément à la concordance ordinaire (n.° 394); mais le verbe من خصا و est au duel, parce qu'il a pour sujet le pronom sous - entendu من , ou , pour parler comme les grammairiens arabes , la terminaison of , ou plutôt la voyelle | , qui est le pronom affixe nominatif du duel (n.° 814, 1." part.).

Dans le second exemple, c'est le premier verbe يَ qui exerce son influence sur le sujet والمنظق , et qui, à cause de cela, est au singulier; le second verbe, au contraire, est au duel, parce qu'il a pour sujet le pronom sous-entendu منظل , ou la terminaison l', pronom affixe nominaif du duel.

De ces deux manières de s'exprimer, la seconde est la plus autorisée. Quelques grammairiens admettent aussi, dans ce cas, l'influence commune des deux verbes sur le même sujet, et permettent de dire: گَيْسَ وَبُسِيءَ أَلْهَاكًا

415. Lorsque le même nom sert de sujet à l'un des deux verbes et de complément à l'autre, il faut faire attention à la manière dont les deux verbes sont disposés.

416. Si l'on met d'abord le verbe auquel le nom sert de complément, et ensuite celui auquel il sert de sujet, on sousentendra tout-à-fait le complément, et l'on mettra le nom au nominatif, comme sujet. Exemples:

مَرَرْتُ وَمَرَّ بِي عَرُو

J'ai passé (près d'Amrou), et Amrou a passé près de moi.

Quelques grammairiens permettent cependant de substituer un pronom affixe au nom, pour servir dé complément au premièr verbe, et de dire : مَرْبُنَهُ وَشَرَيْنِي رَبُّنُ j'ai frappé LUI, et Zéid m'a frappé ; c'est-à-dire, j'ai frappé Zéid, et il m'a frappé.

417. Si l'on met d'abord le verbe auquel le nom sert de sujet, et ensuite celui auquel il sert de complément, on supprimera toutà-fait le complément, et l'on observera, pour la concordance du premier verbe avec le sujet, les règles ordinaires. Exemple:

مَّرَبَىٰ وَصَرَبْتُ ٱلزَّيْدَان

Les deux Zéids m'ont frappé, et je (les) ai frappés.

On peut aussi exprimer le nom sous la forme de complément, et donner au verbe dont l'influence auroit dû s'exerce sur ce nom comme sur son sujet, la terminaison qui indique sa concordance avec le pronom qui représente ce sujet. Exemples:

ضَرَبُونِي وَضَرَبْتُ ٱلزَّيْدِينَ

Ils m'ont frappé, et j'ai frappé les Zéids; c'est-à-dire, les Zéids m'ont frappé, et je-les ai frappés.

ضَرَبْتُ وَخَرَبَانِي ٱلزَّيْدَيْنِ

"Ai frappé, et tous deux m'ont frappé, les deux Zéids; c'est-à-dire, j'ai frappé, les deux Zéids, et les deux Zéids m'ont frappé.

418. S'il s'agit d'un verbe qui doive avoir un sujet et un attribut, tel que b'é être, j'é devenir, et que l'attribut soit commun à deux propositions, connne dans cet exemple, j'étois malade, et Zéid étoit malade, on peut se contenter d'exprimer une seule fois l'attribut, le supprimant tout-à-fait pour la seconde fois, ou le représentant par un pronom isolé composé (n.º 1017, 1.º part.). On dira donc: المناف المن

La première de ces trois manières de s'exprimer est la plus autorisée.

Ceci suppose que les deux sujets sont du même genre et du même nombre : dans le cas contraire, il faudroit répéter l'attribut.

410. La même chose à-peu-près a lieu par rapport aux verbes, tels que مَّلَةً croire, عَبِينَ juger, qui ont pour complément une proposition entière, formée d'un sujet et d'un attribut, mis tous deux à l'accusatif (n.º 149), comme dans cet exemple: j'ai cru Zéid savant; c'est-à-dire, j'ai cru que ظَنَنْتُ زَيْدًا عَالَمًا Zéid étoit savant. Il peut arriver que l'attribut soit commun à deux propositions, et par conséquent à deux sujets différens, et que le nom qui dans l'une des propositions est le sujet du verbe croire, soit dans l'autre le sujet de la proposition complémentaire. Tel est cet exemple : Zéid m'a cru savant, et j'ai cru Zéid savant. En se conformant à ce qu'on vient de lire dans أَظُنَّتَى وَظُنَّتُ زُيْدًا عَالِمًا : le n.° précédent, on pourra dire en arabe ظَنَّد إِيَّاهُ وَظُنَنْتُ زَيْدًا عَالِيًّا m'a cru, etj'ai cru Zéid savant; ou bien ظُنَّد إِيَّاهُ وَظُنَنْتُ زَيْدًا عَالِيًّا مَا لَتُن وَظُنَاتُ وَبِيدًا il m'a cru CELA, et j'ai cru Zéid savant ; ou enfin il m'a cru, et j'ai cru Zeid savant , CELA ; c'est-àdire , j'ai cru Zeid savant , et il m'a cru tel.

Entre ces trois manières de s'exprimer, la première est la plus autorisée.

Si les sujets étoient de genre ou de nombre différent, il faudroit répéter l'attribut. Exemple :

Je regarde Zeïd et Amrou comme mes deux frères, et tous deux me regardent aussi comme leur frère (à la lettre, existimo, et existimant me fratrem, Zeïdum et Amrum, fratres).

Quelques grammairiens autorisent en ce cas les deux foranules suivantes:

## أَظُنُّ وَيَظُنَّانِي إِيَّاهُ زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْن

Je crois, et ils me croient CELA, Zeid et Amrou (mes) deux frères. أَظُنُ وَيَظُمَّلُ لَهِ رَعُمُوا أَخْرَيْنِ

Je crois, et ils me croient, Zeid et Amrou (mes) deux frères.

Dans ce dernier exemple, c'est le second verbe qui n'a point d'influence sur son sujet, les noms Zeïd et Amrou, sujet du verbe رَطُعًان, ètant sous-entendus.

#### CHAPITRE XVIII.

## Concordance du Sujet et de l'Attribut.

42O. Il n'y a de concordance entre le sujet et l'attribut, que quand l'attribut est un adjectif; et il faut avoir soin, à cet égard, de ne pas considérer comme adjectifs un grand nombre de mots qui peavent être rendus en français et dans d'autres langues

<sup>(1)</sup> Toutes ces manières de parler, qui paroissent, il faut l'avouer, blen peu naturelles, sont sans doute d'un usage extrémement rare; car à peine me rappelé-je en avoir rencontré des exemples ailleurs que chez les grammairiens.

par des adjectifs, mais qui, en arabe, sont de véritables noms, tels que *bien*, مَثَّرُ *mal*, et tous les mots qui expriment une déée comparative ou superlative, et qu's sont de la forme المُثَلِّدُ Ces noms répondent à-peu-près au genre neutre des. adjectifs latins, employés sans aucun nom auquel ils se rapportent, ou avec le mot qu'id, comme bonum, malum, melius, melius quid, majus quid, O'C. C'est ainsi qu'on dit en arabe:

Une servante vraie croyante est meilleure [ est melius quid] qu'une servante polythéiste.

Les bonnes œuvres sont excellentes [ sunt optimum quid ], auprès de ton seigneur, quant à leur récompense.

La sédition est pire [gravius qu'id] que le meurtre.

- 421. La concordance entre le sujet et l'attribut adjectif, ne concerne que le nombre et le genre.
- 422. Les règles de cette concordance sont a-peu-près les înèmes que celles de la concordance du verbe avec le sujet.
- 423. L'attribut adjectif étant placé après le sujet, concorde avec lui en genre et en nombre (n° 378), à moins que le sujet ne soit un pluriel irrégulier; car alors l'attribut peut être au singulier féminin (n° 380). Exemples :

Ses père et mère étoient vrais croyans.

Les cœurs sont aveugles, quoique les yeux soient clairvoyans.

En ce jour-là, il y aura des visages baissés vers la terre, fatigués, abattus de lassitude, qui supporteront la violence d'un feu ardent.

424. Si l'adjectif verbal qui forme l'attribut précède le sujet, ce qui a lieu dans les propositions interrogatives et négatives, et que le sujet soit un pluriel ou un duel, on doit mettre l'attribut au singulier. Exemples:

### أَدَاخِلُ ٱلرِّعِلَان

Est-ce que les deux hommes entrent!

# مَا خَارِجُ ٱلرِّجَالُ

Les hommes ne sortent point.

425. Ce seroit ici le lieu de traiter de la concordance entre le sujet et l'attribut dans les propositions adverbiales, de la nature de celles dont j'ai parlé précédemment (n.º 158), et dont le caractère est que l'adjectif qui forme l'attribut précède le sujet, exprimé ou sous-entendu. Mais comme ces sortes de propositions, nommées j'als c'està-dire termes circonstantiels d'état, par les grammairiens arabes, sont toujours dans la dépendance d'un antécédent qu'elles qualifient, et que cet antécédent influe sur leur concordance, je remets à en parler au chapitre où je traiterai de la concordance des adjectifs avec les noms.

426. Si le sujet est un nom collectif, l'attribut peut être au pluriel. Exemple: 
مُرَّا لَهُ قَالِيُونَ : fous lui obéissent (n.° 397).

427. Si le sujet grammatical, étant du masculin, a pour complément un nom féminin qui soit le véritable sujet logique, l'attribut peut pareillement être mis au féminin. L'attribut peut pareillement être mis au masculin, si le sujet grammatical, étant du féminin, a pour complément un nom masculin qui puisse être considéré comme le sujet logique (n.º 404). Exemples:

# كُلُّ نَفْسِ ذَآيُقَةُ ٱلْمَوْتِ

Toute ame éprouvera la mort.

رُويَةُ ٱلْفِكْرِ مَا يَؤُولُ لَهُ ٱلْأَمْرُ مَعِينًا إِلَى آخِينًا ﴾ ٱلنَّــوَالى La vue de l'esprit qui considère l'issue des événemens, aide à secouer la paresse.

أَنَّىٰ ٱلْفَوَاحِشِ عِنْدَهُمْ مَعْرُوفَةً ۚ وَلَدَيْهِمُ تَرْكُ ٱلْجَيْمِلِ جَالُّ

Commettre des actions criminelles, c'est chez eux un mérite, et ils comptent pour un titre de gloire de renoncer à ce qui est honnête. est au féminin singulier , معروفة , est au féminin singulier ,

parce qu'il concorde avec ٱلْفَوَاحِشِ, pluriel irrégulier (1).

428. Ce que nous avons observé précédemment (n.º 405) relativement à la concordance des verbes avec les mots ile et en ce qui concerne le nombre , s'applique également aux ا علتنا propositions nominales qui ont pour attribut un adjectif. Ex.:

كُلانًا غَنُّ عَنْ أَخِيهِ حُبَرتُهُ

Chacun de nous, pendant sa vie, sait se passet de son frère.

ف كِلْتَ رِجْلَيْهَا سُلَامَى وَاحِدَهُ ﴿ كِلْنَاهُمَا مَقْرُونَةً بِزَّآتُـدَهُ A chacun de ses deux pieds il y a un os nommé solama, et

chacun de ces deux os est accompagné d'un autre qui est superflu. أُمِنْ هَرْبَةِ مِنْ مَآمَكُرُم هَرَبْتُهَا فَهِبْتَ عَلَىَّ ٱلْآنَ. طَابَ ٱلسُّكُرُ سَأَمْرُبُ فَآغْفَبْ لا رُسِيتَ كِلاَمْهَا حَبِيبٌ إِلَى قَلْبِي عُقُوقُكَ وَٱلْفَسْرُ

Quoi donc! est-ce pour une coupe du jus de la vigne que j'ai avalée, que tu t'es mis en colère contre moi! de ce moment je trouve des charmes à l'ivresse. Oui, je boirai: mets-toi donc en colère;

<sup>(1)</sup> Peut-être vaudroit-il mieux considérer ici ac comme nom; car les adjectifs, en passani au genre féminin, prennent irès-souvent la nature des

puisses-tu n'avoir jamais aucune satisfaction! Te désobéir et boire du vin, ces deux choses plaisent à mon cœur.

429. Lorsqu'une proposition nominale a pour sujet un article démonstratif ou un pronom, si l'attribut est du gent féminin, ou si c'est un pluriel irrégulier qui, lors même qu'il provient d'un singulier masculin, concorde régulièrement avec des adjectifs, des pronoms et des verbes au singulier féminin, l'article démonstratif ou le pronom se met le plus souvent au féminin et au singulier, quoiqu'il se rapporte à un antécédent du genre masculin. C'est une sorte de concordance d'attraction. Ex.:

Cela (est ainsi ordonné), afin que vous croyiez en Dieu, et ce sont-là les règles de Dieu.

Cela n'a pas cessé d'être leur prétention, jusqu'à ce que nous les ayons réduits à l'état de grains que l'on a moissonnés.

Ce sont-là les merveilles de Dieu que nous te récitons. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيُوتُنَا ٱللَّانِيَّا وَمَا خَيْنِ مِجْمُعُوثِينَ

Elle n'est (c'est-à-dire, cette promesse que vous nous faites n'est)

Ceci est un avertissement, et quiconque voudra (en profiter)
prendra (cet avertissement) comme un moyen de s'approcher de son
seigneur.

Prends pour ton usage ce discours, comme un legs tel que personne n'en a fait avant moi.

Cela est de sa part (une chose) dont, on ne doit pas se croire à l'abri; ( je veux dire) qu'il fasse ce qu'il a dit.

Nous dirions: Il ne faut pas s'y fier, car il est homme à le faire comme il le dit.

Mais ce sont-là (c'est-à-dire, mes plaintes contre la fortune sont) les crachats d'un poitrinaire, autour desquels se projette, lorsque son mal s'irrite, une salive épaisse (1).

430. Nous devons rappeler ici qu'il y a deux cas où l'attribut dôt être mis à l'accusatif, quoique le sujet soit au nominatif: c'est, 1.º dans les propositions nominales négatives (n.º 129); 2.º dans les propositions adverbiales qui sont exprimées sous forme de termes circonstantiels, et où l'attribut est placé le premier. Nous en avons donné des exemples ailleurs (n.º 158).

Au surplus, nous traiterons spécialement, dans le chapitre suivant, de la concordance qu'il convient d'observer dans ces sortes de propositions.

Au contraire, le sujet se met à l'accusatif, l'attribut restant au nominatif, après [6] et les particules analogues (n.° 125).

Nous renvoyons aussi au chapitre suivant une autre observation, concernant les adjectifs qui concordent en même teimps avec deux noms (n.º 329), comme attributs par rapport à l'un de ces noms, et qualificatifs par rapport à l'autre.

#### CHAPITRE XIX.

Concordance des Adjectifs, des Articles démonstratifs et des Pronoms, avec les Noms.

431. On a vu précédemment ce qui concerne la concordance des adjectifs, des articles démonstratifs et des pronoms; avec les noms, quand ces mots forment l'attribut d'une proposition dont les noms sont le sujet (n.º 420 et sufvans).

Nous allons considérer ici les adjectifs et les articles démonstratifs comme simplement qualificatifs, et formant, avec le nom auquel ils se rapportent, une seule partie intégrante du discours, soit le suiet, soit l'attribut, soit un complément quelconque.

- الله على 22. Sous ce point de vue, les adjectifs sont nommés الله و الله الله و الله
- 433. L'adjectif, considéré comme qualificatif, doit concorder avec le nom qu'il qualifie, où, ce qui est la même chose, auquel il se rapporte, relativement à quatre choses: 1.º la qualité de défini ou d'indéfini, 2.º. le nombre, 3.º le gentre, 4.º le cas.
- 434. Les articles déterminatifs 15, 15 , 15 , et autres, étant définis de l'eur nature, ne peuvent se joindre qu'à des noms définis, soit par l'article déterminatif, soit autrement: ils doivent aussi concorder avec les noms en nombre et en genre. Quant aux cas, ils n'en ont point, si ce n'est au duel : à ce nombre, ils concordent en cas avec les noms auxquels ils se rapportent.

435. Les pronoms ne sont jamais employés à qualifier les noms, mais seulement à les représenter, Ils ont, au surplus, avec les noms qu'ils représentent, la même concordance de 'genre et de nombre, que les adjectifs ont avec les noms qu'ils qualifient.

436. Nous avons dit que l'adjectif s'accorde avec le nom, par rapport à la qualité de défini ou d'indéfini; c'est-à-dire que l'adjectif doit être défini ou déterminé par l'article ji, toutes les fois que le nom est déterminé, soit par l'article ji, soit par un complément déterminatif, soit enfin par la qualité de nom propre. Ainsi l'on doit dire : مَا الْمُعَامِّ الْمُعَامِي الْمُعَامِّ الْمُعَامِعِيْمِ الْمُعَامِّ الْمُعَامِعِيْمِ الْمُعَامِّ الْمُعَامِعِيْمِ الْمُعَامِّ الْمُعَامِعِيْمِ الْمُعَامِعِيْمِ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِعِيْمِ الْمُعَامِعِيْمِ الْمُعَامِعِيْمِ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِعِيْمِ الْمُعَامِيْمِ الْمُعَامِعِيْمِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِيْمِ الْمُعِيْمِ الْمُعِيْمِ الْمُعِيْمِ الْمُعِيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي

437. La valeur de l'adjectif est quelque ois exprimée par une proposition, soit verbale, soit nominale. Cette sorte de proposition, que l'on pourroit nommer adjective ou qualificative, et que les grammairiens arabes appellent in tendeterminée, ne se joint qu'à des noms indéterminée qui sont alors désignés sous le nom de (1). Exemples:

<sup>(1)</sup> Voyez mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 158 et 162.

Quand l'antécédent est déterminé, la proposition n'est plus considérée comme qualification :

Une proposition, dans tout son ensemble, est toujours considérée comme îndéterminée, à moins qu'elle ne soit conjuncire على, et voila pourquo elle ne peut qualifier un antécédent déterminé, autrement que sous la forme de والم *terme circonsantiel.* Je crois même que, quand la proposition est conjonctive, elle est toujours considérée, en elle-même, comme indicerminée : ny a de déterminé que l'adjectif conjuncié d'Jacqu'elle.

مَرَرْتُ بِرَخُلُ يَنُّومُ

J'ai passé près d'un homme (qui) dormoit.

قُولُ مَعْرُونَ وَمَغْفِرَةً خُيْرُ مِنْ صَدَقِهِ يَتَنْفُهَا أَذَّى

Des paroles obligeantes et de l'indulgence valent-mieux qu'une aumône (que) suivent de mauvais procédés,

إِنْ كُمَّا مُوكَ فَقَدْ كُنِّ مِن مُركًل مِنْ قَطِلِكَ جَنَّازًا بِٱلْمَتِيَّاتِ

S'ils te traitent de menteur, on a accusé de mensonge avant toi d'autres envoyés, (qui) avoient donné des signes évidens (de leur mission).

اول بيت وضع للناس

Le premier temple (qui) a été bâti pour les hommes (1).

هَوْ ٱلَّذِي أُنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِيَّالَ مِنْهُ آلِيالُ لَحَكَّمَانٌ هُنَّ أَمْ ٱلْكِيَّالِ

C'est lui qui t'a envoyé le livre (qui) renferme des versets d'un sens clair, (lesquels) sont la partie fondamentale de ce livre.

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُر لَا يَبْغُ فِيهِ وَلَا خُلَثُمْ وَلَا عَفَاعَةُ

Avant que vienne le jour (auquel) il n'y aura plus ni convention mercantile, ni aminé, ni médiation.

438. Ces sortes de propositions peuvent et doivent même, le plus souvent, être rendues en français sous forme de propositions conjonctives, comme je viens de le faire en tradujsant par les mots, qui demnoit : mais, en arabe, elles different, par un caractère essentiel, des propositions qui ont pour sujet l'adjectif conjonctif étant, de sa

<sup>(1)</sup> Il ne faut point perdre de vue que les mois مُوسِّعُ وَ اللهُ وَيَعْمُونُ , sont de véritables propositions verbales, dont le sujet est renfermé dans le verbe : دُهُمْ , our le prémier et le troissème exemple, هُمْ , et pour le deuxième , هُمْ

Les propositions qui sont jointes à un antécédent par l'adjectif conjonctif et qu'on appelle ألم , équivalent donc à un adjectif déterminé par l'article أل ; celles au contraire dont je parlicit, et que l'appelle propositions qualificatives, équivalent à un adjectif indéterminé. Ainsi المُنافِ اللهُ لِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

439. Lorsque une proposition qualificative renferme un verbe qui a un sujet différent du nom qualifié par cette proposition; il-faut qu'elle contienne un pronom affixe qui se rapporte au nom qu'elle qualifie. Ce pronom forme réellement la connexion du nom qualifié, avec la proposition qui le qualifie. Exemples:

Je passai près d'un homme dont le père dormoit (à la lettre le père de LUI dormant).

J'ai marié mon fils à une femme qu'aimoit Amrou (à la lettre, Amrou aimoit ELLE).

On retranche cependant assez souvent ce pronom, quand

la connexion est d'ailleurs suffisamment indiquée par le sens. Ex. :

Je ne sais si c'est l'éloignement et la longueur du temps qui ont altéré leurs sentimens, ou si t'est de l'argent (lequel) ils ont reçu.

Le poète auroit dû dire أَمَّالُو أَمَّالُو de l'argent, ils ont reçu 1.01; mais il a supprimé le pronom i lui, sans qu'il en résulte aucune obscurité.

440. On trouve quelquefois un nom restreint par l'article, et joint à une proposition qualificative ou à un de ces mots qui, suivant ce que nous avons dit ailleurs, restent indéterminés, lors même qu'ils ont un complément, tels que من أَنْ أَنْ اللهُ (n.\* 253); mais, outre que ces exemples sont rares, cela n'a jamais lieu que quand l'article est employé pour donner au nom appellatif la valeur de l'expète entièle من أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

Il ne convient pas à l'homme, quel qu'il soit, tel que toi.

On diroit de même لِلرَّجِلِ يَشْنَهُكُ d l'homme quelconque, (qui) te ressemble (1).

441. La concordance de l'adjectif avec le nom, par rapport au car, ne souffre point d'exception, si ce n'est dans les circonstances que nous avons indiquées en parlant du compellatif (n.\* 1711), et quand la particule négative s', employée المنفى المنافع 
442. Si un nom a plusieurs adjectifs, on peut quelquesois se

<sup>(1)</sup> Voyez, sur ce cas, dans lequel il y a, non une détermination complète, mais seulement un commencement de détermination, mon Anthologie gramma-ticule arabe, pag. 162 et 163.

dispenser de les mettre en concordance de cas avec le nom; mais a il faut, pour cela, que le nom soit tellement déterminé par luimème, que les adjectifs ne soient point nécessaires à sa détermination, comme dans cet exemple :

مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْعَاقِلِ الْكَرِيمِ الْقَاضِلِ

J'ai passé près de Zéid, le sage, le généreux, le vertueux. Ziid, nom propre, étant suffisamment déterminé par lui-même, on propre, étant suffisamment déterminé par lui-même, on sous-entend في il est, et dans le second, ji pe veux dire. (n.° 181). Si tous les adjectifs sont nécessaires pour la détermination précise du nom, ils doivent tous être en

pour la détermination précise du nom, ils doivent tous être en concordance de cas avec lui. Si un seul ou une partie seulement des adjectifs est nécessaire à cette détermination, on peut mettre les autres au nominatif ou à l'accusatif (1).

443. Quant à la concordance de l'adjectif en genre et en

nombre avec le nom auquel il se rapporte, elle est, en général, la même que celle du verbe avec le nom qui le précède et qui lui sert de sujet (n.º 378 à 380). Ce que nous disons ici des adjectifs est commun aux pronoms, soit isolés, soit affixes, et aux articles démonstratifs.

Lorsque le nom est singulier ou duel, et masculin, la con cordance est toujours régulière.

Si le nom est singulier ou duel, et féminin, la concordance est pareillement régulière.

Mais si le nom est un pluriel, soit masculin, pourvu que ce ne soit pas un pluriel régulier, soit féminin, on le fait concorder le plus ordinairement avec des adjectifs et des pronoms singu-

<sup>()</sup> C'est là ce que les grammaitlens appelleint des noins sits au nominairt موروة والمستخدمة والمست

liers et féminins (2). C'est ce qu'on voit dans les exemples suivans: وَأَنِّ اللَّهُ مِنْ خُذِ ٱلنَّهَ وَانِي مِنَ ٱلنِّشَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْفَعَاطِيرِ ٱلْمُقَدِّمُ طَرَّةٍ مِنَ آلَوْ هِنَ وَٱلْفَقَةَ وَٱلْفَالِمِ ٱلْمُنَّانِّةِ مِنْ النِّشَاءِ وَالْبَنِينَ وَٱلْفَعَاطِيرِ ٱلْمُقَدِّمُ

'Les hommes se complaisent dans l'amour des choses qui sont l'objet de leurs desirs, comme des semmes, des enfans, des talens amouceles d'or et d'argent, et des chevaux de grand prix.

Dans cet exemple, le mot de , quoique singulier, est construit comme le seroit un pluriel irrégulier, conformément à ce qui à déjà été observé (n.º 390).

رِّ مِنْ ٱلْحَاوِلُ النَّاوِلُهُ وَالْمُوْسِلُ ٱلْوَامِيلُ ٱلْفَصَادِيُّ ٱلْمُعَالِيُّ ٱلْفَوْلِيُّ الْفَامِيزُ ٱلْلَمُوامِرُ ٱلْوَامِنُ وَالْفَتُودُ وَٱلْفُرُودُ وَٱلْأَسُودُ ٱلنَّمِودُ وَٱلْفَعِيلِنُ ٱلْفُوالِ وَٱلْفِيلُونُ ٱلْلِهَارِيُّ ٱلْلِهَارِيُّ

Il avoit près de lui les escadrons qui arrivoient en foule, les provisions qui affluoient abondamment, les armées destructrices, les guerriers dévorans, les glaives qui pourfendent, les cohortes et les drapeaux, les lions noirs, les légions qui rompent (les obstacles), et les étadards qui brillent comme la foudre.

لَهُمْ جَنَّاتُ تَجُرِى مِنْ تَعْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ

Des jardins sous lesquels coulent des fleuves, leur sont destinés. قَعُلْمًا لَكُمْ كُونُوا فِرْدَةً خَاسِمُن فَجَعَلْمَاهًا نَكُمَالًا لِمَا يَثَنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا Nous leur avons dit: Soyez changés en singes, (pour être des).

Nous leur avons dit: Soyez changes en singes, (pour être des).

objets de mépris; et nous les avons rendus (ces singes) un exemple
pour leur siècle et pour les siècles suivans.

" أُولَاذُ كَثِيرَةٌ "أُولادُ كَثِيرَةٌ

. Un grand nombre d'enfans.

<sup>(1)</sup> Cette concordance irrégulière doit cependant être restreinte aux expressions où l'on parle à la troisième personne. En parlant à plusieurs femmes ou à plusieurs choese du genre masculin ou féminin, on ne pourroit pas employer les pronoms féminins singuillers.

444. Cette concordance irrégulière, tant de l'adjectif que du pronom, a ratement lieu quand le nom signifié des créatures raisonnables; mais, dans ce cas-la même, elle n'est pas sans exemple, pourvu que le nom ne soit pas un pluriel régulier. C'est ce qu'on voit dans le vers suivant:

نْ قِمْهِ عَادِ كَانَ مَعْرُوفًا لَمَا ﴿ أَشُرُ ٱلْمُلُوكِ وَتَبْلُهَا وَقِنَالُهَا ۗ

Depuis le sécole d'Ad, ç'a coujours été notre coutume de mettre les rois dans les fers, de les tuer, et de les combattre,

- 445. On peutaussi faire concorder les noms masculins pluriels, pourvu toutefois qu'ils n'expriment pas des êtres raisonnables, avec des adjectifs pluriels feminins. Ainsi l'on dit زائد المنافعة des lions dévarans, المنافعة المن
- 4.6. Cette même concordance irrégulière, qui est la plus ordinaire, n'exclut pas cependant la concordance régulière, qui peut aussi avoir lieu, soit que l'on emploie les pluriels réguliers ou les pluriels irréguliers des adjectifs; mais avec cette restriction, que le pluriel régulier des adjectifs masculins et les pronoms pluriels masculins ne peuvent être émployés que quand le nom auquel ils se rapportent signifie des êtres raisonnables, ou des êtres que, par une figure de rhétorique, on assimile à des êtres raisonnables. Exemples :
- ُ تُوا أَنْفُسُكُمْ مِنَارًا وَتُودُهَا ٱلنَّاسُ وَآغِيَارَهُ عَلَيْهَا مَلَاَثِكَءٌ غِلاَظُ شِدَاذٌ لاَ يَعْضُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَعْتَمُونَ مَا يَهْتَرُونَ

Prencz garde d'exposer vos ames à un feu qui dévore les hommes et les pierres, et dons l'intendance est confiée à des anges duré et forts, qui ne désobétisent point aux ordres que Dieu leur donne, et qui sont tout ce qui leur est commandé. رَمَا عَلَمُنْمُ مِنَ ٱلْحَرَارِجِ مُتَكَلِّمِينَ تَتَلِّمُونَعُنَّ مِنَّا عَلَمْكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِنْب وَمَا عَلَمُنْمُ مِنَ ٱلْحَرَارِجِ مُتَكِلِّمِينَ تَتَلِّمُونَعُنَّ مِنَّا عَلَمْكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِنْب

Quant aux oiseaux de proie que vous aurez instruits en les dressant comme des chiens de chasse, et en leur communiquant une, partie de la science que Dieu vous a donnée, il vous est libre de manger de la proie qu'il sont prise pour vous.

حُدْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصّْرُعَقَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱلجُعُلُ عَلَى كُلِّ جَمَّلِي مُنعُنَّ جُزُوًّا ثُمَّ

آدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا

Prends quatre oiseaux, approche-les de toi (et coupe-les en plusieurs parties); puis mets-en des portions sur chacune des montagnes; appelle-les ensuite, et ils accourront vers toi.

تُمَيِّجُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْإِرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ .

Les sept cieux et la terre, et toutes les créatures qui les habitent, célèbrent ses louanges.

J'ai vu douge étoiles, et le soleil, et la lune; je les ai vus qui m'adoroient.

يَا أَيُّمًا ٱلنَّتْلُ ٱذْخُلُوا مَسَاكِنَـكُمَّ لَا يَخْطِبَنَّكُمْ شُلَّيْنَانُ وَجُنَّوْدُهُ

Fourmis, entrez dans vos demeures, et alors Salomon et ses troupes ne vous écraseront point.

وَلِي دُونَكُمْ أَمْلُونَ مِيدُ مَثَلَثُ وَأَرْفَطُ زَمْلُولُ وَعَرْفَآ، جَنْهُ أَلِ مُمُ الْأَمْلُ فِرَمْسَتَوْدُمُ ٱلسِّرِ ذَارِّئُحُ لَدَيْهِمْ وَلَا ٱلجَالِي بِمَا جَرَّ يُخَذَلُ

D'autres compagnons me dédommageront de la perte de votre societé; un loup endurci à la course, un léopard au poil ras, une hyène à l'épaisse crinière. Avec ees camarades-là, on ne craint point de voir trahit son secrets le compable, avec eux, n'appréhende point d'être abandonné pour une faute qu'il a commise.

Dans le troisième exemple, dest en concordance avec des

pronoms feminins pluriels, par la raison que l'on a dite ailleurs, comme dans l'exemple عَبِينَ مَهِلَ الْمِعَالَ الْمِعَالَ الْمُعَالِينَ عَالَىٰ اللهِ  اللهِ ا

Dans le quatrième, les mots عُمَّوْنَ et أَرْضُ sont en concordance avec le pluriel féminin مُعَّى , comme dans l'exemple rapporté ci-devant (n.° 379), مَثَّلُ رَعْامًا قَدِي كُمْبَى , (379)

Daris le cinquième exemple et les suivans, les pronoms sont du pluriel masculin parce que le loup, le léopard et l'hyène, ainsi que les attres et les fournis, auxquels lls se rapportent, sont considérés comme des êtres taisonnables, stasceptibles d'adorer, ou doués de la faculté de comprendre et de parler (m.º 302).

447. On trouve quelquefois un pronom au pluriel masculin, quoique l'antécédent auquel îl se rapporte soit un pluriel irrégulier qui, ne signifiant point par lui-même des êtres intelligens, devroit donner lieu à la contordance irrégulière. Mais la raison en est que ce nom est employé metaphonquement, pour exprimer des êtres intelligens. Exemple :

Suis-je donc le premier des nez relevés en bosse (c'est-à-dire, des hommes distingués par leur naissance ou par leur mérite), contre lequel les vicissitudes de la fortune aient exercé leur injuste violence (1)?

448. Il faut encore observer, par rapport à la concordance du nombre, que les noms d'une signification collective, quoique

Le mot عرنين signifie proprement la partie supérieure du nez, qui est relevé en bosse.

Ce vers est tiré du poème nommé Maksoura, d'Ebh-Doréid.

de forme singulière, se joignent bien à des adjectifs pluriels (n.° 397). Exemple :

أُنْمُونُنَا عَلَى القَّوْمِ الْكَافِرِينَ

Secours-nous contre les gens incrédules.

Par la même raison, كَمُونَ , étant au singulier , est souvent en concordance avec un nom pluriel, comme dans les deux exemples suivans:

Combien n'y a-t-il pas eu de prophètes aveç lesquels ont été tuées un grand nombre de myriades d'hommes!

وَبَنَّ مِنْفُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء

Il a falt sortir de ces deux personnes un grand nombre d'hommes et de femmes (1).

- 450. Le mot ¿ quiconque, celui qui, est aussi employé comme un nom collectif, et se trouve en concordance avec des pronoms pluriels. Exemple:

فَمَنْ ثَبِعَ عُدَائًى فَلَا خَرْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا عُمْ يَتَكَّرُنُونَ

<sup>(1)</sup> On peut aussi regarder, dans ee cas, size comme un nom en apposition, ce dont il sera parie plus loin, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus convenable.

<sup>(1)</sup> Voyes le vers 35 de la Moallaka de Tarala, édition de M. Vullers. Il paroît par le Sihah, que les grammafriens considèrent à la comme un norm commun, c'est à-dire, qui a les deux genres.

Mais pour ceux qui auront suivi ma direction, ils n'auront aucun sujet de crainte, et ils n'éprouveront aucune affliction.

451. Il y a un genre de propositions nominales, formées d'un sujet exprimé ou sous-entendu et d'un attribut, et dependantes d'un antécédent qu'elles qualifient (n° 430), dont la concordance plus compliquée exige des développemens particuliers. Ce sont celles que les grammairiens arabes nomment dis, et que j'appelle termes circonstanticls d'état. J'ai dit (n° 147, 148 et 158) que le caractère de ces propositions est que leur attribut doit être placé avant le sujêt, et mis à l'accusaifi, quel que soit le cas de l'antécédent que ces propositions qualifient.

452. Ces propositions sont de deux sortes: les unes ont pour sujet un nom qui vient médiatement ou immédiatement après l'attribut, et qui doit toujours être mis au nominatif, comme dans cet exemple:

Un séjour agréable est destiné aux hommes religieux, des jardins d'une éternelle demeure, dont les portes leur seront ouvertes.

Les autres ont pour sujet un pronom personnel sous-entendu, dont le genre et le nombre sont déterminés par l'antécédent que la proposition adverbiale qualifie, comme dans les exemples suivans :

Quiconque sera rebelle à Dieu et à son envoyé, (Dieu) le fera entrer dans le feu, où il demeurera éternellement.

Entrez par la porte, en vous prosternant.

Dans le premier de ces deux exemples, le sujet de غَالُهُ est غَالِهُ se rapporte îmmédiatement à s, pronom affixe de , et mé-

diatement à مَنْ ; dans le second, le sujet de مَنْ , qui se rapporté au pronom renfermé dans le verbe أَنْتُدُ كُلُو أَ

On voit que ces propositions adverbiales qualificatives pourroient être exprimées équivalemment des deux manières suivantes :

Venons maintenant à la concordance en fait de détermination, de genre et de nombre.

453. Il est de l'essente de ces propositions adverbiales qualificatives, que leur attribut soit indéterminé; et si l'on s'écarte quelquefois de cette règle, c'est par licence. Ainsi, quand le , poète Ascha dit:

Horēira a dit, lorsque je suis venu la visiter, &c. il a usé d'une licence poétique, et il devoit dire اَزَائِرًا أَمَّا الْأَوْدَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُمَّا الْأَبَاعُا وَالْمَا الْأَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

45.4. Lorsque le sujet est un nom exprimé, l'adjectif concorde en genre et en nombre avec ce nom, régulièrement ou irrégulièrement, suivant les règles que nous avons établies précédemment pour la concordance des verbes avec les noms. Exemples:

الله الله المُقادَّم عَمَّالِي الْمُعَالِي مَعْرُومًا فِي وَقَيْرُ مَعْرُومًا فِي وَالْمَعْلُ وَٱلْوَرْعُ مُعْمَلِهُمْ الله وَهُمَا فِي مَعْرُومًا فِي وَالْمُعْلُ وَٱلْوَرْعُ مُعْمَلِهُمْ الله وَهُمَا لَا مُعْلِمُهُمُ الله وَهُمُورُ مَعْرُومًا فِي وَالْمُعْلُ وَٱلْوَرْعُ مُعْمَلُهُمُ الله وَهُمُورُ مَعْمُورُهُمُ وَالْمُعْلُ وَالْوَرْعُ مُعْمَلُهُمْ الله وَهُمُورُ مَعْمُورُهُمُ وَالْمُعْلُ وَالْوَرْعُ مُعْمَلُهُمُ الله وَهُمُورُهُمُ وَالْمُعْلُومُ وَاللّهُ وَالْمُعْلُومُ وَاللّهُ وَالْمُعْلُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلُومُ وَاللّهُ وَالل

C'est lui qui a créé des jardins en forme de berceaux, et d'autres qui ne sont point en forme de berceaux, ainsi que les palmiers, et les grains dont les fruits sont de différentes natures. "If faut observer que الْحَالَة est ici en concordance avec الْحَالَة et non pas avec الزَّرْقِ ; la preuve en est qu'il est indéterminé.

Il ne leur est annoncé aucun avertissement nouveau, envoyé par leur Seigneur, qu'ils ne l'écoutent en jouant, leurs cœurs étant distraits.

Quand tu les verras, tu les prendras pour des peeles étalées, étant vétus d'habits de satin (1).

Tamerlan tourna le dos, l'avant-garde de son armée ayant été plusieurs fois bâttue par l'ennemi, et son arrière-garde mise en déroute (2).

Dans ces divers exemples, on a dit: عُلَيْكُمْ مُ مُعْمَلِكُا أَكُلُهُ مُ الْمُؤْمِدُ وَيَالُ وَالْمُؤْمِدُ وَيَالُ وَالْمُؤْمِدُ وَيَالُ وَالْمُؤْمِدُ وَيَالُ وَالْمُؤْمِدُ وَيَالُ وَالْمُؤْمِدُ وَيَالُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا لَمُؤْمِلُولُولُولُمُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَا لَاللّهُ لَل

455. Lorsque le sujet est un pronom sous-entendu, ce pronom, s'il étoit exprimé, concorderoit régulièrement ou irrégulièrement, conformément aux règles que nous avons données

<sup>(1)</sup> Alcoran, sur. 76, vers. 20. Quelques grammatriens lisent au nominatif . كالهوم . St on lit à l'accusatif, c'est un exemple d'un adjectif faisant fonction de terme cironausuit d'eius, et déterminté [n.º 453]. On lit de même, sur. 16, vers: 30: أَمُولِينَ مُنْ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ اللهِ الْمُؤْمِينَ الْمُعَلِّمِينَ اللهِ الْمُؤْمِينَ اللهِ الله

<sup>(</sup>a) l'ai déjà fait usage de plusieurs de ces exemples, en parlant de l'emploi de l'accusatif; ici je les considère sous le point de vue de la concordance.

(n.º '443 et suiv.), aver le nom auquel il se rapporte, et cette même concordance détermine celle de l'attribut. Ainsi, dans les exemples que nous avons donnés (n.º 452), المال من والدا 
لَا تُعْثُوا فِي الْأُرْضَ مُفْيِدِينَ

Ne portez pas la désolation sur la terre, en y commettant le brigandage.

إِذَا جَادَكُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَلَجِّرَاتٍ فَٱمْغَنُوهُنَّ

Quand les vrales croyantes viendront te trouver, eherchant un refuge (.à Médine, vous autres musulmans) éprouvez-les.

قَتَكَانَ عَنِيَ وَبَنُوهُ كَالْفُومِ وَاقِوَّةً وَالْفُهُورِ وَاحِرَةً وَٱلسَّيْلِ دَافِعَةً وَالْفُيِّـوي . مَــاطِــــرةً

Yahya et ses enfans étoient comme les astres, quand ils brillent; los mers, quand elles sont gonflées; les torrens, quand ils envainent (ce qui leur fait obstacle); les pluies, quand elles inondent (la terre).

On a dit رَأَعُونَ , مُهَاجِرَاتَ , مُغْسِييَنَ &c. , comme on auroit dit وَاعِرُونَ , مُهَاجِرَاتُ , وَأَنْتُمُ مُغْسِدُونَ وَعُقَ مُغْسِدُونَ

- 456. Si à un nom qui est au duel ou au pluriel, et qui exprime par conséquent plusieurs, individus, on veut joindre des adjectifs qui ne se rapportent chacun qu'à un seul des individus, il faut faire concorder ces adjectifs en genre et en cas avec le nom auquel ils se rapportent; mais on doit les mettre au singuiller, quoique le nom soit au duel ou au pluriel. Exemples:

كَانَ لِي صَاحِبَانِ غَاقِلُ وَجَاهِلُ

J'avois deux amis , (l'un) sensé , et (l'autré) imbécille. كَانَ لِبَعْضِ ٱلْمُلُوكِ ثَلَاثَةً وُزَرَاءً كُورِيمٌ وَيَخْيِلُ وَمُسْرِثُ Un certain roi avoit trois vizirs, (l'un) généreux, (un autre) avare, et (le troisième) prodigue.

Dans cette manière de s'exprimer, il y a réellement ellipse des noms dont les adjectifs sont les attributs ou les qualificatifs; c'est comme si l'on disoit : أَمَانَ لِي صَالِحَتُ وَالْمَ كَاثِلُ وَالْمَكَنَّ عَلَيْكُ وَالْمَلِّ وَالْمَكَنِّ وَالْمَلَّ وَالْمَكَنِّ وَالْمَكَنِّ وَالْمَكَنِّ وَالْمَلَّ وَالْمَلِّ وَالْمَلَّ وَالْمَلَّ وَالْمَلَّ وَالْمَلَّ وَالْمَلَّ وَالْمَلَّ وَالْمَلَّ وَالْمَلَّ وَالْمَلَّ وَالْمَلْكِ وَالْمَلْكِ وَالْمَلْكِ وَالْمَلْكُ وَالْمُلْكُونَ فَي صَالِحِيلًا وَمَلْكُونَ فَي صَالِحِيلًا وَمَلْكُونَ فَي صَالِحِيلًا وَمَلْكُونَ فَي مَلْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُوالِّ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُوالِّ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُولِ وَالْمُلْلِقُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُونُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولِ وَاللْمُولِي وَاللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

457. Si un même attribut est commun à deux ou à plusieurs noms singuliers, et que tous ces noms soient au même cas et du même genre, il faut mettre l'attribut au duel ou au pluriel, suivant le nombre des personnes auxquelles il se rapporte, et, du reste, le faire concorder en cas et en genre avec ces noms. Exemple:

كَلَّمْتُ غَيْرًا وَكَاتَبْتُ زَيْدًا ٱلْفَاعِرَيْنِ

cela signifieroit à la lettre, je veux dire les deux poètes (n. - 367).
458. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici de la concordance irrégulière des penonss avec les noms, ne s'applique qu'aux pronoms de la troisième personne. Les pronoms de la première personne qui n'ont aucune variété de genre, sont toujours en concordance de nombre avec les noms auxquels ils se rapportent; ceux de la seconde personne concordent en genre et en nombre.

459. La concordance des adjectifs verbaux des formes وُمُولُ , وَمُولًا , مِفْعَالًا , مِفْعَالًا , وَمُعَالًا , وَعَمْلًا , وَمُعَالًا , وَعَمْلًا , وَمُعَالًا , وَعَمْلًا إِلَّا إِلّا إِلَّا إِلّا إِلَّا إ

460. Ces adjectifs sont du genre commun; et si quelquefois ils prennent la terminaison ، , c'est comme forme énergique (n. " بركو د برطوع برات برطوع المناه والمناه والمناه ألم المناه والمناه والمنا

461. Quelques-uns des adjectifs de ces formes ont cependant les deux genres, et suivent les règles ordinaires de concordance. Tels sont برميقاً نه (Feininia برميقاً) والميقان برميقاً في الموجود برميقان برم

462. Les adjectifs de la forme of the surface of the surface of the surface ordinaire, quand ils on la signification passive. Hors de ce cas-la, ils concordent, sous la forme masculine, avec des noms des deux genres. Exemples:

Convertissez-vous à Dieu par une pénitence sincère.

Un arc long et robuste, sonore, que décorent les courroies auxquelles il est suspendu.

Elle dit: Comment aurois-je un fils! aucun homme ne m'a touchée, et je n'ai point été coupable d'union illicite.

C'est une vache qui n'est point accoutumée au joug, ni à labourer la terre.

463. Les adjectifs de la forme فعيلُ , ayant le sens passif ou

neutre, et étant joints au nom qu'ils qualifient, concordent indifféremment avec des noms masculins ou féminins. Exemples :

مَرَرْتُ يَعَارِيَةِ جَرِيعِ

J'ai passé près d'une jeune fille blessée.

Afin que par elle (c'est-à-dire, par cette eau) nous rendissions la vie à une contrée qui étoit morte.

Nous avons envoyé contre eux le vent stérile (c'est-à-dire, qui n'amène point à sa suite des pluies qui fécondent la terre).

Si le nom est féminin, mais sous-entendu, on donne ordinairement à l'adjectif la terminaison féminine. Exemples:

Les charognes, le sang, et toute (bête) qui a été frappée de la corne, vous sont interdits.

La (bête) qui a été mangée par les animaux féroces.

Ces mêmes adjectifs, ayant le sens actif, admettent la terminaison féminine, et suivent la concordance régulière.

On trouve cependant des adjecuis de la forme وَعِيلُ qui prennent la terminaison féminine, quoiqu'ils aient la signification passive, et que le nom féminin qu'ils qualifient soit exprimet. Ainsi l'on dit, مُنِدَةُ يُسَامُ une qualité digne de blame, et مُنِدَةُ وَسِيمُ digne de louange.

464. Nous avons parlé fort au long, dans un des chapitres précédens, des cas où un adjectif semble qualifier en même temps deux noms, quoique, dans la vérité, l'adjectif ne forme alors, avec le nom qui le suit et qui est dans sa dépendance, qu'une qualification complexe du non qui le précède; et nous avons fait voir que, dans cetté expression, un enfant roux de cheveux, c'est l'expression complexe roux de cheveux toute entière, et non le seul adjectif roux, qui est le qualificatif du mot enfant; le sens étant, un enfant dont les cheveux sont roux (n.º 329). L'adjectif, dans ce cas, est donc qualificatif par rapport au nom qui le précède, et attribut par rapport à celui qui le suit.

Nous avons aussi fait connoître les diverses manières d'indiquer en arabe le double rapport de cet adjectif: nous devons ajouter ici ce qui concerne la concordance des adjectifs dans ce cas.

465. La première chose à observer, c'est que l'adjectif, dans le cas dont il sagit, doit concorder, par rappor à la qualité de défini ou d'indéfini, avec le nom qui le précède, Ainsi l'on doit dire, مُرِينُ الْمُسْنُ الْرَحِينِ m homme beau de visage, et رَمْنُ الْمُسْنُ الْرَحِينِ اللّهِ كَالَّمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

Il ne saut pas perdre de vue que l'espèce d'annexion qui a lieu entre dice et per l'asse l'antécédent indéterminé (n.º330). 466. En second lieu, si l'adjectif gouverne son complément au génitif, il doit concorder en genre, en nombre et en cas, avec le nom qui le précède, comme il concorderoit s'il étoit en rapport logique et grammatical avec ce nom, c'est-à-dire, s'il le qualission purement et simplement. Il faudra donc dire:

ai pasié prēs d'un homme beau de visage; 'بَرَجُسِ حَسِنَ ٱلْوَحِيّ 'ai vu une femme belle de visage; آثرَتُكُ أَلَزَتُ الْرَحِّةُ حَسَنَا ٱلْرَحِّيةِ 'أَمْ أَنْ الْمَاكِيّةِ أَصْلَاكُمْ اللّهِ مَا الْمَاكِيّةِ وَكُلُونِ حَسَنَا ٱلْرَحِّيْدِ 'مَا الْمَاكِيْنِ وَكُلُونِ حَسَنَا ٱلرَّحِيْدِ أَنْ اللّهِ مِنْ الْرَائِيْنِ وَكُلُونِ حَسَنَا ٱلرَّحِيْدِ وَا

Il en seroit de même si le nom qui suit l'adjectif étoit mis à

l'accusatif sous forme de complément circonstantiel ou spécificatif, comme dans cet exemple :

مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجُهَّا

J'ai passé près d'un homme beau de visage.

467. Mais si le nom qui suit l'adjectif est mis au nominatif,
alors l'adjectif concorde, quant au cas, avec le nom qui le précède; et quant au genre et au nombre, avec le nom qui le suit,
en observant cependant que la concordance de l'adjectif en genre

cède; et quant au genre et au nombre, avec le nom qui le suit, en observant cependant que la concordance de l'adjectif en genre et en nombre avec le nom qui le suit, est sujette aux mêmes irrégularités que celles qui ont lieu dans la concordance du verbe avec son sujet, quand le verbe précède le sujet (n. § 381 et suiv.), On dira donc:

'ai passé près d'un homme beau de visage; مَرْزَتُ بِرُجُلِ حَسَنِ وَجُمُّهُ 'ai passé près d'une femme belle de' مَرْزِتُ بِأَمْرَةِ حَسَنِ وَجُمُهُمَّا visage;

j'ai passé près de quelques hommes beaux de visage ;

j'ai passé près de plusieurs femmes belles d'aspece ;

j'ai vu un homme dont les serviteurs sont) ﴿ وَأَيْتُ رَجُلًا مَرِيقًا غِلْمَاكُ مُ ﴿ وَأَيْثُ رَجُلًا مَرْضَ غِلْمَاكُ ﴿ وَأَيْثُ رَجُلًا مَرْضَ غِلْمَاكُ

Donnons quelques exemples de cette construction :

ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُعْتَلِفًا ٱلْوَاتُهُ

Ensuite il fait sortir de la terre par elle (par le moyen de cette eau) des grains de différentes espèces.

<sup>(1)</sup> On peut même, si le nom qui suit l'adjectif est au pluriel, mettre l'adjectif au pluriel-régulier, et dire, المرتزعة بوتيكا مرتزعة بوتيكا مطاهب, pour le verbe précédant son vujet, la syntaxe connue rous la formule (m° 95), psp. 337, note (a).

# أَخْرَجْنَا مِنْ مَدِهِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلطَّالِمِ أَمْلُهَا

Fais-nous sortir de cette ville, dont les habitans sont méchans.

Malheur (aux hommes) dont le cœur est trop dur pour se souvenir de Dieu!

بِيجْعَلُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِنْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَّٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ

Dieu rendra les suggestions de Satan un sujet de scandale, pour ceux dans le cœur desquels il y a une maladie, et pour (les hommés) dont les cœurs sont endurcis.

Dans le troisième et le quatrième exemple, il faut sous-entendre le mot القابية les hommes avant القابية

فَكُنْ حَدِيثًا حَسَنًا ذِكْرُهُ فَإِنَّهَا ٱلنَّاسُ أَحَادِيتُ

Sois un récit dont le souvenir soit beau (c'est-à-dire, dont on ne parle qu'en bien); car les hommes ne sont que des récits (1).

وَكَثِيرَةٍ غُرِّبَآ أُوْمًا مَجْهُولَةٍ تُرْجَى نَوَافِلُهَا وَيُحْشَى ذَامُهَا

Souvent il est arrivé que, dans (un palais) où se trouvent beaucoup d'étrangers et dont les habitans sont inconnus (les uns aux autres), palais dont on espère les faveurs, et dont on craint le blâme Te.

Il y a, dans ce dernier exemple, deux ellipses remarquables, 1.° celle du nom qualifié par مُمْرَيْنَ عُرْبَالُومًا, nom qui ne peut être autre que عُرْبَالُومًا اللهِ عُمُولَةِ après عُرْبَالُومًا mais ce sont-là des licences poétiques.

468. Les adjectifs, quoique destinés à se joindre à des

<sup>(1)</sup> Cest-à-dire que la seule chose à laquelle on doire attacher quelque importance, c'est de laisser une bonne renommée, parce qu'il û'y a de régle et de durable, dans l'existence de l'homme, que la réputation qu'il laisse après lui.

noms, s'emploient fréquemment seuls, parce qu'on fait ellipse du nom. Cet usage de l'adjectif est sur-tout très-fréquent en arabe. On emploie alors ordinairement le genre masculin, quand le nom sous-entendu indique un être animé, et le genre feininin, quand il indique une chose inanimée. Exemples: مُعَالِّتُ vos péchés, مُعَالِّتُ اللهُ ال

469. Il arrive assez fréquemment qu'on supprime le nom, en ne conservant que l'adjectif ou la proposition conjonctive qui fait la fonction d'adjectif. Exemples:

Parmi elles seront des (femmes) modestes du regard, (c'est-a-dire, au regard modeste).

Il lance (des flèches) avec les deux mains (d'un homme) qui est du nombre des hommes les plus habiles à lancer des flèches.

On diroit que tu es (un chameau) du nombre des chameaux des Benou-Okaïsch, entre les pieds duquel on fait ballotter avec fracas une vicille outre (2).

<sup>(1)</sup> Rien n'est plus commun que la conversion de l'adjectif en nom اللَّقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

<sup>(2)</sup> Voyez, sur ce vers, ma Chrestomathie arabe, 2.5 édit. tom. II, pag. 422.

470. Quelquefois, au lieu d'adjectif qualificatif, on emploie un nom d'action: par exemple, أَنْ لَهُ يُعْلَقُونُ مِن الْفَالِي اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُواْلِينُ اللهُ وَالْمُواْلِينُ اللهُ وَالْمُواْلِينُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَالّمُواللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُواللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَلّمُ وَاللّمُ اللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُواللّمُ وَالّمُواللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُواللّمُ وَاللّمُواللّمُواللّمُ وَاللّ

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَتُكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُمْلِمَاتٍ مُؤْمِـ ضَاتٍ قانتانِ وَأَشِكَارًا

Il pourra bien arriver, s'il vous répudie, que son seigneur lui donne, en voire place, des épouses meilleures que vous, Musulmanes, vraies croyantes, obeissantes, et vierges.

471. Les articles démonstratifs concordent en genre et en nombre avec les noms auxquels ils se rapportent, en observant à cet égard qu'on emploie communément les articles démons-

وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيدِرًا وَٱلنَّزِّمُوا ٱلْإِفْرَادَ وَٱلنَّذِكِيرَا

Voyez le manuscrit 465 de S. Germain, fol. 134 recto.

<sup>(1)</sup> Ebn-Malec, dans son Alfrya, dit positivement à ce sujet :

472. Cependant quand le démonstratif précède le nom auquel il se rapporte, on met quelquefois le démonstratif au singulier et au masculin, quoique le nom soit au duel ou que ce soit un pluriel rompu; on se sert aussi du démonstratif pluriel وَلَوْمُكُ الْمُورِّ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ الله

473. Les articles démonstratifs dans la formation desquels entre le pronom de la seconde personne, outre leur concordance avec le nom auquel ils se rapportent, sont encore susceptibles de concorder en genre et en nombre avec la personne à laquelle on adresse la parole. Ainsi, pour dire ce livre, on dira, si l'on

<sup>(1)</sup> Quoique les mots أديناً mille et إنسان إنسا

<sup>(</sup>a) Tous est exemples, except le second, sont tirés de la Vie de Timour, par Ahmed, fils d'Aralschih, tom. II, pag. 890, 202. 624 et 621. Le second exemple est tird de Motisabbi. Voye ma Christomathi andre, 22 éditión, tom. III, pag. 44. 231 done viaisemblablement est tort de supposer, dans mes notes (pag. 49.) que le pose avoit consider p. 402. (comme, un singuller.

parle à un homme seul, زَلِكُ ٱلْكَنَابُ si l'on parle à deux hommes ou à deux femmes, ذَلِكُمُ ٱلْكِنَابُ si si l'on parle à plusieurs hommes, ذَلِكَمَّ ٱلْكِنَابُ si è à plusieurs femmes, ذَلِكَمَّ ٱلْكِنَابُ (n° 969, L" p.). Toutefois, cette concordance est rare, et l'on emploie plus ordinairement فِيلَّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعُلِيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

47.4. L'adjectif conjonctif ຜູ້ນີ້, ເພື່ອ suit les mêmes règles de concordance que tous les autres adjectifs. Étant déterminés de sa nature, il ne peut se joindre qu'à des noms déterminés (n.º 436). Il concorde avec son antécédent en cas, ce qui toutefois n'est sensible qu'aur duel seulement jil concorde aussi en genre et en nombre, soit régulièrement, soit irrégulièrement, suivant les règles que nous avons données. Exemples :

أَمَّنُوا بِآيَاتِ أَلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَهَا عَلَى نَبِيِّهِ.

Ils ont cru aux versets que Dieu a envoyés à son prophète. تَوَكَّلُوا عَلَى أُسِوِّ فِي ٱلسُّدَارِيدِهِ ٱلْآَتِي تُنْصِيبُكُمْ

Ayer confiance en Dieu dans les malheurs qui vous arrivent.

ٱللَّذِيِّ يَأْنِينَ ٱلْفَاحِيْمَةَ مِنْ نِيآالِكُمْمِ فَٱسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَحَتْ مِنْكُمْمُ Celles de vos femmes qui auront commis un adultère, que quatre

d'entre vous déposent contre elles.

أُمُّهَا ثُـكُمُ ٱللَّذِيِّ أَرْضَعْتَكُمْ Vos mères qui vous ont allaités.

وَّٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِ ٱلْفَاحِثَةَ مِثْكُمْ فَأَذُّوهُمَا ۗ

Les deux personnes d'entre vous qui auront commis un adultère, châtiez-les.

أُرِنَا ٱللَّذَيْنِي أَضَلَّانَا

Montre-nous (les deux individus) qui nous ont égarés. أَنْصَنَ ٱلْمَيْنَيْنِ ٱلْمُطْرَفَيْنِ ٱللَّهَ فِينَ

Il récita les deux vers excellens qui imposèrent silence à tous ceux qui parloient.

أَعْظِمْ بِٱلْعُمَرَيْنِ ٱللَّذِيْنِ كَانَا فِي هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ بِمَنْزِلَةِ ٱلْقَمَرَيْنِ

Ils sont bien grands les deux Omar qui ont été parmi ce peuple comme deux lunes brillantes.

\* Je reviendrai plus tard sur la syntaxe des conjonctifs (1).

اً أَمَالُهُ ٱلْقَرْبُى ٱلْأَعْلَى تَعَدَّمُ \* فَمَا ٱلَّذِي يَتَوَقَّى مَا أَقَ مَالُوا

Sa hardiese à s'avancer lui a valu le plus havt degré de gloire; qu'ont gogué, au
contraire, ces gens qui attendent lus événemens flicheux qui pourroient teur arriver?

<sup>(</sup>۱) L'adjectif conjonctif الله semble avoir été employé quelquefois comme un nom collectif, susceptible de concorder avec des verbes au singulier et au pluriel. Moténabbi a dit:

#### CHAPITRE XX.

## Concordance des Appositifs.

475. Les appositifs sont, comme je l'ai dit ailleurs (n.º 34), des noms réunis à un autre nom qui a été d'abord exprimé, et lis qu' font que présenter la même personne ou la même chose sous divers points de vue, pour mieux en déterminer l'idée. Je rappellerai ici l'exemple que j'ai déjà donné, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, fils de Philippe, vainqueur de Darius, exemple dans lequel les expressions roi de Macédoine, fils de Philippe, vainqueur de Darius, sont les appositifs de la première expression, Alexandre le Grand.

476. Les grammairiens arabes comprennent les appositifs, comme les adjectifs, dans la classe des parties du discours qu'ils nomment والمنافق (n° 432); et cela avec raison, puisqu'il est de la nature des appositifs de concorder avec le mot auguel ils sont apposits.

de ces cinq divisions est susceptible de plusieurs sous-divisions. La cinquième ne diffère de la troisième que par une nuance peu sensible. La quatrième n'appartient point à ce que j'appelle appositifs.

477. On peut donner pour règle générale, que le appositifs concordent en cas, et, autant que leur nature le permet, en genre et en nombre, avec le nom avec lequel ils sont en rapport d'apposition; le plus souvent aussi ils sont, comme ce nom, déterminés ou indéterminés. Exemples.

فِي مَدْيِرِ فَالسَّنِهِ تُوفِّي أَبُو الْمُسَيْنِ أَحْمَانُ بْنُ نُعَمِّدِ ٱلْقَدُورِيُّ ٱلْمَنْفِي

En cette année-ci, mourut Abou lhosain Ahmed Kodouri Hanefi, (c'est-à-dire, de la secte d'Abou Hanifa) fils de Mohammed.

ٱلْمِصْبَائِمُ يُوفَّدُ مِنْ غَيْرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ

La lumière de cette l'ampe est entretenue (du produit) d'un arbre béni, d'un olivier.

يُسْقَى مِنْ مَآهِ صَدِيدٍ. Il sera abreuvé d'eau, de pus.

Dans le premièr exemple, آئينُ أَ et أَنْهُنَ sont en concordance avec وَيُشُونَةِ, comme appositifs; dans le second, وَيُشُونَةٍ, comme appositifs; dans le second, أَبُّورَةٍ به par la même raison.

478. Il en est de même quand l'appositif restreint ou détermine l'étendue du mot avec lequel il est en rapport d'apposition, ou le réduit à un point de vue particulier. Exemples :

أَكُلْتُ ٱلرَّغِينَى نِصْفَهُ الرَّغِينَى نِصْفَهُ

J'ai mangé le pain, la moitié de lui. أُعْبَينِي زَيْنُ حُسُنُهُ

Zeid, la beauté de lui, m'a plu.

لِي أَفِعَانُ غَيْرُكُمْ أَحِبُّهُمْ

Pai des camarades, autres que vous, qui me sont chers.

# رَأَيْتُ رَجُلًا غَيْرَكُمْ يَدْخُلُ ٱلْبَيْتَ

J'ai vu un homme, autre que vous, entrer dans la maison.

479. Les exemples que je viens de donner, n'appartiennent qu'improprement à la classe des appositifs. A plus forte raison ne peut-on pas regarder, rigoureusement parlant, comme appositif, une expression que l'on substitue à une autre qui étoit échappée par une erreur involontaire, comme si l'on disoit, j'al vu lbrahim, et que, se reprenant, on ajoutât tout de suite, Isaac: c'est-à-dire, je me trompe, ce n'est point Ibrahim que j'ai vu, mais Isaac. Les grammairiens arabes font de ce cas une des sous - divisions des permutatifs.

Au reste, dans ce cas-là même, l'expression substituée concorde en cas avec celle à laquelle on la substitue.

480. On peut avéc plus de raison rapporter aux appositifs une partie des expressions nommées corroboration ou corroboratifs مُنْ تَعْلَقُونَا وَمَا لَعْ par les grammairiens arabes. Celles dont le parle ici se subdivisent en deux espèces, dont la première répond au mot français même, ou au latin lyre, et la seconde répond au mot français la totalité, et remplace l'adjectif tout, qui n'a point d'équivalent exact en arabe.

عَيْنُ ame et مَنْ ame et مَنْ ame et مَنْ ame. On dit en arabe, j'ai vu Amrou, son ame أَرْأَيْتُ عَمْرًا نَفْسَهُ ou son ail مَنْ , pour dire, j'ai vu Amrou lui-même (1).

Ces mots ne sont jamais en apposition qu'avec des noms déterminés soit par l'article, soit autrement, ou avec des pronoms : ils concordent en cas avec le nom avec lequel ils sont

زَيْنَاتُ اللهِ Zeinab elle-meme est venue ;

j'ai vu les deux émirs eux-mêmes ; وَأَيْتُ ٱلْأَمِيْرَيِنِ ٱلْفُسَهُمَا ; j'ai vu les deux émirs eux-mêmes ;

les vizirs eux-mêmes. l'one tué ; وَثَلَتُهُ ٱلْـُوْرُزَاءُ أَنْفُتُهُمْ وَ الْعَلَامُ الْمُوْرَاءُ أَنْفُتُهُمْ وَ عَلَيْهُ لِسَاوَةً أَنْفُسُهُمْ وَ عَلَيْهُ لِسَاوَةً أَنْفُسُهُمْ وَ عَلَيْهُ لِسَاوَةً أَنْفُسُهُمْ وَاللّهُ وَسَاوَةً أَنْفُسُهُمْ وَاللّهُ وَسَاوَةً أَنْفُسُهُمْ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّا لَا اللّ

Si ces appositifs sont en rapport d'apposition avec un pronom affixe ,, on peut interposer un pronom isolé entre le pronom affixe et l'appositif. On peut donc dire: وَأَيْنُكُ الْمِنَ لَمُنْكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Au surplus, il est nécessaire d'observer qu'on ne peut faire usage des pronoms

482. La deuxième espèce de corroboratifs dont je parle, renferme les mots الشيخ universalité, وعلم stalité, وعلم généralité, et quelques autres de la même signification.

483. Avec un pronom affixe duel, on ne peut pas employer d'autre mot que کنے pour le masculin, et عالم pour le féminin (n° 251); au génitif et à l'accusatif on dit عالم et (1). Exemples:

isoles, composés de ايًّا, que dans le cas où le pronom affixe qui précède, représente un accusatif, comme cela à lieu dans وَأَيْتُكُ إِيَّاكُ الْمِيَاكُ الْمِيَاكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمُعْلِيْنِ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

(1) Il faut se rappeler que sie et luie se déclinent quand ils sont en rapport d'annexion avec un pronom affixe: dans toute autre circonstance, ces

Amrou et Omar sont venus tous deux: مَعْدُو وَعُمُورُ كِالْهُمَا j'ai vu Amrou et Omar, tous les deux ; زَلَيْتُ عَنْزًا وَعُمْرَ كِالَيْهِمَا je lui ai fait épouser Zéinab et Fatime, toutes les deux,

484. فَ فَ et les mots de la même signification s'emploient plus ordinairement comme appositifs, avec des noms déterminés; ils peuvent cependant servir d'appositifs à des noms indéterminés pourvu que ces noms expriment par eux-mêmes des choses renfermées dans des limites certaines. Ainsi l'on dit وَ اللّٰهُ فَعَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الله

485. Après l'appositif أَعُنُّ on peut ajouter encore un autre appositif qui concorde en genre, en nombre et en cas, avec le même nom qui est déjà en rapport d'apposition avec أَخُنُهُ Ce nouvel appositif est, pour le singulier, au masculin أَخُنُعُنُّ, au féminin مُنْفُقَى et pour le pluriel, au masculin, أَخُنُعُنَّ , et au féminin مُنْفِحُنَّ . Exemple:

فَعَهَدَ ٱلْمَلَا يُكُدُّ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

Tous les anges adorèrent.

On ne doit pas employer pour le duel أَجْمَعَانِ au masculin, ni جُمْعَارِ au féminin.

deux mots sont indéclinables (n.º 914, 1.º part.). Ainst l'on dira الْحَيْلُكُ أَنْ مُرْرِثُ مِكْلِكُمُ أَنْ أَخْدَيْكُمُ (n.º عَلَمُمُ أَنْ أَخْدَيْكُمُ أَنْ أَخْدَيْكُمُ dux saur.

<sup>(1)</sup> Voyez ce qui a été dit plus haut (n.º 440) de la concordance d'un nom restreint par l'article démonstratif, avec un appositif indéterminé de sa nature.

II.

T

On peut mettre أَجْنُ comme appositif, seul, et indépendamment de أَحْثُ

486. On joint quelquefois à أَجْهَعُ d'autres appositifs dont le sens est le même, et qui suivent la même déclinaison et les mêmes règles de concordance. Ce sont:

| POUR LE SINGULIER. |           | POUR LE PLURIEL. |            |
|--------------------|-----------|------------------|------------|
| Masculin.          | Féminin.  | Masculin,        | Féminin.   |
| أكتع               | كثعآء     | أكتعون           | كتغ        |
| ا أستسعُ           | بنغآء     | أبضعون           | بُـنَـنعُ. |
| أستسع              | بَثْعَاءُ | أبتغون           | ئىتىغ      |

Si l'on réunit tous ces appositifs synonymes ou plusieurs d'entre eux, on doit les placer suivant l'ordre où ils sont présentés ici. Exemple:

## حُدِّهُ أَخْيَشُ خُلُهُ أَخِيمُ أُخِيمُ أَخْيَعُ أَنْتُعُ أَنْتُعُ لَا يَعْمُ الْخَيْمُ لَا يَعْمُ الْخَيْمُ ل L'armée toute entière est venue.

Quelquefois, mais rarement, on emploie un de ces derniers appositifs seul, sans qu'il soit précédé de عُلُنْ et de خُنْهُ

Plút à Dieu que je fusre un enfant à la mamelle, porté, pendant une année entière, entre les bras de ceite belle au nez charmant, et que chaque fois que je pleurerois, elle me donnât quatre baisers! Ah! s'il en étoit ainsi, je passerois tout mon temps à pleurer.

ع. l'appositif أَخُعُ séparé de آلدُّهُرَ avec lequel il est en apposition, par le verbe أَبْسِكِي

487. Les grammairiens arabes comprennent sous le nom de corroboratifs تُوطِينُ , quelques autres manières de s'exprimer dont je parlerai en traitant du pléonasme (1).

## CHAPITRE XXI.

Concordance des Mots lies par des Particules conjonctives.

488. Les appositifs n'ont pas besoin de particules conjonctives pour se lier avec les mots avec lesquels ils sont en rapport d'apposition; car le rapport qui est entre les choses signifiées par un nom et par ses appositifs, est un rapport d'identité. Il n'en est pas de même quand plusieurs sujets différens ont un attribut commun, ou que plusieurs attributs différens appartiennent à un même sujet, ou que divers antécédens ont un conséquent commun, ou enfin que divers conséquens ont un même antécédent. L'union qui existe alors entre ces divers sujets, attributs, antécédens ou conséquens, s'indique ordi-

وَسَارَ عَاهُ مَلِكُ وُحْدَهُ مِنْ غَيْرِ عَدَّةٍ وَعِـدَهُ Schah-mélic marcha nout seul, sans provisions ni rroupes.

وَبُقِينُ أَنَّا وَهُوَ وَحْدَنَا وَلَمْ يَبْقَ أَحَدُ عِنْدَنَا

Nous restames seuls, lui et moi, et il ne demeura personne auprès de nous

<sup>(1)</sup> Il n'est peut-être pas Insulle de faire observer ki que le mot (35,5, suri d'un affixe, comme (35,5,6,5,5,6,5,5,7), n'est point un appositif. Crea une expression adverbale, invariable, qui doit toujour rier à l'accusuif, et qu'il ne faut point faire conçorder avec le mom auquel se rapporte le pronom affixe qui lui seri de complément (n.º 1122, 1.0º part.). Voici deux exemples dans teujuels la rime démontre qu'il faut toujours prononcer (35,5).

nairement par des conjonctions ou d'autres particules conjonctives. Exemples: Le ciel Et la terre sont l'ouvrage de Dieu; Dieu est bon ET juste; Dieu a créé l'homme ET la femme; tout dans la terre ET le ciel, dans let villes ET les campagnes, nous rappelle à l'idie d'une Providence divine; N1 la raison N1 la religion n'autorisent le crime; ce n'est pas Dieu, MAIS c'est l'homme, qui est l'auteur du mal; le bonheur OU le malheur, la vie OU la mort, tout est indifférent au vrai stoicien.

Les mots liés ainsi par des conjonctions doivent nécessairement concorder entre eux en cas, si ce sont des noms, et en modes, si ce sont des verbes, parce que la qualité de sujet, d'attribut, d'antécédent ou de complément, leur est commune. Leur concordance est donc plutôt une suite des règles de dépendance, qu'une véritable concordance. Si je dis, Deus creavit callum et terram, et male, et omnia qua in cit sunt, ce n'est point comme concordant avec callum, que terram, mare et omnia sont à l'accusatif, mais comme autant de complémens immédiats du verbe creavit.

489. J'ai déjà dit que les grammairiens arabes envisagent ceci comme une sorte de concordance; c'est ce qu'ils nomment عَطْنُي ٱلثَّتِينِ conjonctifs d'ordre (n.° 476).

<sup>(1)</sup> Les grammatriens arabes considérent, dans ce cas là رحتی أد و كلّ comme des particules conjonctives عُرِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مَا اللهِ ال

L'usage de ces diverses particules peut donner lieu à plusieurs observations; mais je me contente de renvoyer le lecteur à ce que j'en ai dit dans la première partie.

490. Je rappellerai seulement ici qu'il y a certains cas où quelques-unes de ces particules ne font plus fonction de simple conjonction; elles regissem alors le nom qui les suit, soit au genitif, comme ca quand il signifie jusqu'à (n.º 1059, 1.º part.), et 3 dans les formules de serment, soit à l'accusatif, comme 3 signifiant avec (n.º 1211, 1.º part.).

491. Plusieurs de ces particules ont aussi, dans certains cas, une influence particulière sur le verbe qui les suit; ce sont عَنْ وَالَّهُ عَنْ الْحَالَةِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى

492. Dans les propositions conditionnelles exprimées au moyen de la conjonction of 11, ou de quelqu'un des mots que renfement la valeur de cette conjonction, le verbe, s'il est à l'aoriste, doit être mis au mode conditionnel. Il en est de même du verbe de la proposition affirmative hypothétique qui est dans la dépendance de la proposition conditionnelle, et qui forme le terme conséquent du rapport dont cette proposition conditionnelle est l'antécédent (n.º 66 et suiv.).

Si, dans la proposition conditionnelle, il survient un second terție joint avec le premier par les conjonctions où 5, ce second verhe peut être mis la l'aoriste conditionnel, comme celui auquel il est joint par la conjonction; on peut aussi le mettre au mode subjonctif, donnant alors la la conjonction ou 5 a valeur de oj que, insorie que (n. "56 et 57). On peut donc dire: من أحد المنافقة المن si tu viens me trouver, en sorte que tu causes avec moi, je causerai avec toi.

Si, dans la proposition affirmative hypothétique qui forme le terme conséquent du rapport dont la proposition conditionnelle est l'antécédent, il survient, après le verbe mis à l'aoriste conditionnel, un nouveau verbe joint au premier par l'une des conjonctions o ou 5, on peut mettre ce second verbe, soit à l'aoriste conditionnel, comme conjonctif d'ardre, soit à l'indicatif, comme appartenant à une nouvelle proposition, indépendante de la précédente من المنافقة الم

403. Avec l'adverbe conjonctif  $\int_0^{\infty} et \ puis$ , il faudroit nécessairement employer l'indicatif ou le mode conditionnel, cet adverbe conjonctif n'ayant jamais la valeur de la conjonction  $\int_0^{\infty} .$ 

494. Si l'on veut joindre par une conjonction le pronom sous-entendu qui sert de sujet à un verbe, avec un autre pronom ou un nom, l'usage le plus ordinaire est d'exprimer effectivement le pronom personnel après le verbe. Exemples:

مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آتَالُوكُمْ . Ce que vous ne saviez, (ni) vous ni vos pères.

<sup>(1)</sup> Cet exemple est tiré de l'Alcoran, sur. 2, vers. 284; et les lecteurs de l'Alcoran se partagent entre ces trois manières de lire les deux derniers verbes. Le sens est toujours à peu-près le même.

Quand Saad fut arrivé à Kadésiyya, il eut besoin de vivres, LUI et ceux qui étoient àvec lui.

Il arrive cependant souvent que ce pronom reste sous-entendu, sur-tout quand il y a quelque mot interposé entre le verbe et la particule conjonctive.

495. Si l'on veut joindre par une particule conjonctive plusieurs complémens d'une même préposition ou d'un même nom, dont le premier soit un pronom affixe représentant le génitif, il est convenable de répéter l'antécédent (1). Exemples:

Dieu vous délivrera d'elle et DE toute affliction.

Il dit à elle et à la terre.

496. Il y a cependant des exemples, sur-tout en poésie, dans lesquels on se dispense de répéter l'antécédent. Exemples :

Il n'a point cru en lui et (en) la mosquée inviolable.

Craignez Dieu, au sujet de qui vous avez des discussions entre vous, aussi bien (qu'au sujet) des proches parens (2).

<sup>(1)</sup> Voyez, à ce sujet, les observations de Hariri sur les cas où l'on doit répéter le mot out, et ceux où il ne faut pas le répéter, dans mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 86.

<sup>(</sup>a) C'est ici un passage de l'Alcoran, suir. 4, vers. 1. Plusleur's locteurs y lisent و المراقبة (comme étant un nouveau و الرفة و المراقبة (complément du verbe المراقبة), et le sens est alors, respectez aussi vos parens. Enfin,

## مَا فَيْهَا غُيْرُهُ وَفَرَسِهِ

Il n'y a personne autre que lui et (que) son cheval.

إِذَا أَوْقَدُوا نَارًا لِجَرْبِ عَنْوِهِمْ ۚ فَقَدْ خَابَ مَنْ يَصْلَى بِهَا وَسَعِيرِهَا

Lorsqu'ils allument le feu de la guerre pour consumer leurs ennemis, malheur à quiconque vient se chauffer à lui (c'est-à-dire, à ce feu) et (à) sa flamme ardente!

## CHAPITRE XXII.

Syntaxe particulière des Verbes qui ont pour complément un sujet et un attribut.

497. J'ai déjà parlé ailleurs (n.° 149) de diverses espèces de verbes auxquels on donne pour complément un sujet et un attribut qui constituent une proposition complémentere. Ceux d'entre ces verbes qui signifient traire, juger, penser, imaginer, et qu'on nomme, à cause de cela, verbes de caur, اَتَعَالُ اللّٰهُ عِلَى أَلَّمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ أَلْ عَلْ عَلَيْكُ أَلْ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ أَلْ عَلَيْكُ أَلْ عَلْكُوا عَلَيْكُ أَلْ عَلَيْكُ أَلْ عَلَيْكُ أَلْ عَلَيْكُ أَلْ عَلَيْكُ أَلْكُوا 
498. Ces verbes peuvent perdre leur influence sur la proposition qui leur sert de complément, en deux circonstances. La première est lorsqu'on place le verbe entre le sujet et l'attribut de la proposition complémentaire, ou après l'un et l'autre. Exemples:

آتِ ٱلْمُونَ تَعْلَمُونَ (la mort doit venir, vous (le) savez آتَوَ ٱلْمُونَ تَعْلَمُونَ أَنْ أَنْ أَنْ الْمُؤَ

Il y a de lecteur qui lisent au nominatif الكركال , regardant ce mot comme un sujet dont l'attribut sa المرافعة sousentendu; en sorte que le sens est, il en et il de mont de voi pareus. Beidhawl prefère la première leçon.

نَيْنَ كَاذَتُ كَادَتُ 
On peut aussi, dans l'un et l'autre cas, conserver au verbe son influence, et mettre le sujet et l'attribut à l'accusatif. Cependant, quand le verbe est après les deux termes de la proposition complémentaire, il vaut mieux le dépouiller de son influence, ce qui s'appelle [16].

499. La seconde circonstance qui peut faire perdre à ces verbes leur influence sur la proposition complémentaire; c'est lorsque, le verbé étant placé avant la proposition complémentaire, il se trouve à la tête de cette proposition une particule affirmative, interrogative, négative, ou autre, qui, par sa nature, doit occuper le commencement d'une proposition. Exemples:

je sais (que) crtainement Zeīd est menteur كَوْمُ كَالِيْكُ لَوْمُونُ كَالِيْكُ لَوْمُونُ كَالِيْكُ لَوْمُ كَال نَّهُ pense ( que) tu n'es qu'un infidele s' لَمُنْدُقُ مَا أَنْتُ إِلَّا كَافِرُ اللّهِ عَلَيْكُ مَا أَنْهُ أَلَّهِ مَنْزُو تَعْمُونُ مِنْ يَعْمُونُ مِنْ يَعْمُونُ عَلَيْكُ لِلْمَا أَوْمُ لَمِنْ أَوْمُ لَيْ أَمْ عَشُونُ وَاللّهِ عَلَي

Cette sorte de construction s'appelle المحلق laister en inspeins.
500. Ces mêmes verbes peuvent avoir pour complément une proposition composée d'un sujet et d'un verbe, ou d'un sujet et d'un terme circonstantiel de temps ou de lieu, le verbe ou l'attribut éant sous-entendu. Cela ne change rien à leur syntaxe, si ce n'est que leur influence n'est que virtuelle sur le verbe ou sur le terme circonstantiel. Les grammairiens arabes disent alors que ces mots sont virtuellement à l'accusatif محقول على المداوعة المحاورة المحاو

عَجَاكَ أُظُنَّ رَبُّعَ ٱلطَّاعِنِينَ

Le séjour qu'occupoient autrefois ceux qui ont quitté leur demeure, t'inspire, je crois, de la tristesse.

Le mot est à a l'accusatif, comme sujet de la proposition complémentaire dont l'attribut est le verbe le . On peut aussi

dire ici رَبْع au nominatif, parce que le verbe est entre les deux termes de la proposition complémentaire (n.° 498).

Certes; tu sais (que) ton trépas arrivera assurément.

ر Lci le verbe n'a aucune influence sur la proposition complémentaire تَأْتِيَنُ مَيْنَكُ , à cause de l'interposition de l'adverbe . ل

501. Lorsque les verbes qui ont pour complément un sujet et un attribut, et dont il vient d'être question, sont employés la voix objective, le nom qui servoit de sujet à la proposition complémentaire, devient le sujet grammatical du verbe, et le mot qui formoit l'attribut de la proposition complémentaire, demeure à l'accusatif (n.º 226); mais il faut alors envisager ce mot comme un terme circonstantiel déterminatif (n.º 151). Exemple:

يُظَنُّ زَيْدُ كَاذِبًا

Zéid est réputé menteur.

502. Les noms d'action et les adjectifs verbaux formés des verbes dont il est ici question, exercent la même influence que ces verbes, et sont sujets aux mêmes exceptions. Exemples:

أَءُنْتَ ظَانَّ زَيْدًا عَاقِلًا

Crois-tu (que) Zéid (est) raisonnable!

مَرَرْتُ بِرِجُلِ مَظْنُونِ أَبُوهُ خَكِيمًا

J'ai passé près d'un homme dont le père (est) réputé philosophe. المُجْبَنُونَ طَنَّكَ زَيْدًا كَرِيمًا

اعبني طنك زيدا كريبا Je suis charmé que tu croies Zéid généreux.

#### CHAPITRE XXIII.

### Syntaxe particulière des Verbes abstraits.

- 503. Le verbe الله خورة و et les autres verbes qui ne renferment que la valeur du verbe abstrait المائية incomplet, unie à une circonstance de temps ou de durée, et qui, par conséquent, servent à joindre un sujet à un attribut exprimé indépendamment du verbe, exigent que le sujet soit au nominatif et l'attribut à l'accusatif (n.º 90 et 121).
- 504. Si ces verbes sont employés comme verbes complets \$215, cest-à-dire, comme verbes attributifs, renfermant en eux-mer s'attribut, ils n'exercent d'influence que sur le sujet, qui doit être au nominatif (n.º 121).
- 505. L'attribut, mis à l'accusatif après les verbes abstraits, peut être considéré comme terme circonstantiel adverbial (n.º 164).

506. Le nom d'action du verbe of est très souvent émployé; comme le verbe lui-même, avec un sujet et un attribut, le sujet étant mis au génitif, sous forme de complément d'un rapport d'annexion, et l'attribut à l'accusaití. L'adjectif, verbal d'étant met aussi l'attribut qui le suit, à l'accusaití. Exemples

لِكُوْبِكَ قَوِيًّا وَكُوْنِ غَيْرِكَ صَعِيقًا

Parce que tu es fort et que les autres sont foibles.

مُحَمَّدُ ٱلْكَائِنُ نَبِينًا وَآدَمُ يَثِنَ ٱلْهَامَ وَٱلطِّينِ

Mahomet, qui étoit déjà prophète, lors même qu'Adam n'ésoit encore que de la terre et de l'equ.

507. Nous avons observé que le verbe ou à l'aoriste ou au prétérit d'un autre verbe, donne au premier de ces

temps la valeur de l'imparfait (n.° 425, 1.'° part. ), et au second la valeur du plusqueparfait (n.° 366 et 368, 1.'° part. ). Ajoutons ici que le nom d'action du verbe  $\widetilde{o}^{\nu}$  peut être employé de la même manière. Exemples :

مِنْ ڪَوْنِهِ فَنْ وَجَنَّهَا عَلَى ٱلطَّرِيقِ Parce qu'il l'avoit trouvée sur le chemin.

مِنْ كُوْنِهِمْ لَا يَعْرِفُونَ أَيُّنَا فَعَلَ هَذَا يَ

Parce qu'ils ne savoient pas qui de nous avoit fait cela (1). 508. Il arrive quelquefois que le verbe ¿ é est employé d'une manière pléonastique, et qu'il perd toute influence gram-

Au surplus, la théorie, que s'ai adoptée, relativement à l'usage des formes temporelles des verbes arabes, est tellement liée dans toutes ses parties, que je la regearde comme incontestable. Les Pernans, pour exprimer l'imparfait, limitent le procédé de la langue arabes car ils réunissent la particule e, qui indique, de sa nature, le présent, avec le présent du verbe, ou bien ils a comractant avec le présinit, en la rédulsain à un ca précédé d'un deurs et la loginant à la fin du verbe; ils disent judisféremment à particule de l'entre de l'échance de l'échanc

maticale, en sorte que les mots qui semblent devoir former son sujet et son attribut, ne forment plus qu'une proposition nominale. Cela n'a lieu qu'au préteirit, et le verbe peut se placer entre les deux termes de la proposition nominale, ou avant la proposition toute entière. Exemples:

Moise étoit-il donc un prophète!

إِذَا مُتَّ كَانَ ٱلنَّاسُ صِنْفَانِ شَامِتُ وَآخَرُ مُثْنِي بِٱلَّذِيٰ كُنْتُ أَصْنَعُ

Quand je serai mort, voici ce qui arrrivera: les hommes (seront divisés en) deux partis (à mon égard); l'un qui censurera, l'autre qui louera ce que je faisois (pendant ma vie) (1).

# CHAPITRE XXIV.

Syntaxe particulière des Adjectifs verbaux qui servent à exprimer le Comparatif et le Superlatif.

509. Les adjectifs verbaux qui servent à exprimer le comparatif et le superfatif, et qui sont toujours, comme il a été dit ailleurs (n.º 746, 1.º part.), de la forme التُمَارُ étant sujets à quelques règles de syntaxe particulières, par rapport tant à la dépendance qu'à la concordance, nous croyons nécessaire d'en traiter ici d'une manière spéciale [2].

<sup>(1)</sup> Voyez, à ce' sujer, mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 335 et 336. Le cas dont il s'agit ici est extrêmement rare.

<sup>(</sup>a) Jai envisugé ces adjectifs comme dérivés des adjectifs verbaux d'une signification positive : les grammairleus arabes les envisagent comme dérivés immédiatement des verbes. Solivant les mêmes grammairleus, on ne peut point former d'adjectif verbal comparatif, 1.º des raches qui ne sont point vérbe; 2.º des verbes, soip rémitifs, soit dérivés, qui ont plus de trois lettres; 3.º des verbes

- 510. Les adjectifs verbaux d'une signification comparative ou superlative peuvent être employés, ou comme antécédens d'un rapport d'annexion, ayant pour complément un nom un adjectif, ou d'une manière absolue avec l'article déterminatif, ou enfin hors de tout rapport d'annexion et sans article.
- 511. Étant antécédens d'un rapport d'annexion, ils doivent demeure invariablement au masculin et au singulier, si leur complément est indéterminé. Ainsi il faut dire مُنْ أَدُونُ لَمُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

dont l'adjectif verbal est lui-même de la forme (15), comme a la veugle ; 4º de la vois objective; 5º des verbes qui n'ont point une conjugiton complète, comme (15) pau se din que 16 de caux dont la signification n'est anceptible ni de plus ni de moins, comme (15) mourie, Quolque ces observations solent justes, elles sont cependant asjette à quelque exceptions. Ainsi l'on (15) filips d'anne (15) de la complete de la comme (15) 
On trouve même les adjectifs qui Indiquent les couleurs, comme البيتين blanc, أبيتين noir, employés quelquesols avec la signification comparative.

Au reste, ces exceptions sont rares, et l'on peut les regarder comme des licences, il faut seulement observer que les verbes de la quartième forme d'en donnent assez fréquemment naissance à des adjectifs verbaux comparatifs.

Voyez, a ce sujet, mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 74.

5 1 2. Si le complément du rapport d'annexion est déterminé, l'adjectif comparatif peut demeurer invariablement au singulier et au masculin, de quelque genre et de quelque nome que soit le nom ou le pronom qu'il qualifie. Exemples:

Elle est la plus excellente des femmes.

Vous deux étes les plus véridiques des hommes véridiques.

Tu les trouveras assurément les plus avides de la vie présente, entre tous les hommes.

Le plus hardi d'entre les hommes contre le lion, c'est eclui qui l'a vu le plus souvent.

Il peut aussi concorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemples:

Elle est la plus excellente des femmes.

Ils sont tous deux les plus excellens hommes de ce peuple.

On trouve ces deux différentes manières de s'exprimer réunies dans l'exemple suivant :

Ne faut-il pas que je vous apprenne quels sont ceux d'entre vous que j'aime le plus f'eux d'entre vous qui seront le plus près de moi, par (les) places (qu'ils occuperons) au jou de la résurrection, ce sont ceux qui se distinguent par le meilleur caractire. 513. Employé d'une manière absolue avec l'article déterminatif, l'adjectif verbal comparatif doit concorder en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il sert de qualificatif. Exemples;

مُهَا ٱلْأَعْدَلَانِ

Ils sont les deux hommes les plus justes.

هُمَا ٱلصُّغْرِيَان

Elles sont les deux femmes les plus petites.

هُمُ "الْأَفْهَالُونَ بَيْنَ "النَّاسِ

Ils sont les plus excellens entre les hommes.

جَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْلَى وَكَلِمَةً آهً فِي ٱلْعُلْيَا

Il a rendu la parole (c'est-à dire, la puissance) de ceux qui one été incrédules, la plus basse, et la parole de Dicu a été la plus

haute.
On peut employer au pluriel masculin la forme régulière
م افغال , ou la forme irrégulière أفاعاً. Au feminin , on peut de

ou la forme irrégulière [افغایل] . Au feminin , on peut de méme se servir du pluriel régulier de la forme فغائیاتُ ou du pluriel irrégulier de la forme فغائیاتُ

ٱلْفِينْنَةُ أَمَّدُ مِنَ ٱلْقَنْلِ

La sédition est pire que le meurtre.

نَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْهُلَكِ مِنْهُ

· Nous avons plus de droit du royaume que lui.

# وَمَا ثَنَى ۚ ۚ أَفْسَدُ لِطِبَاعِ ٱلنَّاسِ مِنْ عَذِهِ ٱلجُّحَرَةِ ٱلْخَبِيثَةِ

Il n'y a rien au monde de plus nuisible au tempérament des hommes, que cette maudite plante.

بُعُولَتُهُنَّ أَحَقٌّ بِرَدِّهِنَّ

Leurs maris one plus de droit à les reprendre.

# أَمَّا أَعْلَمُ Dieu est plus savant.

et de son complément. Il faut suppléer, dans le premier, من غيرهم que tout autre ; et dans le second, أبي que nous ou عن غيره que tout autre que lai.

رَادَ ( Cette ellipse est assez fréquente, quand l'adjectif comparait fait fonction d'attribut, comme dans les exemples précédens : elle a rarement lieu quand il est qualificatif, ou quand il sert de terme circonstantiel, comme dans l'exemple suivant : وَحَدَوْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

516. Quand l'adjectif comparatif est employé en rapport d'annexion, ou bien avec l'article déterminatif, il ne doit point être suivi de ,; et si quélquefois, dans le second cas, on le trouve suivi de , et d'un complément, ce complément n'exprime pas un terme de comparaison.

517. L'adjectif de la forme أَنْجُا, employé en rapport d'annexion, ou avec l'article, exprime le superlatif, et répond à l'expression française le plus, comme on le voit dans ces exemples;

# آلَّهُ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ

Dieu est LE PLUS miséricordieux de (tous) les miséricordieux.

# أَشُّ عَوَ ٱلْأَكْثِرُ

Dieu est LE PLUS grand.

Suivi de et d'un complément, il n'exprime qu'un comparatif, et répond simplement au mot français plus. Exemple:

# أُخْمَهُ أُشْدَقُ مِنْكَ

Ahmed est PLUS véridique que toi.

518. Quand l'adjectif comparatif est en rapport d'annexion avec un complément indéterminé, comme dans cet exemple, مُو اَفْسُلُ رَحُكُل , le sens est le même que si l'on disoit مُو اَفْسُلُ رَحُكُل , le sens est le même que si l'on disoit مُو اَفْسُلُ رَحُكُل il est plus excellent (que tout autre), en tant qu'un homme. Aussi et complément doit-il être du même genre et du même enombre que le nom ou le pronom qui sert de «giet à la proposition. Ex.:

Eux deux sont plus excellens, en tant que deux hommes; c'està-dire, ce sont deux hommes excellens.

Ce complément fait ici fonction de terme circonstantiel spécificatif [n.\* 153]; cela est si vrai, qu'il faut le mettre à l'accusatif, si l'adjectif est déterminé par un autre complément en rapport d'annexion. Exemple:

عُوَ أَفْضَلُ ٱلنَّاسِ رَجُلًا

Il est le meilleur des hommes, en tant qu'un homme.

Cette façon de s'exprimer revient à celle qui a lieu avec les verbes de louange et de blâme (n.ºs. 374 et 375).

519. L'objet de comparaison, et la préposition à laquelle il sert de complément, doivent être placés après l'adjectif comparatif. L'inversion cependant doit avoir lieu quand la phrase est interrogative. Exemple :

مِن أَيْعِمْ أَنْتَ أَفْمَالُ !Leauel d'entre eux surpasses-tu en excellence Dans tout autre cas, si l'on se permet cette inversion, c'est une licence, comme dans les exemples suivans:

Elle nous a dit: Soyez les bienvenus, et elle nous a offert à manger les fruits des palmiers; non contente de cela, elle nous a présenté quelque chose de meilleur encore que ces fruits.

On ne sauroit trouver en elles aucun défaut, si ce n'est que leur trot est pressé, et que rien ne les surpasse en paresse.

5 20. Le rapport qui est entre l'adjectif comparatif et l'objet comparé, peut être assimilé à celui qui est entre l'antécédent et le complément des rapports d'annexion: aussi ne dojt-on, en général, interposer entre l'adjectif et l'objet de comparaison aucun terme étranger. On peut cependant y interposer des complémens circonstantiels qui modifient le sens de l'adjectif comparatif (n.º 270). Exemples:

Zéid est plus riche EN ARGENT qu'Amrou.

Tu es plus agréable à MES YEUX, que tout autre que toi.

521. Nous avons dit ailleurs (n. o 300 et 306) que les adjectifs verbaux peuvent imiter la syntaxe du verbe, et exercer la même influence que le verbe sur le sujet et sur les complémens.

Cette influence est beaucoup moins forte dans les adjectifsverbaux qui expriment le comparatif et le superlatif, et, à cause de cela, ils ne peuvent guère exercer la même influence que les verbes, sur leur sujet, placé après eux.

Ainsi l'on ne doit pas dire : أَخْسَنُ مُنْهُ أَبُوهُ j'ai passé près d'un homme dont le père est plus beau que lui , comme l'on peut dire: مُرَرِّتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ أَبُوهُ j'ai passé près d'un homme dont le père est beau (n.° 330).

La raison en est qu'ici on ne pourroit pas substituer le verbe à l'adjectif verbal; car on ne pourroit pas dire, وَرَرُتُ بِرَاتُ كِمْنِهُ عَلَيْنَ مُ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

522. Il y a cependant un cas où, après l'adjectif comparatif, le nom qui lui sert de sujet est considéré comme agent, et mis comme tel au nominatif s c'est lorsque la proposition qui renferme la comparaison est affirmative et précédée d'une proposition négative, que le mot qui fait fonction d'agent est tout-à-fait étranger au nom qualifié par l'adjectif comparatif, et exprime le terme comparé avec infériorité relative, et enfin que la comparaison se compose de deux idées, comme dans ces exemples:

مَا رَأَيْنُ رَجُلاً أَحْسَلَ فِي عَنْمِهِ ٱلْكُفُلُ مِنْهُ فِي عَنِي رَبْدِ Je n'ai point vu d'homme dans l'ail duquel le collyre soit plus beau, que dans celui de Zeïd.

مَا مِنْ أَيَّامِ أَحَبُّ إِلَى ٱللَّهِ فِيَهَا ٱلصَّومُ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي ٱلجَّةِ

Il n'y a point de jours dans lesquels le jeune soit plus agréable à Dieu, que le dixième jour du mois de dhou'lhiddja (1).

La raison pour l'aquelle cette manière de s'exprimer est permise en ce cas, c'est qu'en substituant la préposition d'ecomer à c on pourroit mêttre le verbe à la place de l'adjectif verbal. En effet, on exprimeroit, quoique avec une légère diffèrence, la même idée de comparaison et de supériorité relative (2), si l'on disoit :

(1) Dans ces deux exemples, la forme de la phrase est négative, je « ia joini w; la proposition qui renferne la comparation est siffernative, le colfyre eit plus feux dans son eil, &c.; le mot qui fait fonction d'agent, le colfyre, est circumer au nom qualifié homme, car on ne dit points son colfyre è le mot rollyre est icl le terime comparé avec inferiorite relative, car c'est le colfyre dans l'aci de tell et moit surv homme qui) est moits agrébble que le colfyre dans l'aci de Etid; estin, cer civifet consqueré, et qui est entragé commo retairement inférieure, m'est pas incomplexe; il est complexe et formé de la réunion de deux idées see n'est pas le colfyre seu, c'est le colfyre deux l'aci d'un homme.

Il seroit trop long de développer les raisons en vertu desquelles toutes ces conditions sont requises, pour que cette manière de s'exprimer puisse être admise.

(ع) La construction permise dans les exemples donnés seroit mauvais. 
المنافعة المجتمعة المح

Au reste, il y a diverses opinions sur cette matière parmi les grammalriens arabes.

Voyez le man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 1234, fol. 79, verso et 80 recto, et le man. ar. de Saint-Germain, n.º 465, fol. 130 ét sulv.

Je n'ai point vu d'homme dans l'æil duquel le collyre soit aussi agréable, que dans celui de Zzid.

مَا مِنْ أَيَّامِرُ يُحِبُّ ٱللَّهُ فِيهَا ٱلصَّوْمَ كَعَتَبْنِهِ إِيَّاهُ فِي عَشْرِ ذِي ٱلجُّتَّةِ

Il n'y a point de jours dans lesquels le jeune soit aussi agréable à Dieu, que dans le dixième jour du mois de dhou'lhiddja (1).

- 523. Les adjectifs verbaux comparatifs ne prennent point de complémens immédiats à l'accusatif, lors même qu'ils sont dérivés de verbes transitifs; et s'il y a quelques exemples du contraire, c'est l'effet d'une ellipse.
- 524. Si l'adjectif verbal comparatif dérive d'un verbe qui exprime l'amour ou la haine, il se joint par la préposition J au complément qui indique l'objet du verbe, et par la préposition J] au complément qui indique le sujet du verbe. Exemples:

ٱلْهُومُنُ أَحَبُ لِلَّهِ مِنْ نَـفْسِـهِ

Le vrai croyant aime Dieu plus que lui même,

المُومِّنُ أَحَبُ إِلَى ٱللَّهِ مِنْ غَيْسِرِهِ Le vrai croyant est plus aimé de Dieu que tout autre.

525. S'il dérive d'un verbe transitif qui signifie science, connoissance, il se joint à son complément objectif par la préposition ب Exemple:

أَنَا أَعْرَبُ بِالْمُقِّ مِثْلُكُمْ Je sais mieux la vérité que vous.

526. S'il dérive d'un verbe transitif qui signifie toute autre chose

<sup>(1)</sup> On voit par cet exemple que l'adjectif verbal comparait أَمْنَا أَمَا الله sens pasif (n° 500, note), ce qui résulte d'ailleurs de sa construction avec la préposition d.l. Il peut aussi avoir le sens actif, mais alors il seroit construit avec la préposition d. contime on va le voir.

que cela , il régit son complément objectif par la préposition J. Exemple :

هُوْ أَطْلَبُ لِلْعِلْمِ مَذْكُم

Il cherche plus que vous la vériti.

527. Les adjectifs verbaux comparatifs dérivés de verbes intransitifs, se conforment, à cet égard, aux verbes dont ils dérivent; c'est-à-dire qu'ils gouvernent leurs complémens par le moyen de la préposition que le verbe lui-même exigeroit. Exemple:

هُوْ أَزْعَدُ فِي ٱلدُّنْيَا وَأَسْرَعُ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَأَبْعَدُ مِنَ ٱلْأِنْمِ وَأَخْرَسُ عَلَى ٱلْخَمْدِ

Il est plus détaché du monde, plus prompt à embrasser le bien, plus éloigné du crime, et plus avide de louanges.

528. Les règles que l'on vient de donner pour la syntaxe des adjectifs de la forme أَثْمُنَ , n'ont leur application que lorsque les adjectifs verhaux de cette forme sont employés avec une valeur comparative ou superlative. Il n'est pas rare qu'ils soient employés avec la valeur positive : en ce cas , ils suivent les règles ordinaires de dépendance et de concordance. Exemples :

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ

Dieu connoît ce qui est dans vos ames.

هُو ۗ ٱلَّذِى يُبْدِئُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَى عَلَيْهِ

C'est lui qui tire les créatures du néant, et qui les rend à la vie (après leur mort); et c'est pour lui une chose facile.

إِنَّ ٱلَّذِى سَمَكَ ٱلسَّمَآءَ وَمَنَى لَهَا بَيْنًا دَعَآيُهُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ

Celui qui a solidement posé les cieux, et qui a élevé leur tente, dont les piliers sont forts et longs.

529. L'emploi des adjectifs comparatifs donne souvent lieu à une manière elliptique de s'exprimer que nous devons faire remarquer.

On en a déjà vu des exemples ci-devant (n.º 522); en voici encore quelques-uns:

# هُوَ أَخْوَجُ إِلَىَّ مِنِّى إِلَيْهِ

Il a plus besoin de moi que je n'ai besoin de lui.

وَهُوَ بِٱلْجَامُونِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِٱلْفَرْسِ

Et il ressemble plus au buffle qu'au cheval.

مُمْ لِلْكُفُرِ يَنْوَمَيْهِ أَثْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِثْمَانِ

En ce jour-là, ils étoient plus voisins de l'incrédulité qu'ils ne l'étoient de la foi.

\* غَيْرَ أَنَّ ٱلظَّنَقَ وَٱلفُشَى وَٱلْكَرْبَ فِى ٱلْخَصْبَةِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِى ٱلْجُنَورِيِّ وَوَجْعُ ٱلطَّهْرِ بِالْجَنَورِيِّ أَخْصُ مِنْهُ بِالْخَصْبَةِ الطَّهْرِ بِالْجَنَورِيِّ أَخْصُ مِنْهُ بِالْخَصْبَةِ

Si ce n'est que les angoisses, les syncopes, les serremens de cœur, sont plus fréquens dans la rougeole que dans la petite vérole, et que la douleur de don au contraire est plus particulière à la petite vérole qu'à la rougeole.

30. L'ellipse peut encore être poussée plus Ioin. Ainsi, au lieu de dire: مَا رَأَيْنَ رَجُلًا. أَحْسَنَ فِي عَيْسِهُ الْحَلَّىٰ بِعَنْ فِي عَيْسٍ زَبِهِ الْحَلَّىٰ اللهِ إِنَّهِ وَلَمْ اللهِ 
531. L'adjectif comparatif suivi de L'indique le plus haut degré de supériorité. Exemple :

فَارْقَنَا أَخْرَجَ مَا نَخُنُ إِلَيْهِ فِي فَعَالِيسٍ أَعْدَآئِنَا

Il nous quitta et nous laissa entre les griffes de nos ennemis, au moment où nous avions le plus grand besoin de lui,

Je pense que, dans cette sorte de construction (الشيئة على التحقيق ال

### CHAPITRE XXV

Syntaxe particulière des Numératifs.

#### S. I. NUMERATIFS CARDINAUX.

532. Les numératifs cardinaux de la langue arabe peuvent être, en general, considéres comme des noms qui regissent le nom ou l'adjectif qui exprime la chosé nombrée. Les numératifs simples, depuis an jusqu'à dix, les numératifs composés indéclinables, depuis anç jusqu'à dix, neuf, et les numératifs d'unités qui entrent dans les numératifs composés, depuis vinguar et au-dessus, jusques à quatre-vingt-dix, neuf; ècc. ont la distinction du masculin et du faminin. Les numératifs de dixaines, depuis vingt jusques à quatre-vingt-dix, i ont la forme des

<sup>(1)</sup> On peut volr ce que j'ai dit refativement à cet usage, dans la 1.00 part. (n.01186), page 543.

pluriels masculins réguliers : مِأْيَة cent est un nom féminin, أَنْنَى mille est un nom masculin.

Nous avons à considérer, par rapport à la syntaxe des numératifs cardinaux, les règles de la dépendance et celles de la concordance.

des adjectifs dispensent d'exprimer les numératifs in et deux, quand le nom de la chose nombrée est lui-même exprimé, et qu'il n'y a que des unités: mais, quand la chose nombrée n'est pas exprimée, on emploie أحد pour le féminin, en rapport d'annexion, en leur donnant pour complément le nom ou le pronom qui exprime la catégorie d'etres à laquelle appartient la chose dont il s'agit, et faisant concorder le numératif en genre avec ce nom. Exemples: الناس المناسبة المن

Le complément d'annexion a ici la valeur de la préposition وفي c'est comme si l'on disoit, من الناس d'entre les hommes, ألش الراس المسادي الناس المسادي الناس المسادي الناس المسادي المسادي المسادي و "فدي من الناساني" (exprimer de la sorte.

On emploie souvent أَحَدُّ sans complément, et il est alors synonyme de أَحَنَ فِي ٱلدَّارِ: Exemple : أَحَنَ فِي ٱلدَّارِ أَحَنَ فِي ٱلدَّارِ ' l' l' y a personne dans la maison.

Quand on veut exprimer l'idée d'un seul, on fait usage de رَاحِدًا pour le masculin, et de رَاحِدًا pour le féminin. Exemple:

534. On emploie quelquefois, quoique très-rarement, le numeratif deux, qui est والتّناي pour le masculin, et والتّناي pour le fe-minin, avec le nom de la chose nombrée, mis au duel, ce qui est une sorte de pléonasme. Alors le numeratif se place comme ad-

jectif après le nom de la chose nombrée, et concorde avec lui en genre et en cas. Exemples :

مَرَ رْتُ بِرَجُلَيْنِ ٱثْنَيْنِ

J'ai passé près de deux hommes.

Fais-y entrer (dans l'arche) de toute espèce d'animaux (1), deux individus (mâle et femelle).

Si le nom de la chose nombrée n'est pas exprimé, on fait concorder ce numératif en genre avec le nom sous-entendu.

535. On trouve aussi le numératif النائ العديم , en rapport d'annexion avec le nom de la chose nombrée mis au singulier , comme القناء عند المعادية d'eux grains de senevé; mais c'est une licence.

536. Depuis *trois* jusqu'à *dix*, les numératifs sont employés comme adjectifs ou comme noms. Comme adjectifs, ils concordent en genre et en cas avec le nom de la chose nombrée. Ex.:

Comme noms, ils précèdent le nom de la chose nombrée, qu'ils régissent sous forme de rapport d'annexion; le numérait perd son tenuin, et le nom qui lui sert de complément se met au génitif pluriel. Il faut observer de ne point employer alors les pluriels réguliers, et de donner la préfèrence aux formes de pluriels irréguliers, destinées à caractériser un petit nombre (n.º 872, 1.º part.). Cette dernière règle n'est pas d'une rigoureuse obligation. Il faut aussi faire concorder le numéraif en genre avec le nom de la chose nombrée. Exemple :

<sup>(1)</sup> Dans cet exemple, qui est tiré de l'Alcoran, sur. 23, vers. 28; quel ques lecteurs prononcent (2), mais la leçon que j'ai suivie est plus autorisée.

537. Tous les numératifs depuis un jusqu'à dix se conforment aux règles ordinaires de dépendance, pour leurs rapports avec les autres parties du discours, c'est-à-dire, pour l'usage des cas. On dira donc:

il m'est venu quatre envoyés ; حَآمِنِي أَرْبَعَتُهُ رُسُلِ

j'ai passé auprès de six hommes ;

il vécut cinq mois et trois jours. عَاشَ خَسْمَةَ أَغْهُرٍ وَثَلَاثَتَهَ أَيَّامٍ

539. On exprime cependant quelquefois cette idée par un simple rapport d'annexion. Exemples:

وَكَانَ فِي ٱلْمُوايِنَةِ تِسْعَةُ رُهُطٍ

Il y avoit dans la ville neuf (hommes) d'une famille (1).

لَيْشُ فِيمَا دُوْنَ خَمْسٍ ذُوْدٍ بَهِمَ قَدُ

Il n'est point dû d'aumône pour ce qui est au-dessous de cinq (individus) d'une bande de chameaux.

وَأُهْبَهَا فِي ذَٰلِكَ تِسْعَةً رَهْطٍ ثَمُودٍ وَعَادًا

<sup>(1)</sup> Cet exemple est pris de l'Alcoran, sur. 27, vers. 49.

Ils ressemblèrent tous deux en cela aux neuf personnes de la tribu de Thémoud, puis ils s'en-retournèrent (1).

Pour rendre raison de ces expressions d'une manière plausible, il faut supposer que le nom générique ou collectif est ici pour le nom individuel: يُوْدُ homme; et يُرِدُ homme; et يُوْدُ bande de chameaux, pour مُؤْدُ chameau (2).

- 540. On trouve quelquefois, après les numératifs dont il s'agit, le nom de la chose nombrée mis à l'accusatif, sous forme de terme circonstantiel spécificatif, comme المُشَدُّةُ الْتُوابِ , au lieu de مُشَدُّةً الْتُوابِ
- 541. Quoique le nom de la chose nombrée, nom qui sert de complément aux numéraits dont il est ici question, doive être mis au plurie, il faut en excepter le moi ¿ cent, qui se met au singulier lorsqu'il sert de complément aux numéraits d'unités, comme je le dirai tout-à-l'heure.
- 5 42. Les numératifs composés, depuis onze jusqu'à dix-neuf (n.º 936, 1.º part.); les numératifs de dixaines, depuis vinge jusqu'à quatre-vingt-dix (n.º 937, 1.º part.), et les numératifs composés de dixaines et d'unités, depuis vingt-un jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf (n.º 938, 1.º part.), régissent tous le nom de la chose nombrée au singulere, et à l'accusatif, sous forme de complément

<sup>(</sup>a) Cet exemple est tiré de la Vie de Timour, par Ahmed, fils d'Arabseha, délition de M. Manger, tom. II, pag. 572. M. Manger a traduit : tribui Thoma-darum et Andaroum; mais l'auteur, ayant certainement fait allusion au passege de l'Alcoran, sur, 27, ver. 49, ou il n'est question que de Thomaud, n'a pau pu aisocler, à cette tribu celle d'Ad; d'ailleurs il auroit d'à dire à la détruiroit la rime.

<sup>(1)</sup> Le mot يَعْزُ qui, de sa nature, est collectif, s'emploie de la même manière que مُعْمُ بِي Voyez ce que dit à ce sujet Hariri, dans mon Anthologie grammaticale arate, pag. 83 à 85.

543. On trouve quelquefois, après ces numératifs, le nom de la chose nombrée mis au pluriel, comme dans cet exemple emprunté de l'Alcoran:

### وَقَطَعْنَاهُمُ أَثَنَّتُمْ عَشْرَةً أَسْبَاطًا

Nous les avens divisés en douze tribus,

C'est une irrégularité que l'on peut justifier par une ellipse, en supposant que l'auteur a voulu dire, المُنْهَلُ عَمْرَةُ وَلَمْنَاهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهُ 
544. Le nom de la chose nombrée étant mis au singulier après les numératifs dont il s'agit ici, si on lui joint une épithète, on peut la faire concorder en nombre grammaticalement ou lo-

<sup>(</sup>i) Il faut observer que, dans les numératifs composés de dixaines et d'unités depuis vingt-un jusques à quatre-vingt-dix-neuf, ce qui est au-dessus des dixaines, se nomme مُعْنَى مُدُونَا مِنْ يَنِينُ دِدُونُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(2)</sup> Lottel doit être alors considéré comme un permutaif Jo-i de 1522 (2007) ou de Libis ous-entendu; et cette analyse me parolt d'autant plus vrulsemblable, qu'après Lottel l'autreur ajoute encore un autre permutaif [Libis].

giquement avec le nom qu'elle qualifie. Ainsi l'on pourra dire, en observant la concordance grammaticale, عِشْرُونَ دِينَازًا نَاسِرِيَّا en observant la concordance logique, عِشْرُونَ دِينَازًا نَاسِرِيَّة ving pièces d'or au coin de Naser.

545. Dans les numératifs formés de dixaines et d'unités, audessus de vinge, il faut toujours placer les unités avant les dixaines. Exemples: الله فَعَالُونَ عَالَمُ عَالَمُونَ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

546. Depuis onze jusqu'à dix-neuf, les numératifs, étant indéclinables, ne sont assujettis à aucune règle de dépendance. Depuis vingt jusques à quatre-vingt-dix-neuf, ils se conforment aux règles ordinaires, pour leurs rapports avec les diverses parties du discours. Exemples:

قُيلَ أَرْبَعَةً وَثَلَاثُونَ رَجُلًا

Trente-quatre hommes furent tués.

مَرَرْتُ بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ نَافَةً

J'ai passé auprès de quarante-cinq femelles de chameau.

ذَبِحْتُ سِنًّا وَتِسْعِينَ عَاةً

J'ai égorgé quatre-vingt-seize brebis.

5.47. Tous les numératifs de dixaines, depuis vingt jusques à quatre-vingt-dix, peuvent devenir les antécédens d'un rapport d'annexion qui a pour complément le nom du possesseur de la chose nombrée, ou un pronom personnel qui le représente. Alors on sous-entend le nom de la chose nombrée, d'où il suit que cette manière de s'exprimer ne peut avoir lieu que quand cette chose est déjà connue.

Dans cette manière de s'exprimer, les numératifs de dixaines perdent leur terminaison o, comme les pluriels masculins réguliers (n.° 1009, 1." part.), et le nom qui leur sert de complément se met au génitif. Exemples: عِشُرُو رَبُّو اللهِ les vingt (chevaux) de Zeïd, اللهُ الل

Cela a lieu pareillement dans les dates, le nom du mois dont on parle servant de complément d'annexion au mot مِشْرُونَ مِشْرُونَ . Exemples :

وَقَنْ ثَعَلَ غَالِبَ ٱلْعَسْكَرِ ٱلْعَطْشُ وَٱلضَّمُورُ لِأَنَّهُ كَانَ ثَامِنَ عِشْرِي تَمُورُ

La soif et la fatigue sirent périr une grande partie de l'armée, car c'étoit le 28 du mois de tamouz (1).

رِهُمْ اللهِ الله

<sup>(</sup>a) M. Manger a traduit le 18, mais c'est une faute, et Jaf fait volt allleur que l'histoire de l'Timour, Almend, filst d'Arabeth, qui a pu se tromper sur la date de la bataille d'Angora, ne s'est pas mépris en faisant concourir le a8 de tamouz ou juille, avec le 27 du mois lunaire de dhou lhiddja. Voyre à ce sujet mon Mimoire sur nes correspondance inditu de l'America nes Carlest VI, dans les Mimoires de l'Istuitus, classe d'histoire et de lindristure ancienne, tom. VI, page, 492.

comme complément du premier (1); et le nom ou pronom qui les suit se met au même cas, comme régi par عَشَرَة ou شَدَّدَ. Exemples:

ز (chameaux) هَذِهِ خُسْنَا عَشَرِكَ ce sont ici tes quinze (chameaux) خُدُ خُسْنَا عَشَرُ كُ

donne (quelques-uns) de tes quinze (chameaux).

Enfin d'autres grammairiens laissent la première partie du numératif composé, indéclinable, et donnent à la seconde partie les trois inflexions des cas : ils disent au nominatif مُشَدُّةً مُنْ اللهُ عَمْدُ أَلَّهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَمْدُ اللهُ 
ر علَيْمَانِ cent est un nom fèminin : il fait au duel مِنْ عَلَيْمَ , ce qui exprime deux cents. Les autres numératifs de centaines sont formés des numératifs d'unités du genre fèminin, عَمَّى trois, وَمَنْ اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِلْمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَ

se met au sin- يأيدُ se met au sin-

<sup>(1)</sup> La première partie de ces composés s'appelle مُسَوَّرُ partie antérieure, potrail : et la seconde عُمِيْرُ partie postérieure.

gulier, tandis que, avec les numératifs d'unités, le nom qui exprime la chose nombrée, se met régulièrement au pluriel (1).

ماً الله On trouve quelquefois dans cette composition le mot ماً الله au pluriel, comme ما الله مثل مثل مثل الله trois cents; mais les exemples en sont très-rares.

550. Après les numératifs de centaines, le nom de la chose nombrée se met au génitif singulier, sous la forme de complément d'un rapport d'annexion, et le numératif de centaine, qui lui sert d'antécédent, perd son tenvin, et au duel sa terminaison و . Exemples: مِأْمَدُ رَجُلِ cent hommes; مَأْمَدُ رَجُلِ deux cents ântes; مَأْمَدُ مِأْمَدِ مَالِية كَانِهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ كَاللّهِ عَلَيْهِ عَل

551. Les numératifs de centaines sont quelquefois employés avec le nom de la chose nombrée mis à l'accusatif singulier, sous

<sup>(1)</sup> A ce que j'al dit sur la manière de former les nunératifs de centaines, dans la première partie (n° 200), je dois ajouter que les auteurs des deux commentaires sur l'Alfoyra, contenus dans les manuscrits arabes, n° 1234 de la bibl. da Roi et n° 465 de Saint-Cerm, ne laissent aucun doute sur l'opénion que j'ài adoptée. Le première de ces auteurs s'expérime almi;

Le spécificasif de trois et des autres numératifs de la même série est toujours mis au génitif; si c'est un nom qui exprime l'espèce, ou un nom collectif, il tes mis au génitif, sant régip ar la répeptition de ; al c'est un nom autre que ceux la, il lest mis au génitif , comme complément d'amexino du numératif : alors ce doit être un pluriel rompu, de petite pluralite. Le numératif à quelquefois pour complément d'anexion un singulier, ce qui a lieu quand le complément est le mot care, comme dans roit cant, sup ceux.

Man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 12,34, fol. 129 recto. Voyez aussi le man. n.º 465 de Saint-Germain, fol. 194 verso.

أَوْ عَاسَ الْفَتَى مِلْيَعْنِي عَلَمًا: forme de complément spécificatif. Ex. أَنْ عَلَى الْفَتَى مُلِيَعْنِي guand l'homme a vêcu deux cents ans, la joie et la jeunesse sont évanouies pour lui. C'est une licence (1).

553. Les autres numératifs de mille se forment en donnant le mot أَنَّ mille pour complément aux numératifs d'unités, de dixaines et de centaines, et observant de le mettre au génitif pluriel, quand il est dans la dépendance des numératifs depuis trois jusqu'à dix; à l'accusatif singulier, quand il est dans celle des numératifs depuis onze jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf; enfin, au génitif singulier, quand il est dans celle de tous les autres, depuis cent et au dessus. Quant au nom de la chose nombrée, il est alors le complément du mot أَنْ mille, et par conséquent il est toujours au génitif singulier. Observez d'ailleurs que il mille est du genre masculin, et que les numératifs auxquels il sert de complément doivent concorder avec lui en genre. Exemples : deux mille nuits; أَلْفَا لَيْلَةِ ; trois mille hommes ثُلَاثَتُ ٱلَّذِي رَجُل أَكَدُ عَشَرَ أَلْنَى دِينَارِ ; vingt mille livres de poids عِشْرُونَ أَلْفَ رُطْلُ onze mille pièces d'or ; ثَلَاثَةُ وَثَلَاثُونَ ٱلْنَى دِرْهَمِ trente-trois mille pièces d'argent; ثَلَاثُ مِأْتِهِ أَلْفِ دِينَارٍ trois cent mille pièces d'or,

<sup>(1)</sup> Quelques grammairiens admettent ausst que le nom de la chose nombrée peut être mis au pluriel après le numératif de centaines. Cela n'est sondé que sur un seul exemple sort équivoque, emprunté de l'Alcoran. Voyez ci devant, 1.ºº partie, pag. 421, note.

554. Si le nombre qu'on veut exprimer est composé de numératifs de différentes classes, il suffit de mettre le nom de la chose nombrée après tous les numératifs, en lui donnant le nombre et le cas exigés par le dernier des numératifs. Exemples:

بَيْنَ ٱلْهِنْرَةِ وَبَيْنَ ٱلطُّوفَانِ ثَلَاثَةٌ آلَانٍ وَسِنْعُولًا يَةٍ وَأَرْبَعُ وَسَبْعُونَ سَنَد

Entre l'hégire et le déluge, il y a trois mille neuf cent soixantequatorze ans (1).

بَيْنَ ٱلْغِيْرَةِ رَبَيْنَ آدَمَ عَلَى مُقْتَحَى ٱلنَّوْرَاةِ ٱلْعِبْرَائِيَّةِ أَرْبَعَةُ آلَافِي رَسَعُ مِا وَأَحْدَى وَأَرْبُحِنَ سَنَةً

Entre l'hégire et Adam, suivant le Pentateuque hébreu, il y a quatre mille sept cent quarante-un ans.

مِيَّنَ تَبُلُئِلُ الْأَلْتُونِ وَمِيْنَ الْعِثْرَةِ عَلَى الْخِيْرَارُ الْمُؤْرِحِيْنَ ثَلَافُتُ الَّذِي وَتُلْقَلُمُ وَأَرْبَعُ عَبِينَ وَأَمَّا عَلَى الْخِيْرَارُ الْمُقَيِّمِينَ فَتَنْقَصُ عَنْهُ مِأْمِنْنِي وَيَسْعًا وَأَرْضِينَ مَنْهُ

Entre la confusion des langues et l'hégire, il y a, selon l'opinion des historiens, trois mille trois cent quatre aus ; mais, selon celle des astronomes, il faut ôter de ce nombre deux cent quarante-neuf ans.

Huit cent mille neuf cent trente-deux cavaliers,

On peut aussi répéter le nom de la chose nombrée après chaque classe de numératifs, en lui donnant chaque fois le

<sup>(</sup>۱) Dans cet exemple et dans les suivans, la répétition du mot بَيْن est une faute. Voyez Hariri, dans mon Anthol. grammat. ar. pag. 86.

nombre et le cas exigés par le numératif qui le précède immédiatement. Exemples :

ٱلْعَرْبِيَّةُ عِبْرَتُهَا ٱلْفَا ٱلْفِ دِينَارٍ وَبِلَّيْهُ ٱلْبِي دِينَارٍ وَٱرْبَعَةُ وَٱرْبَعُونَ ٱلْـَىٰ دِينَارٍ وَتَعَانُونَ دِينَارًا حَيْمِيَّةً

L'évaluation du revenu de la province de Garbiyyèh est de deux millions cent quarante-quatre mille quatre vingts pièces d'or militaires (1).

ٱلْوَيَّهُ ٱلْقِبْلِيُّ عِبْرُتُهُ الْلاَثَةُ ٱلَّذِي أَلْنِي دِينَارِ وَثَلَقُبِأَيْةِ ٱلْنِي دِينَارٍ وَخَيْسَةً وَخَشُونَ أَلْنَ دِينَار وَثَمَالُهِأَنَّةِ دِينَار وَثَمَالِينَّة تَنانِيز

L'évaluation du revenu de la partie méridionale ( de l'Égypte) est de trois millions trois cent cinquante-cinq mille huit cent huit pièces d'or.

555. Lorsqu'il y a des mille de mille (c'est-à-dire, des millions), des centaines de mille, des dixaines et des unités de mille, il est d'usage de répéter le mot mille après les mille de mille, les centaines de mille, et les unités jointes aux dixaines de mille. Exemple:

جُمِلْلًا ذَلِكَ بَسْعَهُ آلَافِي أَلْنِي وَخَمْسُولَاهِ أَلْنِي وَأَرْبَعَةً وَثَمَالُونَ أَلْفًا وَمِأْيَنَانِ وَأَرْبَعَةً وَيُثُونَ دِينَارًا

Le total de cela est neuf millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-quatre pièces d'or.

556. S'il'y a des mille de million (des milliars), des centaines, des dixaines et des unités de million, il faut de même répéter les mots الذي mille de mille ou million, après les

<sup>(1)</sup> Le disar militaire avoit en Égypte une valeur différente de la pièce d'or courante : c'étoit une monnole fictive.

Le mot ait ici fonction de pluriel ( n.º 544 )-

milliars, les centaines de million, et les unités jointes aux dixaines de million. Exemple :

Un milliar deux cent soixante-treize millions quatre cent soixante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-treize pièces d'or, plus un demi, un tiers et un huitième.

557. Nous avons dit plus haut que les numératifs simples peuvent être employés comme adjectifs; il en est de même des autres numératifs. Exemples;

وَجَدَدَتِ ٱلشَّبَكَءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ إِذْ هِيَ مُهْتَلِمًا فَحِيدًانًا كِيَارًا مِأْمِدً ثَلْثَةً وَخَمْدِين

Il tira à terre le filet, et il étoit plein de cent cinquante trois gros poissons.

Les mamloucs forment huit mille cavaliers, parmi lesquels sont compris cinq cent soixante-quatorze tant caschefs qu'intendans établis dans les provinces.

558. La concordance de genre entre les numératifs et le nom de la chose nombrée, demande quelques observations particulières.

Lorsque nous avons dit que le numératif doit concorder en genre avec le noin de la chose nombrée; cela doit s'entendre du genre dont est au singulier le nom de la chose nombrée; car si ce nom est masculin au singulier et féminin au pluriel, il doit être inis en concordance avec des numératifs inasculins. Ainsi l'on doit dire مِنْ اللهُ عَمْدُ اللهُ ال

culin. Cette règle n'est cependant pas généralement admise. 559. Le nom de la chose nombrée étant sous-entendu, le numératif doit concorder en genre avec ce nom. Exemples:

إِنَّى أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ بَأْكُلُفُنَّ سَبْعٌ عِبَانًى

Je voyois sept vaches grasses que mangeoient sept (vaches) maigres.

تَوْزَعُونَ بَسْبَعَ سَنِينَ دَأَبًا ثُمَّ يَأْتِن مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعُ عِدَادُ

Vous insemencerez comme de coutume pendant sept années, ensuite il viendra sept (années) fâcheuses.

مِنْفُمْ مَا يَمْثِي عَلَى أَرْبَع

Parmi eux , il y en a qui marchent à quatre ( pattes ). إذَا مَا ٱمْطَكِتُ أُونِقًا خَطَّ مِمْزَرِي ۚ وَأَنْبَعْتُ دُلُونِ فِي ٱلسِّمَاحِ رَصَـٓامُفًا

Quand je vide au matin quatre (coupes de vin), ma robe (que je laisse truhner fièrement par terre), trace des lignes (sur le sable), et au seau (que j'avois déjà donné avant d'avoir bu), j'ajoute encore la corde.

Il faut, dans cet exemple, sous-entendre حُاسًات, et se souvenir que خُاسًات est du genre féminin (n.º 807, 1.º part.).

560. Il faut observer, en second lieu, que, dans cette concordance, on a égard tantôt au genre du nom que l'on emploie, tantôt au genre de la chose désignée par ce nom; c'est-à-dire, que la concordance est tantôt grammaticale et tantôt logique.

561. Si.la chose nombrée est exprimée par un nom, il faut avoir égard au genre grammatical de ce nom. Ainsi, si l'on emploie le nom عَنْ personne, qui est masculin, on dira au maisculin ومَنْ اللهُ 
562. Si à ce nom, qui par lui-même est d'un genre différent

de celui de la chose qu'on veut désigner, on ajoute quelque autre désignation plus précise qui détermine plus spécialement l'objet dont il s'agit, il fautu alors préfèrer la concordance logique, et n'avoir point égard au genre du noin exprimé, comme dans ces exemples:

Trois personnes, deux jeunes filles dont les attraits commencent à se développer, et une autre déjà nubile, m'ont servi de bouclier contre les ennemis dont je redoutois l'attaque.

Cette tribu de Kélab est divisée en dix branches; mais tu n'as rien de commun avec ces dix branches.

Dans le second, أَيْطُ, pluriel de أَيْطَ, nom masculin, est pareillement en concordance avec le numératif feminin مُقْدَرُة parce que le mot مُقَارِّقُ qui suit, fait voir que فِي مُؤَلِّقُ est employé ici dans le sens de المُعْلِمُ tribu, nom qui est du genre feminin.

1563. Quelquefois même, sans qu'aucun autre mot détermine le sens d'un nom masculin à une idée qui exige le genre fêminin, ou le sens d'un nom fêminin à une idée qui exige le genre masculin, on a égard, pour le genre du numéraiti avec lequel on le fait concorder, au sens plutôt qu'au genre grammatical. Ainsi, quoique مُعْمَّى ame soit un nom fêminin, on peut dire مَعْمَّى ame soit un nom fêminin, on peut dire مَعْمَّى qui est ici l'équivalent de, مُعْمَّى مِنْ ess du mot مُرْجَلُقَ qui est ici l'équivalent de, مُرْجَلُقَ homme.

564. Si la chose nombrée est exprimée, non pas par un nom, mais par un adjectif, ou par un mot qui, adjectif dans son origine, ne désigne la chose que par une qualité, il ne faut point avoir égard au genre du mot exprimé, et il faut au contraire faire concorder le numératif avec le genre du nom sousentendu que cette épithète rappelle à l'esprit. Ainsi, si l'on em-بَعَانُ ploie l'expression رَبَعَانُ, dont le singulier est , mot féminin qui se dit également d'un homme et d'une femme, et qui signifie une personne d'une structure carrée, on le joindra à un numératif masculin quand on aura en vue des hommes, et à un numératif féminin quand on parlera de femmes. C'est ainsi qu'on lit dans l'Alcoran , عَنْ جَاء بَالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا : le , numératif مَثَلُ est au féminin , quoique مَثَلُ soit du masculin , حَسَنَاكُ n'est réellement ici qu'une épithète du nom أَمْثَالُ parce que sous-entendu: quiconque aura fait une bonne chose, recevra dix (bonnes choses) équivalentes à celle qu'il aura faite (1).

ره في المحتوبة و numératif n'est point suivi du nom de la de nombrée, mais qu'il est mis en rapport, par la préposition de not control de vier en manuel est mis en rapport, par la préposition de de nece le nom qui exprime la classe d'êtres à laquelle appartient la chose nombrée, il faut observer la concordance grammaticale entre le genre du nom et celui du numératif. Ainsi l'on dira وَمَا الْمُوَا اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

<sup>(1)</sup> Voyez ce que dit à ce sujet Hariri , dans mon Authologie grammaticale arake , pag, 76.

Cette règle est. fondée sur ce que l'on doit suppléer après, le numératif le nom même qui sert de complément à la préposition مُون مُونَّ وَاللَّهُ الْمُعَالِّمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

Si l'épithète qui caractérise le genre étoit placée entre le numératif et le nom d'espèce, le numératif concorderoit avec le genre désigné par cette épithète. On diroit donc, مُلْنَتُ أَنْكُ مِنَ اللَّهِمُ trois femelles d'entre les brebis, أَنْكُ تَعْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

566. Si le nom de la chose nombrée a les deux genres, comme disétat, on peut indifféremment mettre le numératif au masculin ou au féminin.

 terminaison féminine, comme مُلْدُة Talha, et les seconds une terminaison masculine, comme رَيْنَتُ Zeīnab.

رة OB. Quand les numératifs sont employés comime nombres abstraits, ainsi que dans cet exemple, trois est la moitié de six الله والله الله والله الله والله الله والله 
Pour les êtres sans raison, on fera concorder le numératif en genre avec le nom qui le suit immédiatement. Exemples :

J'ai quinze chameaux mâles et femelles.

J'ai quinze chameaux femelles et mâles.

Si, la chose nombrée étant des êtres sans raison, le nom qui l'exprime ne suit pas immédiatement le numératif, celui-ci sera toujours du féminin. Exemples:

J'ai quinze tant chameaux mâles que chameaux femelles.

J'ai quinze tant chameaux femelles que chameaux mâles.

570. Lorsqu'on est dans le cas d'employer le protom féminin de la troiséeme personne, en rapport avec un nombre, il est plus élégant d'employer le protom pluriel & si le nombre est petit, et le protom singulier &, ou comme affixe &, quand le nombre est grand (1).

571. Les numératifs peuvent être déterminés par l'article Jl. Cette détermination peut avoir lieu, 1.º quand les numératifs sont employés d'une manière abstraite; exemple:

Le (nombre) trois est la moitié du (nombre) six;

2.º Quand le nom de la chose nombrée est sous-entendu, soit parce qu'il a déjà été exprimé, soit parce qu'il est facile à suppléer; exemples:

Ce qu'on appelle la force de l'âge, ce sont les années où l'homme est dans un état stationnaire, entre la trentaine et la quarantaine (c'est-à-dire, de trente à quarante ans);

Et Thomas, l'un des douze, n'étoit pas avec eux;

Les soixante-dix (disciples) revinrent ensuite avec joie; 3.° Quand le numératif est mis comme adjectif après le nom

<sup>[1]</sup> Voyez Hariri, dans mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 91.

de la chose nombrée , ce nom étant déterminé ; exemples : الرجال الْخَسْمُ les cinq hommes , فَبَالُهُمَا الْمُشْرُ ses dix tribus ;

4.º Quand le numératif précède la chose nombrée, et que l'un et l'autre, ne formant qu'une seule partie du discours, doivent être déterminés.

572. Dans ce dernier cas, avec les numératifs depuis trois jusqu'à dix, on doit donner l'article au nom de la chose nombrée seulement. Exemple:

Est-ce que les trois pierres qui formoient les soutiens de leur marmite, et ces lieux inhabités, mé rendront le salut et dissiperont mon aveuglement!

On peut aussi donner l'article au numératif, quoique cette forme soit moins usitée. Exemple :

Les sept préceptes fondamentaux de la loi.

Quelques grammairiens permettent de donner l'article au numératif et à la chose nombrée, et de dire الْمُوْمُتُ مُنْ اللهُ ال

573. Avec les numératifs depuis onze jusqu'à dix-neuf, on donne l'article aux deux mots indéclinables dont ces numératifs sont composés (1), ou seulement au premier des deux. Ex.:

<sup>(1)</sup> C'est l'opinion des grammairiens de Coufa, et de Hariri.

كَانَ يَفْرِبُ ٱللَّهِكَٰءَ بِٱشْمِ ٱلْإِثْنَىٰ عَشَرَ إِمَامًا

Il frappoit la monnoie au nom des douze imams.

574. Avec les numératifs de dixaines, on donne l'article au numératif; et s'il y a des unités et des dixaines, chacun des numératifs prend l'article. Exemple:

## ٱلسَّبْعَةُ وَٱلسَّبْعُونَ جَمَالًا

Les soixante-dix-sept chameaux.

575. Avec les numératifs de centaines et de mille, on donne l'article à la chose nombrée ou au numératif (2). Exemples :

les trois cents pièces d'or ; وَلَيْسِانِهِ ٱلدِّيسِانِ

مَا فَعَلْتَ ثَلَاثَتَهَ ٱلَّذِي ٱلْمِرْمُ qu'as-tu fait des trois mille pièces d'argent! (es deux cent mille pièces d'argent أَلْهُمِينَا ٱلْسَسَعَى دِرْمُ

.ce million de pièces d'or عَذِهِ ٱلْأَلْفُ أَلْكِ دِينَار

576. Si, en ce cas, après le nom de la chose nombrée, il survient un adjectif, il doit être déterminé (n.° 361); exemple : السَّمْنِي عَبْرَانًا الْمَانَّ الْمَانَّ الْمَانَّ الْمَانَّ الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانَّ الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانَّ الْمَانِّ الْمَانِّ الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانِّ الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِهِ عَبْرَانِ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِ عَبْرَانِ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِ عَبْرَانِ الْمَانِي عَبْرَانًا الْمَانِّ الْمَانِّ عَبْرَانِ الْمَانِّ عَبْرَانِ عَبْرَانِ الْمَانِّ عَبْرَانِ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِ عَبْرَانِ الْمَانِّ عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِ الْمَانِي عَبْرَانًا الْمَانِّ عَبْرَانِ الْمَانِّ عَبْرَانِ الْمَانِي عَبْرَانًا الْمَانِّ الْمَانِي عَبْرَانِ  عَبْرَانِ الْمَانِي عَبْرَانِي عَبْرَانِ الْمَانِي عَبْرَانِي عَلَيْهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَبْرَانِي عَبْرَانِ الْمَانِي عَبْرَانِي الْمَانِي عَبْرَانِي عَبْرَانِ مِنْ إِلَيْمِ الْمَانِي عَبْرَانِي عَبْرَانِي مَانِي عَبْرَانِي مِنْ الْمِنْ الْمَانِي عَبْرَانِي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْمِ الْمِنْ عَلَيْكُولِي الْمِنْ الْ

577. Quant à la concordance de genre, il faut suivre les règles ordinaires de la concordance des noms avec les verbes, les adjectifs, les articles, &c., comme on a pu l'observer dans plusieurs des exemples précédens. En voici encore un:

إِنَّ صَاحِبَ ٱلدِّنْيَا يَطْلُبُ ثَلَاثَةَ أُمُّرٍ لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا بِأَرْتِعَةِ أَغْيَاءَ أَسًا ٱلْفَلَاثَةُ ٱلنَّي يَطْلُبُ

<sup>(1)</sup> Hariri n'admet que la première de ces manières de s'exprimer. Ebn l'arhât reconnoît l'une et l'autre. (Man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 1295 A, fol. 119 2000.)

L'homme en ce monde recherche trois choses qu'il ne peut se procurer que par le moyen de quatre 'autres : quant aux trois (choses) qu'il recherche, ce sont &c.

578. Il y a toutefois à ce sujet une observation essentielle à faire. Les numératifs ordinaux masculins peuvent être employés en rapport d'annexion avec des pronoms affixes féminins, lorsque ces pronoms se rapportent à des pluriels rompus qui viennent d'un singulier masculin. Exemple:

Ce mot s'emploie de trois manières : la première, comme énonciation d'un fait arrivé ; la seconde, comme expression d'un souhait.

579. Dans les dates d'années, il est d'usage d'employer les numératifs cardinaux en rapport d'annexion avec le nom année, qui sert d'antécédent à ce rapport. Ce nom est alors déterminé par les numératifs qui lui servent de complément : en conséquence, il n'a point d'article. Les numératifs doivent concorder en genre avec le mot ¿, qui est féminin (1). On place d'abord les unités, puis les dixaines, les centaines et les mille, en interposant la conjonction 5 et entre chaque numératif. Exemples :

<sup>(</sup>i) On trouve cependant, dans la Vie de Timour, par Ahmed, fils d'Arabschah, et dans d'autres écrivains, أَشَنَّةُ أَهُورٍ .

ثُمَّ دَخَلْتُ مَنَهُ مِنْ وَسِنْجِينَ وَثَلَثِهِأَمِهُ وَٱلْفِ Ensuite commença l'année 1396. في مَنَةِ ثَلَتَ عَشْرَةً وَتَحَالِهَأَيةِ تُوْقَ أَبُهُ ٱلْحَسِ عَلَيُّ

En l'année 813 mourut Abou'lhasan Ali.

S'il s'agissoit de dater les années d'un règne ou de la vie d'un homme, il faudroit employer les numératifs ordinaux. Exemple :

في ٱلسَّنَهِ ٱلسَّادِسَةِ مِنْ مُلْكِ ٱلْأَمْرَفِ شَعْبَانَ

\* En la sixième année du règne de Mélic-alaschraf Schaban.

 580. Je dois ajouter ici une observation sur la manière dont les anciens écrivains arabes indiquoient les jours des mois.

Les Arabes datent des nuits, et non pas des jours, parce que leur usage civil est de commencer la durée des vingt-quatre heures après le coucher du soleil.

Ainsi, pour dater du commencement du mois de redjeb, on dit, رَجُونُ الْبَلَةِ مِنْ رَجِّهِ *la première nuit de redjeb* : on dit aussi رُجُونُ أَنْ مُثَنَّةً مِنْ وَجُدِيدًا وَمُعْتَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْمَ وَرَجِّيدٍ أَنْ وَجُدِيدًا وَمُعْتَقَالًا وَمُعْتَقِعًا وَمُعْتَقَالًا وَمُعْتَقِعًا لِمُعْتَقَالًا وَمُعْتَقَالًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَقَالًا وَمُعْتَقَالًا وَمُوا وَمُعْتَقَالًا وَمُعْتَلًا وَمُعْتَقَالًا وَمُعْتَقَالًا وَمُعْتَقَالًا وَمُعْتَقَالًا وَمُعْتَقَالًا وَمُعْتَقِعًا وَمُعْتَقِعًا وَمُعْتَقَالًا وَمُعْتَقِعًا وَمُعْتَقًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَعِلًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَعَالِعالًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَعِلًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَعِلًا وَمُعْتَعِلًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَعِلًا وَمُعْتَعَالًا وَمُعْتَعِلًا وَمُعْتَعِعِمِعِيلًا وَمُعِلِّا مُعْتَعِلًا وَمُعِلِّا وَمُعِلِّا وَمُعْتَعِلًا وَمُعْتَعِلًا وَمُعِلًا ومُعْتَعِلًا ومُعْتَعِلًا ومُعْتَعِلًا ومُعْتَعِلًا ومُعْتَعِلًا ومُعْتَعِلًا ومُعْتَعِلًا ومُعْتَعِلًا ومُعْتَعِلًا ومُعْتَعِل

On dit ensuite, pour le premier jour, لِلْيُلَمِ خَلْف une nuit étant passée du &c.;

Pour le 2.5, اللَّهُ فَاللَّهُ deux nuits étant passées;

Pour le 3.°, الثَّالَّاتِي خَلَوْن trois (nuits) étant passées.

On sous-entend Juli nuits, et l'on met le numératif au féminin, et le verbe au féminin pluriel. On continue ainsi pour les jours suivans, jusqu'au onzième exclusivement. On dit donc:

Pour le 4.6, الأَرْتِيعِ خَلُونَ quatre (nuits) étant passées ;

<sup>(1)</sup> Ceci est conforme à une observation du grammairien Abou-Ali Farést, rapportée par Hariri. Voyez mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 90.

Pour le 5., خَلُونَ cinq (nuits) étant passées ;

Pour le 6.°, السيت خانون six (nuits) étant passées ;

Pour le 7.5, التبنيع خَلُون sept (nuits) étant passées ;

Pour le 8.°, الْقَمَانِ خَلْوَن huit (nuits) étant passées ;

Pour le 9°, التمنيع خارن neuf (nuits) étant passées; Pour le 10.°, التمنير خارث dix (nuits) étant passées.

Pour le onzième jour et les suivans, on observe la même forme, si ce n'est que le nom sous-entendu est ¿Li au singulier, et qu'en conséquence le verbe se met au singulier féminin. Ainsi l'on dit:

Pour le 11.5, عَشْرَةً خَلْت , onze (nuits) étant passées ; Pour le 12.5, عَشْرَةً خَلْت , vour le 12.5 كِنْدَى عَشْرَةً خَلْت ,

Pour le 13.5, خَلْتُ مَشْرَةَ خَلْتُ , treize (nuits) étant passées ; Pour le 14.5, خَلْتُ عَشْرَةَ خَلْتُ , Quatorze (nuits) étant passées ,

Le quinzième jour se nomme le milieu du mois, et l'on dit من أَلْمَضِي مِنْ رَجِّسِ ou encore فِي ٱلْنَصْنِي رَحِبِ ou encore فِي ٱلْنَصْنِي رَحِبِ ou encore فِي ٱلْنَصْنِي رَحِب du milieu de redjeb : cela vaut beaucoup mieux que de dire , عشرة خَلْتُ مَنْ خَلْتُ مِنْ رَحِب quinqe (nuits) essant de redjeb, ou, مُرَحِب إِسَاسِيَة مِنْ وَجَلِيقِيتَ مِن رَحِب dernière formule est celle que l'on emploie pour les jours suivans. On dit donc :

Pour le 16.' jour, ثَرْبَعَ عُشْرَةً بَيْتِهِمْ paatorze (nuits) restant;

Pour le 18.', مَنْمُ عُشْرَةً بَيْقِهُمْ reize (nuits) restant;

Pour le 18.', مَنْمُ مُثْمَةً مُثْمَةً مُنْمُ اللهُ restant;

Pour le 19.', مَنْمُ مُثْمَةً مُثْمَةً مُنْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
Pour le 21.", من المنظمة إلى المنظمة 
Pour le 30.\*, il faut dire بَكِيرِ لَيْلَةِ مِنْ رَجِّهِ la dernière nuit de redjeb. On peut dire aussi رَجِّهِمْ, c'est-à-dire, la nuit dans laquelle la lune est cachée et ne parolt point; au lieu de أَصْرَدُ مَنْ رَجُّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ رَجُّهِمْ وَاللّهُ و

Il est facile d'appliquer cette manière de dater aux mois qui n'ont que vingt-neuf jours. On dira alors pour le seizième jour , atreixe (nuits) restant du mois de..., et ainsi des autres.

#### II. NUMÉRATIFS ORDINAUX.

581. Les numératifs ordinaux sont de véritables adjectifs, et ils doivent concorder avec les noms qu'ils qualifient, par rap-

<sup>(1)</sup> Voyez mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 90.

<sup>(2)</sup> Voyez le man. ar. de la bibl. du Roi, n.º 1234, fol. 132 rece.

port à l'usage de l'article, aussi bien qu'en genre, en nombre et en cas.

Les numératifs ordinaux de dixaine et ceux de centaine et de mille, étant les mêmes que les numératifs cardinaux, s'emploient pour les deux genres.

582. Lorsque les numératifs ordinaux sont déterminés par J'article, ils ne peuvent point être en rapport d'annexion; lorsqu'ils n'ont point d'article, ils peuvent être en rapport d'annexion avec un nom ou avec un pronom affixe. Exemples:

ٱلْصَاكِمُ بِأَمْرِ ٱللهِ وَلِدَ لَيْلَةَ ٱلْغَبِيسِ ٱلثَّالِدِ وَٱلْمِفْرِينَ مِنْ عَهْــرِ رَسِيــج ٱلْاَدُّوْلِ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّامِعَةِ

Hakem-biamr-allah naquit la nuit du jeudi 23 du mois de rébi premier, à la neuvième heure.

وَمُلِّمَ عَلَيْهِ بِٱلِحِلَافَةِ بَعْدَ ٱلظَّعْرِ مِنْ يَوْمِرُ الثَّلَاثَآء ثَانِي وَعِشْرِينَ هَعْرِ أَنْقَلاثَآء ثَانِي وَعِشْرِينَ هَعْرِ أَنْقَلاثَآء ثَانِي وَعِشْرِينَ هَعْرِ

Il fut salué khalife, après l'heure de midi du mardi 28 du mois de ramadhan.

Le 23 dudit (mois), il fut fait une proclamation au Caire.

ثُمَّ سَارَ ٱلسُّلْطَانُ إِلَى عَزَازَ رَنَازَلُهَا ثَالِنَ ذِى ٱلْغَفْدَةِ رَتَسَلَّمُفَ حَسَادِينَ عَشَرَ ذِى ٱلْجِئِّةِ

Ensuite le sultan s'avança vers Ezaz, et plaça son camp devant cette place le 3.º (jour) de dhou'lkada; la place se rendit à lui le 11.º (jour) de dhou'lhiddja.

583. Il y a un autre cas où les numératifs ordinaux sont employés en rapport d'annexion; c'est lorsqu'on leur donne pour complément le numératif cardinal dont ils sont formés, comme dans cet exemple, النّه عَلَيْهِ ٱلنّهِ مَلِيّة النّهِ اللّهِ اللهِ s le steond de deux; ce qui

signifie seulement, tu es l'un des deux (1). Dans cette manière de s'exprimer, on doit mettre nécessairement les deux numératifs en rapport d'annexion, et il faut les faire concorder en genre. Ainsi l'on doit dire عَامِرُ عَمْنُ اللهِ اللهُ الله

ر 184. On peut employer dans la même acception les numératifs cardinaux depuis onze jusqu'à dix-neuf; ce qui se fait de deux fiaçons, mais en observant toujours la concordance des genres : on dira donc مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْلُ الْسَامُ لَعْنَ عَلَيْنَ الْمَا مِنْ الْمَائِنَى عَلَيْنَ الْمَائِنَى عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْك

585. Les numératifs ordinaux peuvent encore être employés, dans une autre sorte de rapport, avec le numératif cardinal inminét diatement inférieur à celui dont ils dérivent, comme on le voit dans cet exemple: وثانت التناف الت

<sup>(</sup>۱) C'est ainsi qu'on lit dans l'Alcoran ( sur. 9, vers. 40 ): إِذْ أُخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِنَيَ ٱثْنَدِينَ

Lorsque ceux qui avoient été incrédules l'expulsèrent second de deux. C'est-à-dire, lui second.

noms d'agent, dérivés de verbes qui signifient élever à tel ou rel nombre, comme عَلَى فَا فَالَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُو

586. On peut employer la même forme avec les numératifs ordinaux composés, de onze à dix-neuf, en déclinant le numératif d'unité qui entre dans leur composition, et laissant le numératif de dixaine indéclinable. On dira donc, مَنْ وَاللَّهُ عَصْدَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَصْدَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَصْدَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَصْدَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَصْدَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

587. La même forme a lieu avec les numératifs composés d'autres dixaines, si ce n'est qu'alors on retranche du numératif ordinal le mot qui exprime la dixaine. Exemple : مُوَرِّامِعُ ثَلَاثَتُ مُنَّالِقَ مِنْ اللهِ مُنْ وَالْعُ ثَلَاثَتُمْ وَمُؤْمِنِينَ , ou bien, رَعْفُرِينَ , nombre de vinge-trois.

588. On a des exemples de verbes quadrilitères formés des

<sup>(1)</sup> Quelques grammairiens admettent aussi cette forme pour le numératif deux.

<sup>(1)</sup> Les grammafriens de Cousa et un grand nombre de ceux de Basra rejettent cette sorme pour les numératifs de onze à dix-neuf.

numératifs de ditaine, depuis vingt jusqu'à quatre-vingt-dix, comme, مُنْفِق porter au nombre de vingt, مُنْفِق porter au nombre de soixante-dix. Ces verbes, si on les admet, donnent naissance à des adjectifs verbaux qu'on peut employer dans le même sens, comme, مُنْ وَمُنْفِلُ بِسُمَا عَمْرُ مَنْ المِعْلَقِينَ مُنْسُرَةً لِسُمَا عَمْرُ مَنْ المِعْلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَا مُنْ مُمْثِلُ المِعْلِقِينَا المُعَلِّقِينَا المُعَلِّقِينَا المُعَلِّقِينَا مُعْمِلًا المُعَلِّقِينَا المُعْلِقِينَا المُعَلِّقِينَا المُعَلِّقِينَا المُعَلِّقِينَا المُعَلِّقِينَا المُعَلِّقِينَا المُعَلِّقِينَا المُعَلِّقِينَا المُعَلِّقِينَا المُعَلِّقِينَا المُعَلِّمِينَا المُعَلِّمُ المُعَلِّمِينَا المُعَلِّمِينَا المُعَلِّمِينَا المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمِينَا المُعَلِّمِينَا المُعَلِّمِينَا المُعَلِّمِينَا المُعَلِّمُ المُعَلِّمِينَا المُعَلِّمِينَا المُعَلِّمِينَا المُعَلِّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِّمُ المُعِلَّمِينَا المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعِلَّمِينَا المُعَلِّمُ المُعِلِمُ المُعَلِّمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ ال

- 589. De même qu'on dit, الله فالابتداع فالابتداع والابتداع المنافع فالابتداع والابتداع والابتدا
- 590. Je ne parlerai point ici des noms de mesure, de poids et de quantité, qui ont quelque analogie avec les numératifs, ni de la manière dont ces noms se joignent à leurs complémens; j'en ai donné les règles ailleurs (n.º 135 et 136).

### CHAPITRE XXVI.

### Syntaxe particulière de l'Article déterminatif.

- 591. L'article déterminatif, considéré sous le point de vue des règles de dépendance, donne lieu aux observations suivantes :
- 1.º Lorsqu'il se trouve dans le second terme d'un rapport d'annexion, il détermine l'antécédent, qui, en conséquence, ne doit point prendre cet article. Cette règle et ses exceptions ont déjà été exposées (n.º 156 et suiv., 246 et suiv., 249 et 250), et il suffit de les rappeler ici.



<sup>(1)</sup> Ce que je dis dans ce numéro et dans le précédent, n'appartient point proprement à la syntaxe, ni même à la grammaire; mais j'ai mieux almé le placer ici que de l'omettre tout-à-fait.

2.º Il sait éprouver quesques changemens à la déclinaison des noms, ainsi que je l'ai dit ailleurs (n.º 926 et suiv. 1.º part.).

592. Quant à la concordance, la seule chose à observer, c'est que l'adjectif qui se rapporte à un nom déterminé, soi par l'article, soit autrement, doit être lui-même déterminé par l'article (n.º 436), et qu'au contraire, lorsque le nom avec lequel l'adjectif est en rapport d'identité, est indéterminé, il n'est pas permis de joindre à cet adjectif l'article déterminatif.

593. L'article déterminait est souvent employé comme équivalent de l'adjectif conjonctif اللهزي أل ainsi que je l'ai fait voir ailleurs (n.º 992 et suiv. r.º part.), et comme on en trouvera encore des exemples dans le chapitre suivant. Mais cet article étant indédinable, l'usage qu'on en fait à la place de l'adjectif conjonctif, ne donne lieu à l'application d'aœune règle de dépendance ou de concordance.

### CHAPITRE XXVII.

Syntaxe particulière de l'Adjectif conjouctif, et des Noms conjouctifs et interrogatifs.

595. L'adjectif conjonctif الله se conforme, pour ce qui est de la concordance en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, aux règles ordinaires de la concordance des adjectifs (n. 43 3 et suiv.): il ne peut, comme nous l'avons déjà observé, servir à qualifier qu'un nom déterminé, soit par l'article, soit

autrement, parce qu'il est lui-même déterminé de sa nature, renfermant toujours l'article déterminatif ji (1).

Il est inutile de revenir là-dessus.

506. L'adjectif conjonctif, dans plusieurs langues, a deux fonctions à remplir dans le discours (2 : il sert d'abord à exprimer la relation qui est entre une proposition conjonctive et le nom qui est qualifié par cette proposition; et à raison de cela, il doit être placé au commencement de la proposition conjonctive : il remplit, en second lieu, la fonction de sujet ou de complément dans la proposition conjonctive elle-même; et par cette raison, il prend les divers cas. Lorsque je dis en latin, rex qui mortuus est, qui fait en même temps la fonction de conjonctif, et celle de sujet du verbe mortuus est. Si je dis, homo cujus filius agrotat, miles quem occidi, homo de quo hac dicuntur, les conjonctifs cujus, quem et quo, outre l'idée conjonctive qu'ils expriment, indiquent encore, le premier, le complément du nom filius, le second, le complément du verbe occidi, enfin, le troisième, le complément de la préposition de. Il en est de même des conjonctifs qui, duquel, que, dans ces expressions francaises, le roi QUI est mort, l'homme DUQUEL le fils est malade, le soldat QUE j'ai tué, l'homme de QUI l'on dit ces choses-là.

597. Chez les Arabes, l'adjectif conjonctif ne peut point être déplacé du commencement de la proposition conjonctive; il n'est point en conséquence, si ce n'est par l'effet d'une ellipse; il dans la dépendance immédiate d'un attécédent réellement placé avant lui; enfin, il n'a point, si ce n'est au duel, la variété des

<sup>(1)</sup> Cet article est ict, selon les grammairiens arabes, espléis رُزَّاتُونُ , et inhérent لُورُ n.º 965, 1.º part.).

<sup>(2)</sup> Voyez, sur la nature de l'adjectif et sur son usage, mes Principes de grammaire générale, 2.º édition, pag. 53 et suiv.

cas. Par suite de tout cela, toutes les fois que le conjonctif doit, dans la proposition conjonctive, exprimer le complément d'un verbe, d'un nom ou d'une préposition, on supplée au défaut d'indication de cette dépendance dans l'adjectif conjonctif, par un pronom personnel que l'on donne pour complément au verbe, au nom ou à la préposition. Ceci a lieu lors même que l'adjectif conjonctif est au duel, nombre où il admet la variation des cas; et en effet, il en doit être ainsi, puisque la variation des cas, au duel, ne sert qu'à mettre l'adjectif conjonctif en concordance avec le nom précédent auquel il se rapporte (n.º 595). Le pronom personnel dont, il s'agit concorde en genre et en nombre, suivant les règles ordinaires, avec le nom qualifié par l'adjectif conjonctif.

Si l'attribut de la proposition conjonctive est un adjectif, un nom ou un pronoin, et que le nom qualitié par l'adjectif conjonctif soit le sujet logique de cette proposition, ce nom doit être aussireprésenté par un pronom personnel (1). Exemples:

Le voleur LEQUEL mon fils a tué LUI ( c'est-à-dire, que mon fils a tué).

ٱلطَّبِيبُ ٱلَّذِي ٱبْتُهُ عِنْدِي

Le médecin LEQUEL le fils de LUI est chez moi ( c'est-à-dire, dont le fils est chez moi ).

<sup>(1)</sup> Si l'attribut est exprimé par un verbe, il n'y a point lieu à cela, parce que la terminaison même du verbe qui concorde en genre et en nombré avec l'adjectif conjoncuti, fait la fonction du pronom personaci. Alasi, dans consonal par concorde avec le conjonctif, fait et se reporte sur lui, ou, comme disent les Arabes, الكَّهُ مِنْ الْعَامِينُ إِلَّهُ الْمُوْمُولُ إِلَى الْمُومُولُ وَلَا الْمُومُولُ وَلَا الْمُومُولُ وَلَا الْمُومُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمُأْمُولُ وَلَى الْمُومُولُ وَلَا الْمُؤْمُولُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمُولُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمُولُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمُولُ وَلَى اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِدُ وَلِي اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمُولُ وَلَا اللّهُ وَمُؤْمُولُ وَاللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِدُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَالّ

Le marchand LEQUEL cette jeune fille se trouve chez LUI (c'est-à-dire, chez lequel se trouve cette jeune fille).

ٱلشُّيْجُ ٱلَّذِي هُوَ مَرِيضٌ

Le scheikh LEQUEL LUI malade ( c'est-à-dire, qui est malade ).

Ce pronom personnel se nomme 

cretournant, parce qu'il

se reporte sur l'adjectif conjonctif.

508. Il arrive néanmoins fréquemment que l'on supprime

598. Il arrive néanmoins fréquemment que l'on supprime ce pronom personnel.

Lorsqu'il est destiné à représenter le sujet dans une proposition nominale, on peut le supprimer, pourvu que la proposition conjonctive soit d'une certaine longueur. Exemples:

Je ne suis pas ( celui ) qui te dit du mal.

L'adjectif verbal نَايُلُ est censé renfermer, comme le verbe, un pronom qui lui sert d'agent ( n.º 1024, 1.º part. ) : نَايُلُ est donc la même chose que . فَأَيْلُ مُو َ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

C'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre.

C'est la même chose que si l'on eût dit أُأَذِى هُوَ فِي ٱلسَّنَامَ إِلَّهُ (أَأَذِى هُو فِي ٱلسَّنَامَ اللهُ مُوادِية), conformément à la règle,

Si la proposition conjonctive est très-courte, on ne doit pas faire l'ellipse du pronom personnel. Il y en a cependant des exemples, mais ils sont rares; en voici un :

Quiconque recherche la louange, ne prononcera pas des parôles sottes.

. يَمَا هُوَ سَفَةً On auroit dû dire

599. Si l'attribut étoit sous-entendu et exprimé seulement par un terme circonstantiel, on ne pourroit point faire l'ellipse du pronom personnel. On ne pourroit pas dire, وَأَيْتُ الَّذِي فِي النَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

600. Lorsque le pronom personnel est destiné à représenter le complément objectif d'un verbe transitif, ou d'un adjectif verbal exerçant son action sur le régime à la manière du verbe, et par conséquent doit être à l'accusatif, on le retranche souvent, sur-tout dans le premier cas.

Dans ces mêmes exemples, l'adjectif conjonctif concorde virtuellement én cas avec le nom sous-entendu que la propolition conjonctive qualifie; il est donc au génitif dans مِالَّذِي , et à l'accusatif dans مِالَّذِي .

On peut dire que l'adjectif conjoncil [الله], employé de la sorte, avec ellipse d'un antécédent, tient la place des noms conjoncilis Le t. E. Réciproquement, ces noms conjoucilis émblent perdre, dans l'interrogation, leur valeur conjonctive ( n.º 995, 1.º part.), et sont sulvis de l'adjectif conjonctive ( n.º 995, 1.º part.), et sont sulvis de l'adjectif conjonctive ( n.º 997, 1.º part.), et sont sulvis de l'adjectif conjonctive ( n.º 997, 1.º part.), et sont sulvis de l'adjectif conjonctif, et que l'aspression complètes revolt par d'un qualific par l'adjectif conjonctif, et que l'aspression complètes revolt que d'un que l'aspression complètes revolt que d'un que l'aspression d'un que d'un les expressions du genrede celle-el, la et d'alient par l'adjectif conjonctif, ou les norms qualifiés par cet adjectif.

ٱلْمَالُ ٱلَّذِى تَشْنَعِي أَنْفُسُنَا Les richesses que nos ames desirent. ٱلرَّزْقُ ٱلَّذِي مُهْلِكَ ٱللَّهِ فَضْلُ

الرزق الذي موليات الله قصل La subsistance que Dieu t'accorde, est une grâce.

On auroit dù dire مُولِيكَ إِيَّاهُ ou مُولِيكَ , mais on a fait l'ellipse du pronom personnel.

601. Lorsque le pronom personnel forme le complément d'un rapport d'annexion, et est par conséquent au génitif, on peut quelquefois en faire l'ellipse.

Cette ellipse a lieu quand l'antécédent du rapport d'annexion est un adjectif verbal exprimant la valeur du verbe. Exemple:

وَيَصْعُرُ فِي عَبْنِي تِلَادِي إِذَا ٱنْثَنَتْ يَبِينِي بِإِذْرَاكِ ٱلَّذِي كُنْتُ طَالِبًا Je ne fais aucun cas de mes richesses et je ne les épargne point,

quand ma main peut saisir l'objet que je cherchois. Ici المالية est pour خاللة; et ce qui prouve que le nom d'agent

régit ici le génitif, et non l'accusatif, c'est qu'il a la valeur d'un temps passé (n.º 313).

602. Une ellipse du même genre a pareillement lieu pour le pronom personnel servant de complément à une préposition, et même pour la préposition, quand le conjonctif est lui-même régi par la même préposition. Exemple:

مَرَرْتُ بِٱلَّذِي مَرَّ سُلَيْمَانُ

J'ai passé près de l'homme près duquel a passé Soléiman.

. مَرَّ après بهِ On voit qu'il y a ellipse de

Si la préposition, étant la même, n'exprimoit pas le même sens, il ne faudroit point se permettre cette ellipse. Ainsi il ne seroit pas convenable de dire, رَوْمُوتُ فِي ٱلَّذِي رَغِيْنَ فِي ٱلَّذِي رَغِيْنَ فِي ٱلَّذِي رَغِيْنَ فِي ٱلَّذِي رَغِيْنَ فِيد giras suit abstenu foit dire sans ellipse, الْمُونِيَّ فِي ٱلَّذِي رَغِيْنَ فِي ٱلَّذِي وَغِيْنَ فِي اللَّهِ عَلَيْنَ عَلِيهِ

de ce que tu as recherché. Si, en pareil cas, l'ellipse a lieu quelquefois, c'est une licence.

603. L'adjectif conjonctif الذي semble quelquefois renfermer la valeur d'un antécédent, et signifier celui qui, celui que, ce qui, ce que (n. 987, 1. et part.). Exemples:

Il (est) CELUI QUI vous fait voyager sur la terre et sur la mer.

La fortune reviendra-t-elle pour moi, pendant une année entière, aux dispositions favorables auxquelles elle étoit habituée (à la lettre, à CE QU'elle avoit accoutumé), ou bien est-ce là une chose qu'il ne soit pas permis d'espérer (1)!

60.4. Ce cas a lieu sur-tout dans une sorte de construction particulière, dans laquelle l'adjectif conjonctif (\$\su\_{o}\sum\_{o}\subseteq\$), ou plutôt toute la proposition conjonctive, devient le sujet, et le nom ou le pronom qui est le véritable sujet qualifié par cette proposition, devient l'attribut, comme lorsque l'on dit, celui que j'ai battu ext Zéid, ou celui qui a battu Zéid, c'est moi, au lieu de Zéid a cité battu par moi, ou j'ai battu Zéid. Con sent bien qu'en s'exprimant sous cette forme, on a pour but de donner plus d'ênergie à son expression, de réveiller davantage l'attention de ceux qui écoutent, ou de confirmer ce qu'on avoit déjà dit, et de dissiper les doutes qui pouvoient rester dans l'esprit des auditeurs. C'est ainsi qu'au lieu de dire, en français, Dieu a créé le monde, je suis venu hiter, on s'exprime d'une manière plus affirmative et plus

<sup>(</sup>۱) J'al tradult alus, dans la supposition que مَنْ قَدْ اَ بَعْنَ مُوْدَةً وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَا عُوْدِهِ إِلَيْهُ ), et tradulte a voil a dire أَلُونُ مَا عُوْدِهِ إِلَيْهُ ), et tradulte a va quei dile m'avoit deconant. Le poète se fait e captime d'une manière plus conforme a l'ausge ordinaire, il edit di su عُوْدُهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

énergique, en disant : c'est Dieu qui a créé le monde, c'est moi qui suis venu hier, c'est hier que je suis venu.

L'adjectif conjonctif doit être alors placé au commencement de la proposition, et le nom qui fait la fonction d'attribut, doit être mis à la fin. Le surplus de la proposition conjonctive se place entre les deux, et doit renfermer, suivant ce qui a été dit (n.º 597), un pronom personnel qui représente la chose ou la personne dont on affirme la qualité. Ce pronom personnel doit concorder en genre et en nombre avec le conjonctif, et être au même cas où l'on auroit mis le nom de la chose ou de la personne, si l'on se fût exprimé de la manière la plus simple. Enfin le conjonctif doit concorder en nombre et en genre avec ce nom. On comprendra mieux ceci par un exemple. Supposons qu'au lieu de dire, les deux poetes ont fait parvenir une lettre aux vizirs / ambo poetæ miserunt epistolam ad viziros], on veuille employer la formule énergique dont il s'agit; on variera l'expression selon que l'on youdra faire tomber la valeur énergique de l'affirmation sur les deux poëtes, ou sur les vizirs, ou sur la lettre. On dira,

Dans le premier cas : ceux qui ont fait parvenir une lettre aux vizirs, ce sont les deux poëtes إِلْلُنَّانِ بَلِّمًا ٱلْوُرِّزَاء رِسَالتُهُ ٱلصَّاعِينَ الْمُ

Dans le second cas : ceux à qui les deux poètes ont fait parvenir une lettre, ce sont les vizirs إِثَّالُونِينَ الْمُعْمُ ٱلْفُاعِرَانِ رِسَالُهُ ٱلْوُزِرَاءَ :

Dans le troisième cas, enfin: ce que les deux poëtes ont fait parvenir aux vizirs, est une lettre مُّ التَّا عِزَانَ الْهُزَرَاء رِسْلًا

Enfin, dans le troisième exemple, le conjonctif est au singulier féminin, parce qu'il se rapporte à une lettre (LL); le pronom personnel affixe le concorde en genre et en nombre avec le conjonctif; de plus, il représente l'accusaif, comme, dans l'expression simple, le mot une lettre, dont il tient la place, seroit effectivement à l'accusaif, LL.

Observez néanmoins, 1.º que si le nom auquel se rapporte le conjonctif est un pluriel irrégulier, le conjonctif et le pronom personnel peuvent être mis au singulier féminin (n.º 443);

a.º Que si le nom auquel se rapporte le conjonctif n'est pas un féminin réel والمنظور (n.º 806 , ..º part.), le conjonctif et le pronom personnel peuvent être mis au masculin ; ce qui ondé sur ce que, dans ce cas, le véritable antécédent qualifié par l'adjectif conjonctif est المنظورة المنطقة 
605. Si le mot sur lequel on fait tomber l'affirmation énergique, n'étoit, dans l'expression simple, qu'un terme circonstan607. Il y a encore une observation essentielle à faire. Si, dans la proposition simple que l'on convertit en cette formule conjonctive énergique, il n'y a point de verbe qui lie le sujet à l'attribut, c'est-à-dire, si la proposition simple est nominale, comme, مُمْرُو فَاتُمْ مُعْمَالًا فَيْرَا اللهِ عَلَيْهِ مُعْمَالًا فَيْرَا اللهِ عَلَيْهِ مُعْمَالًا اللهِ مُعْمَالًا فَيْرَا اللهِ عَلَيْهِ مُعْمَالًا اللهِ مُعْمَالًا اللهِ مُعْمَالًا اللهُ مَعْمَالًا اللهِ مُعْمَالًا اللهِ مُعْمَالًا اللهِ مُعْمَالًا اللهُ مُعْمَالًا اللهِ مُعْمَالًا اللهُ مُعْمَالًا اللهُ مُعْمَالًا اللهُ مُعْمَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْمَالًا اللهُ مُعْمَالًا اللهُ ال

Dans ces propositions, le sujet ou l'attribut peuvent devenir l'attribut d'une proposition conjonctive énergique. Si l'on veut

<sup>(1)</sup> La raison de cela, dit un commensteur de l'Alfjöra, Cest que, quand on subtitute les pronons sux nomss. Il faut rammen l'expression à sa forme naturelle et primitive, parce que les pronons n'ont pas la même force que les noms, et qu'on ne peut pas leur donner toute la signification qu'on peut donner au nom; cett-à-lier qu'on employant les sonns, on peut se permettre des ellipses de prépositions, qu'i ne peuvent pas avoir lieu quand on emploie les prononst. (Man. ar. de Saint-Germain, n. q'46, fol. 192 races).

faire tomber l'affirmation énergique sur l'attribut, on dira, celui qui est ton père, c'est Zeïd, celui qui es tient debout, c'est Amrou أَلَّذِي مُونَ وَأَنْمُ عَمْوُلُ وَاللَّمُ عَمْوُلُ وَاللَّمِ وَاللَّمِ عَمْوُلُ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ عَمْوُلُ وَاللَّمِ وَاللَّمُ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمِ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَلَمِنْ وَاللَّمُ وَاللَّمِ وَاللَّمُ وَاللَّمِ وَاللَّمُ نُ وَاللَّمُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُولِيْمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَلِمُوالِمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُولُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُونُ وَاللَ

Dans ces exemples مُورَ est le pronom qui se rapporte au conjonctif الرَّهُـلِّ , et qui représente le nom sous-entendu الرَّهُـلِّ , t qui représente le nom sous-entendu الرَّهُـلُ / Phomme : ce non est le véritable antécédent auquel le conjonctif se rapporte.

608. Si la proposition simple que l'on convertit en une formule conjonctive énergique, est composée d'un verbe et d'un agent, c'est à-dire, est une proposition. verbale, on peut employer, pour conjonctif, l'adjectif (1) ou l'article déterminatif fi faisant fonction de conjonctif (10.º 992, 1.º part.).

Dans ces propositions , le sujet du verbe ou son complément peuvent devenir l'attribut d'une proposition conjonctive énergique ; il faut seulement , pour employer le conjonctif Jī, que l'on puisse substituer au verbe un adjectif verbal actif ou passif. Ainsi , au lieu de الله المنافقة أله المنافقة المنافقة أله المنافقة المن

On pourroit, dans cette dernière formule, faire l'ellipse du pronom,

609. Remarquez encore que si, dans cette formule provenant d'une proposition verbale, le conjonctif il se rapporte à

<sup>(1)</sup> Je crois que وَ زَمْهُ (tant un adjectif verbal, on pourroit faire l'ellipse du pronom ( n.º 598 ).

la même personne que le pronom personnel, il ne faut pas exprimer le pronom. Si, au contraire, le pronom se rapporte à autre chose, il faut l'exprimer.

Supposons que l'expression simple soit, j'ai fait parvanir une lettre de la part des deux Zéids aux Musulmans بَلْنُتُ مِنَ الرَّائِينَ فِي الْمُولِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَّالًا الْمُسْلِينَ مِنَالًا وَمِنْ الْمُسْلِينَ مِنَالًا مِنْ الْمُسْلِينَ مِنَالًا وَمِنْ الْمُسْلِينَ مِنَالًا وَمِنْ الْمُسْلِينَ مِنْ الْمُسْلِينَ مِنْ الْمُسْلِينِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ نَ مِنْ اللَّهِ نَامِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّل

Celui qui a fait parvenir une lettre de la part des deux Zéids aux. Musulmans, c'est moi.

Les deux (personnes) de la part desquelles j'ai fait parvenir une lettre aux Musulmans, ce sont les deux Zeïds.

Ceux auxquels j'ai fait parvenir une lettre de la part des deux Zeids, ce sont les Musulmans.

La chose que j'ai fait parvenir de la part des deux Zeids aux Musulmans, est une lettre.

Dans le premier exemple, on n'a pas dit وَ الْمُبَلِّمُ mais on a supprimé le pronom, parce qu'il se rapporte au même sujet que le conjonctif.

La raison en est que, si l'on eût employé le verbe au lieu de l'adjectif verbal, et pronom auroit été, dans la première formule, sous-entendu, ou, comme disent les Arlabes, renfermé dans le verbe, et que dans les trois autres il auroit été distinct du verbe. On eût dit dans cette supposition:

الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

Pans l'exemple précèdent, le nom conjonctif et l'adjectif verbal représentent un verbe à la première personne; on observeroit les mêmes règles, s'ils représentoient un verbe à la troisième personne. Ainsi, s'il ron vouloit changer cette proposition conjonctive hererjue, il faudroit dire عَرَفَ الْعَلَيْكِ عَرَفَتْ كَا الْعَلَيْكِ عَرَفَتْكُ وَالْعَلَيْكِ عَرَفَتْكُ وَالْعَلَى كَا الْعَلَيْكِ عَرَفَتْكُ وَالْعَلَى كَا الْعَلَيْكِ عَلَيْكُ وَالْعَلَى كَا الْعَلَيْكِ عَلَيْكُ وَالْعَلَى كَا الْعَلَيْكِ عَلَيْكُ وَالْعَلَى كَا الْعَلَيْكِ عَلَيْكُ وَالْعَلَيْكِ عَلَيْكُ وَالْعَلَى كَا الْعَلَيْكِ عَلَيْكُ وَالْعَلِيْكِ عَلَيْكُ وَالْعَلِيْكِ عَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلِيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلِيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلِيْكُ وَالْعَلَا عَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَا وَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَى الْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَى الْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَى الْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَى الْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَى الْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَى الْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلِيْكُ وَالْعَلِيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلِيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعِلَى الْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعِلَى الْعَلَيْكُ وَالْعَلِيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعِلِيْكُ وَالْعِلَى الْعَلَيْكُ وَالْعِلَى الْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعِلَى الْعَلَيْكُ وَالْعِلَى الْعَلَيْكُ وَالْعَلِيْكُ وَالْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَيْكُ وَالْعَلِيْكُ وَالْعِلِيْكُ وَالْعِلَى الْعِلِيْكُ وَالْعِلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِيْكُ وَالْعِلِيْكُ وَالْعِلِيْكُ وَالْعِلِيْكُ وَالْعِلَى الْعِلِمِ ال

Dans la première forme on ne dit pas أَنْ مُنْ اَلْفَالِ مُوْ حَالِيْنَهُ مُوْ وَالْفَالِيَّةِ الْمَعْلَقِيمَ mais on supprime le pronom personnel qui devroit se reporter sur le conjonctif, parce que ce pronom et le conjonctif se rapporteroient à la même personne.

<sup>(1)</sup> Il faut se souvenir que la proposition مَوْنَ مُوْنِ خَالِيَّةُ أَمْنِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

Dans la deuxième forme, on exprime le pronom في qui se rapporte à Zéid parce que le conjonctif أَلْتِي , qui est pour مُأْلِثِينَ , se rapporte à sa servante.

Je n'entrerai point dans de plus grands détails sur cette matière, ni sur les circonstances qui permettent ou interdisent l'usage de ces formules conjonctives énergiques; ce que j'en ai dit suffit pour en faire bien concevoir l'analyse.

- 610. Les noms conjonctifs ¿ celui qui, celui que, et L ce qui, ce que, diffèrent de l'adjectif conjonctif , ¿ J, en ce qu'il renferment, de leur nature, la valeur d'un antécédent, celui, ce, l'homme, la chore, et celle du conjonctif qui ou que.
- 611. On n'emploie proprement le conjonctif ¿; qu'en parlant des êtres raisonnables, et le conjonctif L, qu'en parlant des êtres sans raison. Quelquefois cependant ¿; s'applique à des êtres sans raison, par une sorte de trope qui les assimile à des êtres raisonnables, ou parce que l'on comprend sous une même expression des êtres raisonnables et des êtres sans raison. Par le même motif, le conjonctif L's'applique parfois à des êtres raisonnables. Exemples:

CEUX QUI sont dans le ciel et sur la terre, adorent Dieu.

Dieu a formé d'eau tous les animaux : d'entre eux sont CEUX QUI marchent sur leur ventre, CEUX QUI marchent à deux pieds, et CEUX QUI vont à quatre pattes (c'est-à-dire, parmi eux il y en a qui marchent sur leur ventre, d'autres qui marchent à deux pieds, &c.).

لِلَّهِ يَجُنُ مَا فِي ٱلنَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ CE QUI est dans le ciel et ce qui est sur la terre, adore Dieu.

612. On peut aussi employer L en parlant des êtres raisonnables, lorsque l'on veut indiquer une certaine classe de ces êtres, distinguée des autres par une considération relative à la qualité ou à la quantité. Exemple:

فَأَنْكِدُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَآه مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ Épousez CE QU'IL vous plaira de femmes, deux, trois ou quatre.

وَقُلْنَا لَهُ مَا أَنْتَ وَكُيْقَ وَلِمُتَ وَمَا ٱشْتَأْذُنْتَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَعَانِي

Nous lui dimes ; Qu'es-tu! et comment t'es-tu introduit sans en avoir demaudé la permission! A quoi il répondit : Quant à moi, je suis un homme sollicitant un bienfait.

اللَّهِمُ أَكْمُ مِنْ وَيْرِ وَوَالْدِي وَاللَّهِمُ أَكْمُ مَنْ وَيْوِ وَمَا وَلَدَا Sea bassesse est plus noble que Webr et son père (c'est-à-dire, et sa aïeux); la bassesse est plus noble que Webr et EE QU'il a engendre (c'est-à-dire, et sa postérité).

61.4. Le mot من est employé quelquefois comme un nom déterminé ou indéterminé, signifiant un homme ou un certain nombre d'hommes, et perdant la valeur conjonctive. C'est ainsi qu'on dit. مَنْ مُعْلِينُ مُعْلِينًا مُعْلِ

II en est de même du mot &, qui est alors l'équivalent du nom ¿ chose, déterminé ou indéterminé (1).

<sup>(1)</sup> Voyez mon Anthol. grammat. ar. pag. 172, 173, 178, 364 et 463.

615. Les noms conjonctifs et l' ne sont susceptibles d'aucune variation de genre, de nombre ni de cas; ils sont masculins et singuliers. On peut cependant avoir égard, pour leur concordance avec les autres parties du discours, au genre et au nombre du nom qu'ils représentent : c'est alors une concordance fogique. Toutefois la concordance grammaticale est la plus usitée. Voici des exemples de l'une et de l'autre :

Parmi eux, il y en a qui croient en lui.

Parmi vos associés (c'est-à-dire, parmi les faux dieux que vous associez à Dieu), y en a-t-il qui dirigent vers la vérité!

Celles d'entre vous, (ô femmes), qui se soumettront à Dieu et à son prophète, et qui feront de bonnes œuvres.

.Il y en a parmi eux qui t'obéissent مَنْ آمَنَ وَأَسْلَمَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ

Quiconque croira et fera le bien, CEUX-là n'AURONT aucun sujet de crainte, et n'EPROUVERONT point de chagrin.

O loup, soupe (avec moi); et si tu me promets de ne point me tromper, nous serons ensemble comme deux hommes qui sont amis (1).

J'ai donné ailseurs un exemple d'une concordance logique avec le nom conjonctif L' (n.º 404).

et له ce que منا 16. Il faut appliquer aux noms conjonctifs في et له ce que

<sup>(1)</sup> Voyez, sur ce vers, mon Anthologie grammaticale arabe, p. 195 et 463.

nous avons dit de la signification et de l'emploi de l'adjectif conjonctif  $u_{ij}$ . Et de la nécessité de placer dans la proposition conjonctive un pronom prosonnel qui rappelle la valeur du conjonctif (n. ° 597 et suiv.); les exceptions auxquelles cette règle est sujette, s'appliquent également aux mots  $u_{ij}$  et  $u_{ij}$ .

617. Les mots ¿¿ et l. expriment souvent l'équivalent de la conjonction ¿¿ is .l. en répéterai point ici ce que j'ai dilleurs de l'influence de ¿¸¸¸ et de l.; sur les verbes, quand ces deux noms expriment la valeur d'une condition (n.º 66).

118. Les mots خو الته servent encore à interroger (n.º 995, n.º part.); et dans ce cas ils peuvent aussi observer, avec les verbes auxquels ils servent de sujet, la concordance logique ou la concordance grammaticale (n.º 615).

619. Le mot de est employé quelquefois en rapport d'identité avec un nom indéterminé dont il est suivi; il semble faire alors la fonction d'adjectif à l'égard de ce nom, comme quis en latin ou quel en français, quand on dit, Quis bomo ou qua multer id dixit! Quel homme ou quelle femme a dit cela! Exemples:

مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَّاه

Quel dieu, autre que Dieu, vous procurera de la lumière.

مَنْ إِلَّهُ غَيْرٌ ٱللَّهِ يَـأَتِيكُمْ بِلَيْلِ تَشْكُنُونَ فِيهِ

Quel dieu, autre que Dieu, vous procurera une nuit dans laquelle vous puissiez prendre du repos (1).

كَانَ حَقَّهُ مَلَ إِلَّهُ فَلَدِكِرَ بِنُنْ عَلَى زَعْبِهِمْ أَنَّ غَيْرُهُ ٱلْهَمَّا

<sup>(1)</sup> Ces deux exemples sont tirés de l'Alcoran, sur. 38, vers. 71 et -2, Je pense que 1] doit y être considéré comme un appunité 2-15, du gente nommé permutaité ).55. Béldhawt se contente d'observer qu'il suroit failu dire 1] José (van Deux 1), et que, si l'on. éta 'exprimé comme on l'a fait, c'est en se présant à l'opinion des idolitres, qui prétendent qu'il y a plusieurs dieux.

621. Par suite de cette même question sur la nature des noms conjonctifs & et & on peut demander si, dans les propositions nominales interrogatives ou dubitatives dans lesquelles entrent ces mots, ils font la fonction de sujet ou celle d'attribut, ou, pour parler comme les grammairiens arabes, la fonction d'inchoatif ou celle d'énonciatif & ou celle d'énonciatif

<sup>(1)</sup> Voyez, sur ce cas-là, les Additions aux notes, dans mon Anthologie grammaticale arafe, pag. 463.

pas qui (est) ton père; مَا هَذِهِ ٱلْمِيسُ ٱلْغَرِيبَـٰ quel (est) ce serment extraordinaire: مَا وَنِهِ quelle espèce ( d'homme es) tu!

Si, au contraire, le second terme de la proposition est touta-fait indéterminé, ce sera lui qui fera fonction d'attribut ou d'énonciatif, et نَّنَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَ

622. J'ai dit ailleurs que de devient quelquefois déclinable, et prend tous les nombres; les genres et les cas (n. 990, 1, " part.). Cela n'a lieu que dans une seule circonstance; c'est lorsqu'une personne ayant fait, dans le discours, mention de quelqu'un, non pas par son nom propre, mais en employant un nom appellatif indéterminé, on veut s'informer quelle est la personne désignée par ce nom appellațif. Alors on emploie le mot designée par ce nom appellațif. Alors on emploie le mot designée par ce nom appellațif dont ele même genre, le même nombre et le même cas que la personne qui parle a donnés au nom appellațif dont elle s'est servie.

Ainsi, si quelqu'un dit, أَرِي رَجُلُ بِي *n. homme est venu me trou-ver*, on lui demandera, مُثَلِّتُ رَجُلًا وَتَلْتُ رَجُلًا بَاللَّهُ demandera وَتَلْتُ وَعِلَا اللَّهِ اللَّ

<sup>(1)</sup> Voyez l'extrait de l'Alfinya d'Ebn-Malec, dans mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 316. 331 et 332. Voyez aussi le commentaire de Tébrizi sur le Hamasa, à l'occasion des mots , pag. 118.

On trouve cependant quelquesois le mot décliné de la sorte, sans le concours des circonstances qui déterminent régulièrement l'usage de cette sorme. Exemple:

أَتُوا نَارِىٰ فَقُلْتُ مَنُونَ أَنْتُـمْ فَقَالُوا ٱلْجِنَّ قُلْتُ عَمُوا ظَلَامًا

Ils se sont approchés de mon feu hospitalier. Je leur ai dit: Qui étex-voux! Nous sommes les génies, m'ont-ils répondu. Que les génies, leur al-je dit, soient aveuglés et plongés dans les ténèbres!

<sup>(1)</sup> If faut observer que l'on ne doit point, dans tous ces cas, faire entendre la voyelle nasale, parce qu'il y a منافع (n. منافع و المنافع و بالمنافع و المنافع و ال

Quelques grammalienes arabes poussent plus loin l'usage de cette conformité qu'on déligne par le moit مُنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِلَّا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ

L'usage le plus général cependant parmi les Arabes , en ce cas, est de dire مَنْ زَيْقُ mettant toujours مَنْ زَيْعُ au nominatif, comme sujet d'une proposition nominale dont ce st' l'attribut.

624. قراً, nom conjonctif, s'emploie aussi comme interrogatif et avec la valeur conditionnelle, ainsi que مَنْ et الْمَدِ.

625. Il se décline régulièrement avec toute la variété des nombres, des genres et des cas, dans les mêtnes circonstances ou l'on décline ن (n.º 622), avec cette seule différence, qu'il n'est pas nécessaire de rien ajouter de plus après . Si donc quelqu'un dit, وأيت رماني j'ai vu deux hommes, on peut lui demander, من إلى ما المالية إلى المالية 
626. Hors ce cas, أَمَّا n'a ni duel ni pluriel; il s'emploie indifféremment pour tous les nombres et pour les deux genres : on peut cependant dire pour le féminin, المُعَمَّلُ Exemples :

أَفْتُلُ أَيًّا حَارَبَنِي

Je tuerai quiconque me fera la guerre.

جِيْنِي بِأَيْ عَصَوا عَلَيْ

Amène-moi ceux qui se sont révoltés contre moi. أَعْرِفْنِي بِأَيَّةِ قَالَتْ هَوَا ou أَعْرِفْنِي بِأَى قَالَتْ هَوَا

Apprends-mol quelle (femme) a dit cela.

627. 👸 est du nombre des noms qui supposent toujours un rapport d'annexion; et si on l'emploie fréquemment sans

rogeant une personne qui a dit. وَهُو مَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا نَعَلَى عَلَامَ وَأَبِينَ عَلَوْمَ وَأَلِينَ عَلَامَ وَأَلِينَ مَعْوَا وَالْفَقَّهُ اللَّهِ عَمْوًا وَالْفَقَّ مَوْمَ وَمَا لِمَا لَمَا لَمُ وَلَّمِنَ مَوْلِهِ عَلَيْهِ لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لَمَا لِمَا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمَا لِمِنْ لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمِنْ لِمَا لِمِنْ لِمِيلًا لِمِنْ لِمِيضِمِنِهِ لِمِنْ لِمِمْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ

Voyez le man, ar, de Saint-Germain, n.º 465, fol. 199 et 200.

complément, c'est que le complément est sous-entendu (n.º 25 3).
628. Ce mot, ainsi que les autres conjonctifs, exige après

lui, comme signe de rappel, un pronom personnel (n.º 597), dont néanmoins on fait fréquemment l'ellipse. Exemples :

جِثْنِي بِأَيِّ هُوَ أَفْضَلُ

Amène-moi celui (d'entre eux) qui a le plus de mérite.

Prends pour toi celui (d'entre eux) que tu voudras.

62.9. Il y a une circonstance où le nom  $\frac{2}{6}$  semble devenir indéclinable : c'est lorsqu'il est en rapport d'annexion avec un complément exprimé et non sous-entendu, et qu'il est suivi d'une proposition nominale (n.º 185), dont le sujet est le pronom personnel qui se rapporte  $\frac{2}{6}$ , mais qui est sous-entendu. La raison pour laquelle  $\frac{2}{6}$ , dans ce cas, est toujours au nominatif, c'est qu'il est le sujet de la proposition. Exemples :

ثُمَّرُ لَنَنْزِعَنَّ عَنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَهَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عُتِيًّا

Ensuite nous retirerons de chacune de ces troupes ceux qui auront été les plus obstinés dans leur révolte contre le Dieu miséricordieux.

إِذَا مَا لَقِينَ بَنِي مَالِكِ فَسَلِّمْ عَلَى أَنَّهُمْ أَفْضَلُ

Si tu rencontres les enfans de Malec, salue celui d'entre eux qui a le plus de mérite.

أَبَا أَوْبُ لَكُمْ نَفْعًا لَا تَدْرُونَ أَلَيْهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا Vous ne savez point qui de vos pères ou de vos enfans aura un

Vous ne savez point qui de vos pères ou de vos enfans aura un droit plus prochain à profiter de vos biens.

Cette sorte de construction peut être assimilée à celle qui a lieu quelquefois dans l'emploi du verbe عَنَّى penser, et qu'on appelle ; تَعَلَيْدُ, ce qui veut dire laisser en suspens (n.° 499).

Quelques grammairiens déclinent  $\frac{d}{dt}$  dans toutes les circonstances (1).

631. On se sert aussi de c'es deux mots pour exprimer quelque chose de spécial, qu'on veut distinguer des autres choses de même nature; c'est ce que les grammairiens arabes appellent المنطقة indication spéciale. En voicí des exemples :

O mon Dieu! pardonne-nous, à nous qui sommes une troupe spéciale.

خُنُ نَفْعَلُ كَنَا أَبُهَا ٱلْقَوْم Nous agissons ainsi, nous autres.

أنَّا أَفْعَلُ كَذَا أَبُّهَا ٱلرَّجُلُ

J'agis ainsi, moi en particulier.

Le nom qui suit الْفَصُونُ , et que l'on nomme بالمُتَّامِينَ أَنَّهُ مَا اللهُ الل

632. On peut exprimer la même idée en supprimant ( ), pourvu que le nom sur lequel tombe la désignation spéciale,

<sup>(1)</sup> Voyrz, sur tout ce qui concerne l'usage du mot É et sa déclinaison, mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 173, 184, 321, 343 et 367.

soit déterminé par l'article Ji, ou par un complément, déterminé lui-même par cet article. Exemples;

Nous autres Arabes, nous sommes les plus hospitaliers d'entre les hommes.

Nous autres sociétés des prophètes, nous ne laissons pas nos droits à nos héritiers.

Cette manière de s'exprimer n'a guère lieu qu'avec un pronom de la première personne, soit singulier, soit pluriel, et l'on peut la considérer comme une sorte de vocatif ou compellatif, ou bien comme un des cas où l'on fait usage de l'accusatif, parce qu'on sous-entend مُنْصُورُ عَلَى ٱلْهُوْمِ أَنْ الْمُنْدِيحِ أَرْ اللَّهُ وَمِنْ عَلَى ٱلْهُوْمِ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَلْهُ وَمِنْ الْهُوْمِ أَنْ اللَّهُ وَمِنْ أَلْهُ وَمِنْ الْمُؤْمِرُ وَالْهُ وَمِنْ الْمُؤْمِرُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ الللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّمُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَاللّمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ وَ

On s'en sert quelquefois après un pronom de la seconde personne, comme dans cet exemple:

C'est de toi, de Dieu, (dis-je), que nous espérons les bienfaits.

Si l'on eût considéré *Dicu* comme vocatif, il auroit fallu dire أَلَّلُتُ (n.° 169).

633. Le mot 👸 sert aussi à exprimer l'admiration, et alors il a toujours pour complément un nom indéterminé (1).

S'il est précédé d'un nom indéterminé, il le qualifie à la manière des adjectifs, c'est-à-dire qu'il suit les règles de concordance des adjectifs avec les noms. Exemple:

<sup>(1)</sup> Voyez, sur cet usage de , mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance XLI, pag. 464.

Tu m'as amené un homme ; quel homme !

S'il est précédé d'un nom déterminé, il se met à l'accusatif, comme terme circonstantiel. Exemple :

جَآءِدِ زَيْدُ أَنَّ رَجُلِ

Zéid est venu me trouver; quel homme (c'est que Zéid)!

La raison de cette dernière règle, c'est que le mot d', étant du nombre des mots qui restent indéterminés lors même qu'ils sont en rapport d'annexion avec un complément (n. 251), ne peut jamais ètre en concordance avec un nom déterminé.

63.4. Le nom sur lequel tombe le sentiment d'admiration exprimé par راً , peut être sous-entendu, ou compris virtuellement dans un verbe. Alors راً se met au même cas où l'on auroit dû mettre ce nom, s'il elut été exprimé. Exemple :

Ils furent vexés ; de quelle vexation!

أَنْهُ عَالَيْهُ أَنَّى بَكَايَةً أَنَّى بَكَايَةً أَنَّى بَكَايَةً أَنَّى بَكَايَةً أَنَّى بَكَايَةً أَنَّى Ils furent vexés d'une vexation ; quelle vexation (1)!

(1) Tebrizi, dans son commentaire sur le Hamasa (p. 95), fait une observation importante sur & 1, à l'occasion de ce vers:

Voici cette observation: - وَأَنَّ سَاعَةِ مَنْدُورِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Ainsi & est considéré ici comme adverbe de temps, parce que sele cût été

#### CHAPITRE XXVIII.

#### Syntaxe des Pronoms.

635. J'ai déjà eu plus d'une fois occasion de mettre sous les yeux les principales règles de syntaxe qui concernent les pronoms, soit en indiquant l'usage des pronoms isolés qui représentent le nominatif (n.º 1005, 1.º part.), et célui des pronoms affixes (n.º 1006 et 1008, 1.º p.), et des pronoms isolés qui représentent l'accusatif(n.º 1017, 1.º p.); soit en traitant de l'emploi des pronoms affixes avec les particules indéclinables (n.º 1251 et suiv. 1.º part.), et des pronoms servant de complément aux adjectifs verbaux (n.º 308, 309 et 333). J'ajouterai encore ici quelques observations qui auront pour principal objet d'indiquer les circonstances où l'on doit employer, au lieu des affixes, les pronoms isolés qui représentent l'accusatif.

Mais auparavant, je dois faire quelques remarques plus générales sur certains usages des pronoms, usages particuliers à la langue arabe, et qui semblent s'éloigner de la théorie rationnelle du langage.

636. L'objet indiqué par les pronoms de la première et de la seconde personne, n'a pas besoin qu'on le fasse connoître par son nom avant d'employer, pour le désigner, un pronom, parce que de toute nécessité, il est immédiatement connu de celui qui parle et de celui qui entend. Il n'en est pas de même du pronom de la troisième personne il, elle, ils, elles : ce pronom ne désigneroit aucune personne, aucune chose, et resteroit une énigme pour celui qui écoute, si auparavant on n'avoit point nommé ou

adverbe de temps, Si l'on disoit مُثَوِّبُكُم أَنَّ تَحْدِيْبِي , le même mot وَأَنَّ وَاللَّهِ وَمَا اللَّهِ mis à l'accusaif, comme nom d'atrion مَعْنَى الْمُصْدِر ou comme complénens absolu تُعْدِينِهِا مَا تَعْدِينِهِا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

clairement désigné la personne ou la chose que le pronom doit rappeler à l'esprit. Cependant il arrive quelquefois, sur-tout chez les poëtes, qu'on emploie un pronom pour désigner des êtres qui n'ont pas encore été nommés; mais il faut, en ce cas, que le genre et le nombre du pronom, ou quelques-unes des circonstances du discours, fassent disparoître ce que cette manière de s'exprimer a d'obscur et d'amphibologique; car il est évident qu'elle ne peut être autorisée que par la certitude qu'on a que celui à qui l'on parle a déjà présente à l'esprit la chose à l'aquelle se rapporte le pronom. Cest ainsi qu'on lit dans l'Alcoran, l'est-à-dire, sors du paradis ou du rang des anges, sans qu'aucun antécédent détentine l'objet précis indiqué par le pronom 6. Exemples:

Il a fondu avec EUX sur les ennemis, au milieu de la poussière et des lances, et LEURS sabots ont rempli la cavité des yeux (des guerriers renversés par terré).

Le poète a voulu dire, avec ses chévaux, ce qui est défà indie qué en partie par le genre du pronoin le, qui rappelle l'idee des chevaux [12], mais est encore déterminé plus expressément par le mot de l'accessabets.

ILS ont été présens avec le prophète à la bataille de Honein, reconnoissables par un signe qui indique leur prix; et leurs pieds étoient teints de sang.

Il s'agit encore de chevaux, ce qu'indique d'abord le verbe mis au pluriel féminin, puis le terme circonstantiel ومنوع والله و du est une épithète consacrée aux chevaux, puis enfin la circonstance exprimée par les mots والمنا المواجعة ا

فَعَلَوْتُ مُرْتَفِقًا عَلَى ذِي عَثْبَوَةٍ حَرْجًا إِلَى أَعْلَامِهِنَّ قَتَامُــهَــ

Je suis monté sur un lieu propre à observer, sur une colline poudreuse, dont la poussière touchoit presque à LEURS étendards.

Le propon féminin pluriel & et l'idée des étendards font

et l'idée des étendards font suffisamment connoître qu'il s'agit des tribus عَنَّاتِكُ ou des cohortes مَثَنَّاتِكُ ennemies.

nom, ou, comme s'expriment les grammairiens aral es, au lieu du nom, ou, comme s'expriment les grammairiens aral es, au lieu du mot qui enonce clairement le sens الشاه المساقة sous la condition d'ajouter immédiatement, par une sorte de pléonasme, et sous la forme de permutatif من , ou de complément advertial explicatif المناق ال

- فَإِنَّهَا لَا تَعْنَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنَى ٱلْقُلُوبُ

Car ILS ne sont pas aveugles, LES YEUX; mais ce sont les caurs qui sont aveugles.

هِيَّ ٱلنَّفْسُ مَا حَمَّلُهُمَا تَنْعَمَّلُ ولِم يَسْمُلُونَهُ مِنْ مِسْمُلِينَ مِنْ مِسْمِدِهِ مِنْ مِنْ مِنْ

ELLE, MON AME, portera le fardeau dont je la chargerai. مُوْ ٱلْبَيْنُ حَتَّى مَا تَأَدَّ ٱلْمُؤَرِّلُونُ وَيَا قَلْبِ حَتَّى أَنْتَ مِثَنْ أَفَارِقُ

ELLE, LA SEPARATION, est telle que les sociétés (que les hommes forment entre cux) ne durent plus long-temps; et à tel point que toi aussi, o mon cœur, tu es du nombre des amis dont je dois me séparer (2).

Elle m'arrache des soupirs, UNE AFFLICTION dont la douleur est prosonde, dont la durée n'a point de bornes,

<sup>(1)</sup> Voyez le commentaire de Tebrizi sur le Hamasa, pag. 126.

<sup>(</sup>a) Le poëte, en parlant à san caur. dit من et non pas lo, parce qu'il le personoifie. Après أَلَيْن il faut sous-enteudre l'attribut.

## آمًّا لَهُ بَيْتِ ٱلْبِلَىٰ وَٱلْمَنْزِلِ ٱلْقَفْرِ ٱلْخَلَى

ELLE m'arrache des soupirs, CETTE DEMEURE de pourriture, ce séjour solitaire et désert (1).

### فَقَفَيْنَاهِم لَيْلَةٌ غَابُتْ مُوَآيِّبُهَا

Nous LA passames, UNE NUIT dont l'obscurité n'étoit altérée par aucun métange ( de lumière).

638. Il ne faut pas confondre ce cas où le pronom représente un nom, mais seulement par une sorte d'auticipation, avec celui où le pronom représente, d'une manière vague, le sujet d'une proposition, et est nommé, à cause de cela, مُعِينُ الشَّالِيَّةِ مِنْ الْقِيْمَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ (c'est-à-dire; pronom qui équivaut à الْقِيْمَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (c'est-à-dire; pronom qui équivaut à الْقِيْمَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (c'est-à-dire; pronom qui équivaut à الْمُؤْمِنُةُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

On peut prononcer مَنْ مُنِينَ ٱلبِيلَ et alors;ce sont des complémens explicatifs sous forme adverblale, ou وَهُ مُنِينَ ٱلبِيلِينَ ٱلبِيلِينَ الْبِيلِينَ الْبِيلِينَ الْبِيلِينَ الْبِيلِينَ الْبِيلِينَ الْبِيلِينَ الْبِيلِينَ الْبِيلِينَ الْبِيلِينِ الْبِيلِينَ الْبِيلِينِ الْبِيلِينَ الْبِيلِينِينَ الْبِيلِينَ الْمِنْلِينَ الْمِنِينِينَ الْمِنْلِينَ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِينَ الْمِنْلِينِ الْمِينِ الْمِنْلِينِ الْمِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِيلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِ

L'aureur du traité de chécorique institulé ACLI 5.27.6, a blen développé l'effet produit par ce templet extraordinaire des phonoms, sur l'espris de celui qui écouite. L'Obsteurité du premier mot qu'un france, l'appe, die l'il. J'espris « de l'audieur, et lui fais destre, d'en consoitre le vrai sens yon attention, ainst excétée, fait succ e qu'un dit entouse l'ampeime puis fortgement dans one espris. «

Si l'on ne se pénétroit pas blen du sens que les grammairiens arabes attachent à la dénomination de منبير الشاق , on pourroit être tensé de rapporter à cette catégorie d'autres pronons affises de toute personne, de tout genre et de tout

<sup>(1)</sup> Voyez mon Commentaire sur les Slances de Hariri, séance XXVIII, pag. 301, et séance L. pag. 398.

## مَا أَشَا احْدَ

IL (c'est-à-dire, voici ce qui est) Dieu est unique.

إِنَّهُ كَانَ فِي بَغْدَاذَ تَنَاجِرُ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَافِرِ

Car II. (C'est-à-dire, voici de quoi il s'agit): A Bagdad étoit un marchand qui possédoit de grandes richesses (1).

nombre, attachés aux particules أَنَّ أَنْ أَرَّهُ \$. , mais qui se rapportent en effet à une des personnes ou des choses précédemment énoncées. Quelques exemples rendront ceté semillé. يَمْ الْمِرْضِيمُ أُعْرِينُ عَنْ هَٰذَا إِلَّهُ قَنْ جَاءً أَمْرُ رَقِّكَ وَإِنْهُمْ آلِسِيمِهُمْ عَنْالِهُ

O Abraham! déwurne-toi de cela, car le commandement, de ton seigneur est arriré : et quant à ces gens, un châtiment qu'on ne peut point repouisser, va tomber sur eux.

> الله مصيبهم ما اصابهم Il leur arrivera assurément ce qui est arrivé à ceux-là.

> > إِنَّكَ لَنَعْلُمُ مَا نُرِيدُ

(1) On aura une assez juste idée de cette manière de s'exprimer, si on la

i) On auta une assez juste suce de cotte manere de sexprimer, a on la

639. Il est bon de faire observer que, par une figure de langage toute contraite à celle qui substitue le pronom au nom, mais ayant aussi pour but de donner plus d'ênergie à l'expression, on emploie souvent le nom النظام au lieu du pronom (Liste et al. Liste et

أَنْزَلْنَاهُ بِالْدَقِ وَبِالْدَقِ نَزَلَ

Nous l'avons fait descendre du ciel, conformément à la vérité, et il est descendu conforme à LA VÉRITÉ.

إِنْ نَتَكَثُوا أَيْهَانَهُمْ مِنْ مَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَالِلُوا أَيْمَةُ ٱلْكُفْرِ

S'ils enfreignent leurs sermens, après avoir contracté des engagemens, et s'ils blasphèment votre religion, alors combattez LES. CHEFS DE L'IMPIETE (c'est-a-dire, combattez-les).

فَلُوْ أَنَّ قُومِي أَنْظُفَنْنِي رِمَاحُهُمْ فَطَغْتُ وَلَـكِنَّ ٱلرِّمَاحَ أَجَرَّت

Si les lances de ma famille m'avoient fait parler (c'est-à-dire, m'avoient fourni une occasion de louer sa bravoure), j'aurois parlé; mais LES LANCES m'ont ôté la faculté de parler.

أَينبعي آلُ شَدًّا لا عَلَيْنَا وَمَا يُرْغُى لِشَدًّا لا فَصِيب لُ

Quoi donc! la famille de Scheddad usera-t-elle de violence contre nous, tandis que nous n'avons pas f.it pousser un cri pas même à un jeune chameau de SCHEDDAD!

640. Le pronom représente quelquesois un noin qui n'a point été textuellement exprimé, mais dont le sens se trouve

compare avec cette locution française, qui se refuse à toute analyse rationnelle: IL y AVOIT un marchand à Bagdad; et à cette autre: IL EST un Dieu vengeur du crime.

Suivant l'auteur du مُعْنَصُنُ الْمُعَالَيْ on pourroit même, en ce ca-là, dire مُعْنَدُونَ مُنَالِعُهُم , ce qui cependant n'est admis qu'en thorie: dans l'usage, il faut, pour qu'on puisse 'exprimer ainsi, que ce penonm soit en, relation avec un nom féminin. Quand on emplole le pronom maculità, ji, liet censé remplacer le mot النَّالَيُّ le pronom féminin o se tiendroit lieu de النَّالَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

compris implicitement dans un antécédent ou une proposition toute entière qui a précédé: il semble alors tenir la place des noms démonstratifs ceci, cela, Exemple:

Agissez justement, car IL (c'est-à-dire, la justice) est plus conforme à la piété (1).

Je n'ai point vu de gens comme nous , tenant le premier rang parmi leur famille, qui se fassent moins que nous ,DE LUI (C'està-dire , de cette prééminence), un titre pour s'élever avec fierté au dessus de leur famille.

Ne mangez pas leur bien avec le vôtre, car IL (c'est-à-dire, cela) est une faute très-grave.

641. Ce que nous disons ici du pronom s'applique également au propom renfenné virtuellement dans les personnes du verbe (n.º 1021., 1.º part.). Exemple;

On leur a dit: Les hommes one réuni (des forces) pour vous attaquer, craignez-les donc; et 1L (c'est-à dire, cela) a augmenté leur foi (2).

642. Le pronom féminin, soit exprimé, soit renfermé dans le verbe, est employé pareillement pour représenter une proposition toute entière. Exemple:

<sup>(1)</sup> C'est par une ellipse semblable qu'on lit dans l'évangile de S. Jean, ch. VIII, vers. 42; en parlant de Satan : စိဏ ને પ્રદેશ કર્યો, પ્રદર્શ હ જાયગારે હ્યાં જે.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-devant (n.º 404) l'usage que j'ai fait de cette analyse, pour expliquer une anomalie de concordance entre un verbe et son sujet apparent.

Nous n'avons autorisé la kibla que tu observois précédemment, que pour que cela nous fût un moyen de distinguer ceux qui suivroient notre envoyé, de ceux qui retourneroient sur leurs pas. Et en effet, ELLE étoit (Cest-à-dire, cela étoit) une chose difficile à souffir, sinon pour les hommes que Dieu q dirigés.

renfermé dans le verbe عنى , et avec lequel concorde le verbe ainsi que le mot عبيرة faisant fonction d'attribut, représente ici la proposition foute entière à &c. (1).

643. Toutes les fois que l'on veur donner de l'énergie à un pronom exprimé sous la forme d'affixe, en le tépétant, ce qui appartient au genre d'appositif nonmé corroboratif مُرَحِينَ (n. °476), on doît faire usage des pronoms isolés qui représentent le nominatif; cela a lieu également, soit que le pronom affixe représente le génitif ou l'accusatif. Exemples:

(1) On pourroit à la rigueur supposer que tout cell se rapporte à la rigueur supposer que tout cell se rapporte à la siliest bien plus naturel d'expliquer le sens du pronom comme je le fais. Béidhawi propose l'une et l'autre analyse; il dit:

وَٱلْفَهِيرُ لِنَا ذَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ رَمّا جَعَلْنَا ٱلْفِيلَةِ ٱلَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا مِنَ ٱلْمُعَلَّةِ

أَنُّ ٱلرَّدَةِ أَوِ ٱلصَّـٰوِيلِ أَوِ اللَّهِبَلَــةِ

Si tu me vois , MOI., moins favorisé que toi en richesses et en enfans.

مَا مَّنْفِكُمَا أَنْتُمَا مِنْ ذَلِكَ

Qu'est-ce qui vous a empêchés, VOUS DEUX, de cela!

لِمَنْ عَذَا ٱلْكِتَابُ لَنَا يَعُنَّ

A qui est-ce ce livre! A nous, NOUS ( autres ).

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ

Car je suis , MOI, ton seigneur.

وَلَّاكَ أَنْتَ مِنْ خُلْمَةِ ذَلِكَ قَنْدَعَارَ

De tout cela, il n'a donné à toi, TOI, d'autre gouvernement que celui de Kandahar.

فَأَيْنَ نَصِيبِي أَنَا مِنْ هَذَا ٱلنَّقَلِ

Où est donc ma part, MOI, de ce butin!

دُعَبُ غَيْظُهُ هُوَ أَيْضًا

La colère de lui, LUI (c'est-à-dire, sa colère), se dissipa aussi.
644. On trouve même cet usage pléonastique du pronom

après des noms. Exemple :

وَحَعَلْنَا ذُرِيُّنَّهُ مُمْ ٱلْبَاقِينَ

Nous avons rendu sa postérité, EUX, les survivans (1).

645. Les pronoms personnels isolés qui représentent le nominatif, ne sont employés d'ordinaire avec les verbes que pour corroborer l'expression. Exemple:

# إِنْ جِئْتُ جِئْتُ أَبًا

Si tu viens, je viendrai, MOI.

Ils doivent concorder avec le verbe en personne, en nombre et en genre.

Le verbe cependant peut être au pluriel, et avoir pour sujet plusieurs pronoms singuliers de diverses personnes, comme je

l'ai dit ailleurs (n.º 408).

646. Il y a un cas où le verbe doit être à la troisième personne du singulièr, quoique le sujet soit un pronom de la première ou de la deuxième personne, soit du singulier, soit d'un autre nombre: c'est lorsque le pronom qui exprime le sujet est restreint par la particule أن إلى من أن comme on la dit ailleurs, est une partiçule de restriction (n.º 1611, " part.). Exemples

Il ne s'est levé que moi.

أَنَا ٱلزَّآئِدُ ٱلْمَامِي ٱلْيَمَامِ وَلَيَّنَّا ﴿ يُدَانِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَّا أَوْ مِثْلِي

C'est moi qui fournis à leur subsistance, et qui suis le défenseur de leurs droits; il n'y a que moi ou mes semblables qui puissions repousser les attaques faites à leur honneur (1).

647. Je viens maintenant à l'usage des pronoms isolés composés du mot [5] joint aux affixes qui représentent l'accusatif.

osés du mot [] joint aux affixes qui représentent l'accusatif.

La règle générale est que l'on ne doit jamais avoir recours à

<sup>(1)</sup> Je suppose qu'il faut, pour la mesuré du vers, prononcer i au lieu de li, ce dont on a déja vu un exemple. Voyez l'édition du Hamasa, donnée par M. Freytag, pag. 85.

Au surplus, cela'ne me paroit pas nécessaire; car l'avant-deraler pied ai pu éire معمول au lleu de معمول , comme dans le premier hémistiche; et l'un dans le pronom Lil, est quelquefols bref, comme je l'ai dit dans ma Chreuomathie andre, a. édition; tom II, pag. 54. M. Ewald (de Merit carm. ar. pag. 11) ne pense point qu'on puisse faire de Lil, un trochété àr-a.

ces pronoms, isolés, quand on peut employer les affixes; et si l'on prend quelquefois une licence contraire à cette règle, ce n'est qu'en poésie, pour la mesure.

648. Les causes qui autorisent l'emploi des pronoms isolés au lieu des affixes, sont, comme je l'ai déjà dit (n.º 1016, 1.º part.) 1.º l'inversion qui place le nom qui doit servir de complément avant son antécédent; 2.º l'ellipse de l'antécédent; 3.º la rencontre de deux pronoms qui servent tous deux de complémens à un même antécédent. Ce dernier cas exige quelques développemens.

649. Pour l'intelligence de ce que nous avons à dire ici, il faut d'abord savoir que les pronons des différentes personnes observent entre eux une sorte de gradation ou de rang, qui les approche plus ou moins de la personne qui parle; ce que les grammairiens arabes expriment par le mot المنافع plus spécial. Les pronons de la première personne ont la préférence sur tous les autres; et les pronoms de la seconde personne ont la préférence sur ceux de la troislème.

650. De la il résulte que, pour que l'on puisse attacher plusieurs pronoms affixes à un même verbe, ou à un même nom d'action ou adjectif verbal (les seuls mots susceptibles de deux complémens), il faut que ces pronoms puissent être disposés suivant leurs rangs respectifs. Il faut aussi que les deux pronoms ne soient pas de la même personne. Cependant, s'ils sont tous deux de la troisième personne, pourvu qu'ils diffèrent entre eux de nombre ou de genre, on peut les joindre tous deux comme affixes à un seul antécédent.

En consequence de ces règles, on ne peut pas dire, أَعْطَيْتُكُونُ je t'ai donné à lui أَعْطَيْتُكُونَ t'ai fait me prendre ; il faut dire , أَعْطَيْتُهُ إِنَّاكُ عَلَى en employant les pronoms isolés. On ne peut pas dire non plus مُرْطَنْتُكُ فِي di cru que tu étois toi mime, مُنتَسَعَاف الله as cru que j'étois moi, مُنتَسَعَاف j'ai cru qu'elle étoit elle; il faudra dire, مُنتَسَعَى إِنَّانَ مَن مُنتَسَعَى إِنَّانَ مُنتَسَعَى إِنَّانَ مُنتَسَعًا إِنَّامًا مُنتَسَعًا إِنَّامًا مُنتَسَعًا إِنَّامًا مُعَلِّدَتُهَا إِنَّامًا مُعَلِّدَةً عَلَيْهُم vec les pronoms isolés.

Mais on pourra dire, en joignant deux affixes h un même antécédent ، المسلمة demande-MOI-LA, المسلمة أو TE LES ai domés. و المسلمة 
Exemples:

إِذْ يُرِيكُهُمْ ٱللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَثِلْتُمْ

(Souviens-toi de ce qui se passa) torsque Dieu TE LES montroit (& Mahomet!) pendant ton sommeil, comme n'étant qu'en petit nombre; et s'il TE LES eût fait voir en gr.ind nombre, certes (vous autres musulgans), vous auriet agi avec lâchté.

وَإِذْ بُرِيكُمُومُمْ إِذِ ٱلْمُقَيِّمُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيَنِهِمْ

Et lorsqu'il VOUS LES montroit, au moment de la mélée, comme n'étant qu'en petit nombre, et qu'il vous faisoit paroître comme une petite troupe à leurs yeux.

لَمْ أَكُن حَكِيمًا وَحَسِينَهِهِ

Je n'ai point été sage, et tu m.E. L'as cru (c'est-à-dire, et tu as cru que je l'étois).

651. La même chose doit s'observer avec les adjectifs verbaux (n.º 249) et avec les noms d'action. Exemples :

J'ai vu avec plaisir le don de TOI à LUI (c'est-à-dire, que tu lui as fait un don).

فَلَا تُطْمَعُ أَنِيْتَ ٱللَّغَنَ قِبْهَا وَمَنْعُكُهَا بِثَنْ ٥ يُسْتَطَاعُ

Prince, de qui daigne le ciel écarter soute malédicion, ne conçois point le desir de possédur cette beauté; car on peut, par le moyen de quelque chose, T.E. L.A rejustr (Cest-à-dire, car il y a des moyens d'empécher que tu ne t'en-empares). 652. Avec les adjectifs verbaux, le pronoin affixe qui sert de complément, ou le premier des affixes lorsqu'il y en a deux, peut être considéré conme génitif ou comme accusatif (n.º 248).

653. Avec les noins d'action, l'affixe, ou le premier affixe quand il y en a deux, doit toujours être considéré connne génitif, soit qu'il exprime le sujet du verbe, ou le complément d'un verbe transitif, ou le premier complément d'un verbe doublement transitif.

654. Lorqu'il y a deux pronoms affixes pour complément d'un même adjectif verbal ou d'un même nom d'action, le second doit toujours être considéré comme un accusatif.

655. Dans les cas où l'on peut joindre les deux pronoms affixes à un même antécédent, on peut aussi employer au lieu du second affixe, les pronoms isolés composés du not Új. Avec les verbes, il est plus élégant d'employer les deux affixes; avec les adjectifs verbaux et les noms d'action, il vaut mieux détacher le second complément, par la raison que , comme on l'a dit ailleurs, les noms d'action et les adjectifs verbaux n'exercent pas sur les complémens objectifs une action aussi forte que l'est celle des verbes.

656. Quand les pronoms servent d'attribut au verbe citre, et aux autres verhes qui ont comme lui la signification du verbe abstrait (n.º418) et qui sont sujets aux mêmes règles de syntaxe, ils sont nécessairement mis à l'accusatif (n.º 121 et 123). Dans ce cas, 'on doit employer de préférence les affixes. Exemples

أَمَّا ٱلْمَّدِيقُ فَكُنْتُهُ

Pour ce qui est du juste, je LE suis. إِنْ يَسَكُنْهُ فَلَنْ تَشَلَطُ عَلَيْهِ وَأَنْ لَا يَسَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَبْلِهِ

Si c'est LUI, tu n'auras point l'avantage sur lui ; et si ce n'est pas LUI, tu ne gagneras rien à le tuer. C'est ainsi que l'on dit أَيْسَرِي ou لَيْسَرِي ce n'est pas moi (n.º 1254, 1.'° part.).

657. On emploie quelque fois, dans ce cas, en poésie, au lieu des affixes, les pronoms isolés, composés de لايًا; mais c'est une licence qu'il ne faut pas imiter dans la prose, si ce n'est quand le verbe négatif السّعة est pris dans le sens d'excepté. Exemple:

Ils sont venus me trouver, EXCEPTE TOI.

On peut dire dans le même sens, يُ يَسَكُونُ إِيَّالِيَ Si, dans ce dernier cas, on fait usage des affixes, c'est une licence. Exemple:

Lorsque les hommes généreux ont disparu, EXCEPTÉ MOI.

658. Avec y sinon, il faut aussi faire usage des pronoins isolés.

659. On emploie quelquefois le simple pronom affixe pour dire moi-même, toi-même, lui-même, te qui, suivant l'usage ordinaire, s'exprime par مُعْتَبَعُهُ مُنْتَعَبِّهُ . لَنْهُ عَلَى . Exemple:

Son cœur s'est soulevé de crainte et il SE seroit cru perdu; quand même il n'auroit pas été dans un lieu propre à dresser des embûches (1).

· 660. Lorsqu'un verbe, du nombre de ceux qui ont pour

<sup>(1)</sup> Voyez la Moullaba de Tarafa, vers 41, édition de M. Vullers, Peur-ètre dans ce vers; 15 estel pour d'5, sependant il me semble que le poète, qui veut faire valoir son propire courage, ne doit pât dire que son compagnon s'est effraye, quoiqu'il ny cit, dans la réalité, aucun danger, et que, par conséquent, il a dd dire que son compagnon de voyage étoit tellement, saist de terreur, qu'il se seroit encore erro perdua, quand imême il se seroit trouvé dans un'ileu où il n'y auroite plus cu'accun sujet, de craînte.

complément un sujet et un attribut (n.° 114), est suivi de deux pronoms dont l'un fait fonction de sujet et l'autre fait fonction d'attribut, on peut joindre les deux complémens au verbe sous forme de pronoms affixes, ou en détacher celui qui fait fonction d'attribut. On peut donc dire l'air cru TOI LUI, c'est-à-dire, j'ai cru que tu étois fui, ou que ta étois cela, Il n'est pas hesoin d'observer que, pour joindre les deux pronoms à l'antécédent, dans se cas dont il s'agit, il faut que les conditions exigées si-dessus (n.º 650) se rencontrent.

كُمْ عَاقِلِ عَاقِلِ أَفْيَتْ مَذَاهِبُهُ وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَعَلَّقَاءُ مَرْزُوقًا عَدَالُهُ مَرْزُوقًا عَدَا عَدَا اللَّذِي تَوَلَّقُ الْأَيْعَامُ حَايَدَةً وَمَثَرٌ الْعَالِمَ ٱلْقِيْرِيدَ رِنْدِيقًا

Combien n'y a-t-il pas d'hommes d'une sagesse consommée, dont la vie est pénible l'et combien d'insensés de la plus profonde sottise ne vois-tu pas favoriss? des dons du ciel! Vollà ce qui a jeté dans l'égarement les imaginations, et qu' a rendu athée le savant le plus éminent en science.

#### CHAPITRE XXIX.

Syntaxe des Propositions qui font fonction de Termes circonstantiels d'état.

662. En tràitant de l'emploi des cas, j'ai parlè des termes circonstantiels d'état ou de situation des qui forment des expressions adverbiales, et qui exigent l'emploi de l'accusatif (n.º 146 et suju.). Il est inutile de revenir sur cet objet.

Mais je dois observer ici que la valeur d'un terme circonstantiel d'eat peut être exprimée par une proposition, soit verbale, soit nominale, de même que l'on peut employer, au lieu d'un adjectif, une proposition que j'ai nommée, à cause de cela, adjective ou qualificative (n.º 437), et comme aussi l'attribut d'une proposition nominale peut être formé d'une proposition complète (n.º 189). On peut appeler celle dont il s'agrici, proposition circonstantielle d'état; ce que les grammairiens arabes expriment par la dénomination de le les grammairiens arabes expriment

663. Les propositions de ce genre peuvent être verbales ou nominales, et n'ont rien de particulier dans leur syntaxe, si ce n'est par rapport à la manière dont on indique leur connexion avec le nom de la chose ou de la personne dont elles déterminent l'état.

664. Cette connexion s'indique, ou par un pronom placé dans la proposition circonstantielle, comme cela a lieu dans les propositions qualificatives (n.º 439), et dans les propositions conjonctives (n.º 597), pronom qui concorde en genre et en nombre avec le nom sur lequel tombe cette proposition circonstantielle, ou par la conjonction j, qu'on nomme alors JL J 16 (n.º 1213, 1.º part.), ou par l'adveché 55, ou enfin par la reunion de ces divers moyens où de plusieurs d'entre eux.

Toutefois, l'usage de ces divers moyens pour indiquer la proposition qui fait fonction de terme circonstantiel d'état, est déterminé par certaines règles qu'il est nécessaire de faire connoître avec quelque détail.

665. Si la proposition étant verbale et affirmative, le verbe est à l'aoriste, sa dépendance de son antécédent n'est indiquée que par le pronom qu'elle renferme et qui rappelle cet antécédent, et il ne faut point y introduire le 7. Exemples:

Zeid est venu en riant.

Amrou est venu, des chevaux de main étant conduits devant lui.

Ne fais pas du bien, desirant en recevoir davantage.

666. Si cependant, avec l'aoriste, on fait usage de l'adverbe , il faut y joindre la conjonction. C'est ainsi qu'on lit dans l'Alcoran :

وَقَدُ تَعْلَمُونَ أَيِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ

Tandis que vous savez bien que je suis l'envoyé de Dieu vers vous. 667. Si la proposition circonstantielle d'état étant verbale négative, le verbe est à l'aorise, il faut considérer si l'adverbe négatif employé est y ou d'. Avec y on ne fait point d'ordinaire usage de la conjonction, et la dépendance de la proposition circonstantielle n'est indiquée que par le pronom; avec d'on peut indiquer la dépendance, ou par le pronom seul, ou par la seule conjonction, ou par ces deux moyens réunis. Exemples :

# مَا لِي لاَ أَرَى ٱلْهُدُّ عُدَ

? Que m'est-il done arrivé, de sorte que je ne vois point la huppe ! لَوْ أَنَّ قُوْمًا لِيُرْقِعُهَا فَلِيسَاسَةِ مَخْلُوا ٱلسَّمَاءَ كَخُلَتُهَا لَا أَهْبُ

S'il y avoit des gens qui, à cause de l'illustration de leur tribu, entrassent dans le ciel, j'y entrerois sans éprouver aucun obstacle.

فَانْقَلْبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ آلَةِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمْهُمْ سُودُ

Ils s'en sont retournés chargés des bienfaits et des faveurs de Dieu, sans qu'aucun mal les ait atteints.

وَلَقُوْ خَشِيتُ بِأَنْ أُمْرَتَ وَلَمْ تَكُنْ لِلْعَرْبِ ذَاتَرُوْ عَلَى آَبُنَى صَفَسَم Je crains que la mort ne me surprenne, avant que la guerre ait fait sentir ses funestes effets aux deux fils de Dhamdham.

junestes effets dux ueux fits de Dhamdh وَقَالَ أُوحِيَ إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ ثَنَى مُ

Son voile est tombé, sans que nous ayons voulu le faire tomber; mais elle l'a pris, et s'est cachée de nous avec la main.

668. Si, le verbe étant au prétérit, la proposition circonstantielle d'état est verbale et affirmative, on réunit d'ordinaire les trois signes qui indiquent sa dépendance de son antécédent. Exemplés:

أَتُنْسَ دِفَايِي عَنْكَ إِذْ أَنْتَ مُسْلَمُ ۚ وَقَدْ سَالَ مِنْ ذُلِّ عَلَيْكَ قُرَاقِـرُ

Oublies-tu donc que s'ai pris ta désense, alors que tu étais livré (à tes ennemis, la vallée de ) Korathr ayant précipité sur tai un tourrent de déshonneur (c'est-à-dire, tandis que cette vallée avoit vomi sur toi, comme un torrent, des ennemis nombreux)!

اَذَا ٱلْهُورُهُ لَمْ يَمْثَلُ وَقَدْ جَدَّ جِدُّهُ أَضَاعُ وَقَائِي أَثْرُهُ وَهُوَ مُدْبِكِ Quand l'homme n'a point recours à la ruse, bien qu'il ait épuisé II. tous les efforts dont il est capable, il ruine ses affaires, et il se voit obligé de supporter leur mauvais succès.

669. Dans le même cas, on retranche quelquefois le pronom qui sert de signe de rappel, comme dans cet exemple:

Zé'id est venu, le soleil étant déjà levé.

. وَقُدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ ٱلشَّمْسُ L'expression complète eût été

670. Quelquefois aussi on supprime زَقْ , ou hien, ce qui est encore plus rare, on supprime seulement ق , en conservant la conjonction, ou la conjonction seulement, en conservant . ق . Exemples:

Ils sont venus vous trouver, ayant le cœur serré par la répugnance qu'ils éprouvoient à vous combattre ou à combattre les leurs.

Ceux qui, étant restés (dans leurs tentes sans aller au combat), ont dit de leurs frères: S'ils avoient suivi notre avis, ils n'auroient point été tués.

Je me suis arrêté au lieu où étoit autrefois leur campement, alors que le temps destructeur, et les pluies versées par les nuages nocturnes, avoient fait disparoître les traces de leur habitation.

671. Si la proposition circonstantielle d'état étant verbale, et le verbe au préterit, ce verbe est précédé de 31 sinon, ou suivi de 31 ou bien, il faut se contenter du pronom pour indiquer la connexion. Exemples:

Il ne leur venoit point d'envoyé de Dieu dont ils ne se moquassent.

Secours ton ami, soit qu'il ait agi injustement ou justement envers toi, et ne sois point avare à son égard, soit qu'il ait usé de générosité ou d'une avare pareimonie.

672. Si la proposition circonstantielle est une proposition nominale, on emploie ordinairement la conjonction j avec ou sans le pronom; quelquefois on se contente du pronom. Ex.:

Je m'étonne de sa visite nocturne, et ( j'admire ) comment elle a pu parvenir sans accident jusqu'à moi, tandis que la porte de la prison étoit fermée sur moi.

Quelle est celle des collines de la gloire sur laquelle nous ne nous soyons pas élevés, tandis que vous frémissiez de colère, en grinçant les dents contre nous!

Dans cet exemple, le terme circonstantiel d'état qui dépend de la proposition principale, est la proposition nominale وَأَنْتُمْ اللهِ ال

## قُلْنَا آفْبِطُوا مِنْهَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ

Nous avons dit: Soyez précipités de là (c'est-à-dire, du paradis), étant ennemis les uns des autres.

De même que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, conformément à la justice, tandis qu'une partie des croyans n'approuvoient pas (c'est à-dire, désapprouvoient cela).

673. Il arrive aussi, quoique rarement, que la proposition

nominale faisant fonction de terme circonstantiel d'état, est dépouillée de tout signe qui rappelle la dépendance où elle est, et même du pronom qui doit servir de lien entre les deux propositions. Exemple :

J'ai passé près du froment, un boisseau pour une pièce d'argent. Ici فَعْمَرُ عَنْهُ est pour فَعْمَرُ مَنْهُ ou فَعْمَرُ .

67.4. Si cependant cette proposition ne faisoit que la fonction de corroboratif, c'està-dire, si elle n'exprinoit que l'équivalent de la proposition même à laquelle elle sert de terme circonstantiel, il faudroit se contenter du pronom pour indiquer la connexion. Exemple:

مُوَّ ٱلْعَقَّ لَا شَبْهَةَ بِيهِ

Cela est la vérité, en quoi il n'y a point d'erreur.

مرة (ما يوسد). On seroit peut-être tenté de confondre ces propositions circonstantielles d'état avec les propositions qualificatives dont j'ai parlé précédemment (n.° 437); mais, pour les distinguer, il suffit de faire attention que les propositions qualificatives sont toujours indéterminées, et ne peuvent qualifier que des noms indéterminées, sont le plus ordinairement en rapport avec des noms déterminées ou du moins ayant un commencement de détermination. Ainsi l'on dit, رَحْمَةُ وَمَنْ مُنْ اللهِ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا ال

Au surplus, il n'est pas rare que la même proposition puisse

ètre envisagée comme qualificative مِنْفَةُ , ou comme faisant fonction de terme circonstantiel d'état جُنْلَةُ خَالِيَّةً ﴿ (١).

## CHAPITRE XXX.

Syntaxe des Particules indéclinables.

676. Les détails dans lesquels je suis entré, soit dans la première partie, en traitant des diverses sortes de particules indéclinables (chap. VII du liv. II), soit dans cette seconde partie, quand j'ai exposé ce qui concerne l'usage des temps et des modes, et l'emploi des cas, particulièrement celui du génitif (liv. III, chap. V, S. II), et quand j'ai traité (liv. III, chap. X) des nous qui ne sont jamais employés hors d'un rapport d'annexion (n.º 253 et suiv.), me dispensent de m'étendre ici sur l'influence grammaticale de ces particules. Je me contenterai donc de présenter quelques développemens qui n'ont pas pu trouver place dans les endroits cités.

### S. I. " SYNTAXE DES PRÉPOSITIONS.

677. Les verbes que j'ai appelés intransitifs, et même les verbes neutres, peuvent être relatifs; et alors ils s'unissent aux coimplémens avec lesquels ils sont en rapport, par des prépositions qui deviennent les exposans de ces rapports, et qui modifient souvent d'une manière très-importante la signification du verbe (n.\*4 200 et 218).

678. Il arrive fréquemment, cependant, qu'après un verbe intransitif de sa nature, on supprime la préposition qui devroit

<sup>(1)</sup> Voyez mon Anthologie grammaticale arabe, p. 162. On pourroit contester le système des grammatriens arabes, qui n'admettent de propositions qualificatives que lorsque l'antécédent est indéterminé.

servir d'exposant au rapport qui est entre le verbe et son complément, et l'on met le complément à l'accusatif, comme si le verbe étoit transitif de sa nature (n.° 218).

(آع). Quand le verbe intransitif a pour complément une proposition, soit verbale, soit nominale, commençant. par la conjonction où ou oi que (n.º1232,1.º part.), on peut toujours supprimer la préposition qui devroit lier le verbe intransitif a son complément. Ainsi l'on peut dire, وَالْمَ يَعْدُونُ أَنْ يُعْدُونُ وَلَى يَعْدُونُ مِنْ اللهُ عَمْدُونُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

dene que j'aie à réclamer d'elle.

<sup>(1)</sup> Les grammafrens arabes mettent en question si, dans ce cas, le verbe et cemé être à l'accusatif ou au génitif. Cette question n'est pas austifrivole qu'elle le paroît au premier abord; car ou trouve quelquefois un nom formant un nouveau compléments, qui est joint par une conjonction avec la proposition compléments et par conséquent et nom doit toucorder en cas avec le cas que la proposition complémentaire représente. Voici un vers qui offre un exemple de cela, et où le tom est mis au génitif ;

وَمَا زُرْتُ لَيْلَى أَنْ تَـٰكُونَ حَبِيبَةً إِلَىّٰ وَلَا دَنِينٍ مِهَا أَنَّا طَالِبُهُ Je n'ai point rendu visite à Léila , (à canse) que je l'aime, ni (à canse) de quelque

La préposition sous-catendue est عَلَى Je pense que le poète auroit pu dire également دُوكَ. Dans le premier cas, il y a ellipse totale de la préposition, son complément demeurant au génitif. comme on en verra bientôt un exemple

68 I. Par un usage tout contraire à celui dont je viens de parler, et où il y a ellipse de la préposition devant la conjonction of no fait quelquefois, devant cette même particule, usage de la pré-

<sup>(</sup> n.º 684 ); dans le second, il y a substitution du cas adverbial ( n.º 118 ) à une préposition et au cas complémentaire ( n.º 97 ), ce qui n'est point, à proprement parler, une ellipse.

Tebrizi, dans son commentaire sur le Hamasa (pag. 117), fait une observation importante, à l'occasion du vers suivant:

تَغِفَّ آنِنُ كُوزِ وَٱلسَّفَاعَةُ كَالَمِيهَا لِيَسْتَادَ مِثَا أَنْ هَنَوْنَا لَيَالِيَا Le fils de Couz, car la sotise est semblable au mot dont on us ser your l'exprimer

Le fix de Coux, car as source est semante au mon aout on us ser pour e capitant (ext-a- clive, la source est aussi odieuse en themême que l'épithète de sot), a eu la présention d'obtenir une éposus de notre noble sang, parte que, depuis quelque temps, l'inclémence de la saison nous a fait senir ses rigueurs.

Il dit positivement que of, et ce qui suit, est virtuellement à l'accusatif, parce qu'on devoit dire of ce que la préposition étant supprimée, le verbe agit immédiatement sur cette proposition complémentaire.

position بِ considérée comme explétive (n.° 1036, 1.'e part.).

Ainsi, de même qu'on dit, مَا زَيْنُ بِكَاذِبِ Zeïd n'est pas menteur, un poête a dit:

La chose la plus poignante à mes yeux n'est pas que tu te sois retiré couvert de mépris et en nous reprochant (notre conduite).

682. Lorsque les verbes intransitifs ont simplement pour complément un nom, on peut aussi supprimer l'exposant du rapport, c'est-à-dire, la préposition, et mettre le complément à l'accusatif, comme si le verbe étoit transitif. Mais, à cet égard, il y a des verbes avec lesquels cette liberté de changer le complément médiat en un complément immédiat, ne souffre aucune restriction; il y en a d'autres à l'égard desquels on ne peut en user qu'en poésie, dans le cas de nécessité. Exemple:

Il s'est plu à satisfaire les desirs et les espérances, et il a répandu ses dons en abondance sur l'indigent et sur le nécessiteux.

. أُرْسَعَ عَلَى ٱلْمُرْمِلِ وَٱلْأَرْمَلِ عَالَمُ الْمُرْمِلِ وَالْأَرْمَلِ عَلَى الْمُرْمِلِ وَالْأَرْمَلِ

683. Ce que nous disons des verbes intransitifs, par rapport à leur complément, s'applique également aux verbes transitifs par rapport à cheur che leurs complémens qui ne sont pas immédiats (۱). Ainsi l'on dit, مُنْ اللهُ 
Je t'ai commandé de faire le bien ; fais donc ce qu'on t'a ordonné.

<sup>(</sup>i) Voyez mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 244, mon Commentaire sur les Séances de Hariri, seance XXIX, pag. 313, et le commentaire de Tebrizi sur le Hamasa, à l'occasion du verbe , pag. 126.

. أَمَرْتُكَ بِالْخَيْرِ La construction ordinaire auroit exigé

كِلْتُ زَيْدًا طَعَامَهُ وَوَزَنْتُهُ مَالَهُ

J'ai mesuré à Zéid son blé, et je lui ai pesé son argent.

Pour se conformer à la construction ordinaire, il auroit fallu dire كُلْتُ الْرَبِينُ طُعَامَتُهُ رَبَرْتُ لُهُ مَالًا .

آلَيْتُ حَبَّ ٱلْفِرَاقِ ٱلذَّهْرَ أَطْعَنُهُ ۚ وَٱلْخَبِّ يَأْكُلُهُ فِي ٱلْقَرْبَةِ ٱلسُّوسُ

I'ai fait serment de ne jamais manger les grains de l'Irak (1), et ce sont les vers qui consomment ces grains dans le village (où est mon habitation).

كَمَا عَسَلَ ٱلطَّرِيقَ ٱلثَّعْلَبُ

Comme le renard court dans le chemin.

وَلَكِنْ رَحَلْنَاهَا نُغُومًا كَرِيمَةً تُحَمَّلُ مَا لَا يُسْتَطَاعُ فَتَصْبِلُ .

Mais nous avons préparé pour eux (c'est-à-dire, pour les malheurs), des ames généreuses qui se chargent des fardeaux insupportables qu'on leur impose.

Dans ces exemples , بَ عَ est pour بِنَى هَ مِنَى هَ مِنَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا الْطَرِيقِ Dans ces exemples , رَخَلْنَاهُ , pour رَخَلْنَاهُ , pour رَخَلْنَاهُ , pour رَخَلْنَاهُ ) , pour رَخَلْنَاهُ ; ce sont des licences (n. 145, note).

684. Il arrive quelquefois, mais très-rarement, qu'en supprimant la préposition, l'on conserve cependant son complément au génitif: c'est alors une véritable ellipse. Exemple:

إِذَا قِيلَ أَنَّ ٱلنَّاسِ مَرِّ فَبِيلَـةٍ إِمَّارَتْ كُلَيْبٍ بِٱلْأَكُنِّ ٱلْأَسَابِعُ

Quand on demande quelle est, entre les hommes, une méchante race, les doigts des mains s'étendent d'eux-mêmes pour montrer celle de Coléib.

<sup>(1)</sup> Je suppose qu'il y a ici ellipse de la négation, à cause du serment; c'est ce qu'on verra quand je traiterai de l'ellipse.

لاَّقُنْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ : On lit dans l'Alcoran, sur. 7, vers : 5 . pour tendrai des embüches dans ta voie droite.

587. Les prépositions et et ou sont employées quelquefois d'une manière pléonastique ou qui semble telle (n. 1030 et 1082, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 1032, 1. 103

688. Les prépositions prennent quelquefois pour complémens immédiats, sans l'intervention d'aucune particule, des propositions soit verbales, soit nominales (n.° 364).

689. Je ne m'étendrai pas davantage sur la syntaxe des prépositions, et je me contenterai de renvoyer à ce que j'en ai dit dans le premier volume ( chap. VII du liv. II ).

 SYNTAXE DES EXPRESSIONS ADVERBIALES ELLIP-TIQUES APPELÉES NOMS DES VERBES.

690. J'ai déjà parlé ( n.º 955; 1.º part. ) des expressions elliptiques appelées par les Arabes noms des verbes المُنْهَالُ الْأَفْعَالِ

<sup>(1)</sup> Voyez le Hamasa, édition de M. Freytag, pag. 60.

ou أَنْكُمُ مَيْنُ مِنْ الْاَقْدُانَا وَالْعُوا وَالْعُمْ وَالْمُوا وَالْعُمْ وَالْمُوا وَالْعُمْ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُعْ وَالْمُوا وَلِمُوا وَالْمُوا وَالْمُو

691. Toutefois cette règle est sujette à quelques exceptions; car il y a quelques-uns de ces noms des verbes ou expressions adverbiales représentant des verbes, qui peuvent régir des complémens au génitif, parce qu'on les considère alors comme des noms d'actoin. Quelquefois aussi elles sont employées sans com-

plémens.

نَذَرُ ٱلْجَمَاجِمَ مَاحِيًا هَامَاتُهَا بَلْهُ ٱلْأُكُنِّي كَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقِ

Elles (les épées) laissent les crânes des têtes (qu'elles ont coupées) et qui demeurent exposées au soléil; LAISSE-LÀ LES MAINS (c'est-à-dire, séparées des mains et du tronc), comme si elles (les mains) n'eussent jamais été créées.

693. De même on peut dire اَرُونَ عَرْرٍ ) dans le sens de الْمَوْلُ عَنْرًا accorde du répit à Amrou, agis avec complaisance à l'égard d'Amrou.

Si رُويْدُ n'a point de complément, il signifie مُويْدُ doucement, avec ménagement : on dit aussi adverbialement

9/4. Onajoute encore ا رُوَيْن faffixe de la seconde personne في , et l'on dit ا رُوَيْن dans le sens de l'impératif أُولِّلُ actorde du répit, et non autrement; ce qui n'empêche point que le complement ne se mette à l'accusatif, et qu'on ne dise وُرُيْنُ فَعُورًا إِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ 
Il en est de même de الله pour خَيَّ مَلَك pour مَنَّ مَلَك , c'est dire. hâte-toi de venir.

مُورِهُ عَنْ signifiant أَعَدْ donne, gouverne l'accusatif; quand il signifie الله viens, il se construit avec la préposition . إلى On peut, après مُلَّدُ pris en ce dernier sens, ajouter مُلِّدُ فَدُنْ مُدَا لِللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ

#### S. III. OBSERVATIONS SUR LA CONJONCTION ...

697. J'ai eu souvent occasion de parleir des propositions conditionnelles exprimées par la conjonction of si, si, ou par quelqu'un des mots qui renferment la valeur de cette conjonction, et d'observer que ces propositions sont toujours les antécédens d'un rapport dont le terme conséquent est une proposition affirmative hypothétique (1); et j'ai développé l'influence de ce

<sup>(1)</sup> Pour obvier à nout malentendu, j'observe que, dans un rapport de ce genre, dans celul-cl, par exemple, si vous faites le bien, vous serze hareux, l'anté-cédent logique est vous serze hareux; le second tenme du rapport est la proposition vous faites, ou platoit vous force le bien, et la conjonction si est l'exposats mais ici, et, en général, par-tout où fait pardé de ces propositions corrélatives, je n'al eu égard qu'à leur disposition grammaticale, et j'ai appelé antécident la proposition qui renferme la condition, et consépuent celle qui exprime une affirmation hypothétique.

rapport sur les verhes des deux propositions (n.º 72). J'ai aussi observé que la conjonction  $\omega$  se met souvent à la tête de la proposition affirmative hypothétique, et sert à distinguer les deux propositions corrélatives (n.º 1202, 1.º part.).

Cet usage de la conjonction & est assujetti à certaines règles que je dois développer ici.

698. Observons d'abord que des deux propositions corrélatives dont il s'agit, la première est toujours une proposition verbale, la seconde est tantôt verbale, tantôt nominale (n.º 185).

Pour savoir si l'on doit mettre la conjonction , au commencement de cette seconde proposition, ou si l'on doit l'omettre, il faut avoir égard aux conditions suivantes.

699. On omet la conjonction نى, lorsque la seconde proposition est une proposition verbale, si le verbe est au prétérit, que ce soit un verbe susceptible d'une conjugaison parfaite, et non pas restreint à un seul temps, conne منظل , et qu'il ne soit point précédé de l'adverbe نق . Exemples :

Quiconque cache son secret, parvient à son but.

700. On l'omet pareillement quand le verbe est à l'aoriste, pourvu qu'il ne soit point précédé des adverbes مَنْ وَنَ مَنْ الله وَ الله عَلَيْهِ الله وَ لله 

S'ils vous vainquent, ils vous lapideront.

701. Dans tous ces cas, néanmoins, on met quelquefois la conjonction ... au commencement de la seconde proposition;

et alors, si le verbe est à l'aoriste, il doit être mis au mode indicatif. Exemples:

إِنْ كَانَ قَبِيمُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَّقَتْ

Si sa robe (la robe de Joseph) a été fendue par-devant, alors cette femme a dit vrai.

مَنْ جَاءَ بِّالسَّيِّـةِ فَـُكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ

Ceux qui feront le mal, leurs visages seront précipités dans le feu.

مَنْ يُوْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَانُ بَخْسًا وَلَا رَهْقًا

Quiconque croira en son Seigneur, celui-là ne craindra ni dommage ni perte.

Je pense que, dans ces circonstances, il faut supposer une ellipse. Ainsi, devant le prétérit, on peut supposer l'ellipse de l'adverhe : : et effectivement l'usage de la conjonction : on ce cas, n'est autorisé que quand le prétérit a le sens du passé, ou peut du moins être ramené à ce sens par une sorte de prosopopée.

Dans le premier exemple, le verbe مَدَوَّقُ a une signification passée; dans le second, le verbe كَبُّتُ exprimant une menace de Dieu, cette menace est assimilée à une chose passée (1).

On peut aussi supposer l'ellipse d'un pronom ou d'un article démonstratif qui rendroit la proposition nominale. Ainsi فَا اللهُ عَلَيْنَ وَجُوهُمُ et de même فَا لَا يَعَالَى et de même فَا لَا يَعَالَى sera pour فَهُو لَا يَعَالَى sera pour فَهُو لَا يَعَالَى sera pour فَهُو لَا يَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَا يَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ الله

<sup>(1)</sup> Cette sorte de figure est très-fréquente dans l'Alcoran, lorsqu'il est question des peines de l'enfer ou des récompenses du paradis. Voyez le commentaire d'Aschmouni sur l'Affiyia (man, ar. de la bibl. du Roi, n.º 1234, fol. 121 verso).

On ne peut pas supposer lei que le prétérit حُسِّن a le sens du futur, conme étant sous l'influence de مُنْ ( n.º 403; الله part. ); car l'interposition de la particule في interrompt cette influence.

<sup>(2)</sup> On peut encore supposer qu'il y a ellipse totale de la proposition affir-

Si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créés.

> إِنْ كَنْتُمْ تِجُبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي Si vous aimez Dieu, suivez-moi.

إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَ مِنْكَ مَالًا مِوَلَدًا فَعَمَى رَبِّي يُؤْتِينِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ

Si tu me vois moins bien partage que toi en richesses et en enfans, il pourra bien arriver que mon seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin.

إِنْ يَسْرَقْ فَقَدْ سَرِقَ أُخِّ لَهُ مِنْ قَبْلُ S'il vole, il a un frère qui a déjà volé avant lui.

mathe hypothétique, qui devoit former le scond terme du rapport conditionnel الشؤط ألشؤط ألشؤط ألشؤط ألشؤط ألم في جو بعد الله المستخدمة والمستخدمة والد

## مَنْ هَهِنَ مِنْكُمُ ٱلثَّهْرَ فَلْيَصُهُهُ

Quiconque d'entre vous verra ce mois, qu'il le jeune.

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَلَنْ يَغْفِرْ ٱللَّهُ لَهُمْ

Si tu demandes pardon pour eux, Dieu ne leur pardonnera pas.

Si vous tournez le dos, je ne vous ai point demandé de salaire.

Si tu dis cela, tu es du nombre des incrédules.

Si le verbe est joint à cette particule, ( cela ) est contraire à la règle primitive.

Dans ce dernier exemple, il y a ellipse de كُوْلِكُ , et le sens est مَوْلِكُ عَلَى جِلَانِيَ ٱلْمُسْلِ, ainsi que je l'ai exprimé dans la traduction.

On trouve quelques exemples où la conjonction ¿ est omise, contre la règle précédente; mais ce sont des licences.

703. Quand la proposition est nominale, on peut substituer l'adverbe [5], signifiant wici (n.º 1122, 1.ºº part.), à la conjonction & Exemple:

S'il leur survient quelque adversité, à cause du mal qu'ils one fait auparavant, alors ils se désespèrent.

704. Si l'on fait attention à tout ce que nous venons de dire sur les circonstances dans lesquelles on doit placer la conjonction  $\omega$  devant la proposition qui forme le second terme des rapports conditionnels, et sur celles dans lesquelles on ne doit pas en faire usage, on en comprendra facilement la raison.

L'influence des rapports conditionnels sur cette seconde pro-

position est de mettre le verbe à l'aoriste conditionnel, ou au prétérit avec le sens du futur. Toutes les fois que cet effet ne peut pas avoir lieu, soit parce qu'il n'y a point de verbe dans cette proposition, soit parce que le verbe employé n'a point d'aoriste, soit parce qu'il est sous l'influence immédiate de quelque autre antécédent, soit parce qu'il doit être pris dans un sens passé, soit enfin parcé qu'il exprime un ordre, une défense, un souhait, on a recours à la conjonction ci, pour faire connoître que l'influence grammaticale du rapport conditionnel cesse de s'exercer, et pour indiquer d'une autre manière la dépendance rationnelle qui est entre cette proposition et la précédente.

On doit donc employer la conjonction ¿ quand la proposition est nominale, parce qu'il n'y a point de verbe, on que le verbe y est sous l'influence immédiate de son sujet placé avant lui; dans les propositions circonstantielles, parce qu'il n'y a point de verbe; dans les propositions impératives, parce que le verbe n'est ni au prétérit ni à l'aoriste, ou que, s'il est à ce dernier temps, il est régi à l'aoriste conditionnel par la particule J, et non par l'effet du rapport conditionnel; dans les propositions où le verbe est précédé de ¿, parce que cet adverbe le détermine au sens passé, et aussi dans celles où . قَدْ n'étant point exprimé , le verbe a cependant la signification passée; dans celles où il est précédé des adverbes et autres semblables, parce que ces adverbes n'admettent point après eux l'aoriste conditionnel; enfin dans les pro-parce que le premier exige après lui le prétérit avec la signification passée, et que le second exige l'aoriste du mode subjonctif. Si la négation est exprimée par les adverbes y et il. il est plus ordinaire de ne point faire usage de la conjonction, parce que l'on peut, après J, mettre le verbe à l'aoriste con-

H.

ditionnel, et qu'avec , J, l'influence du rapport conditionnel s'exerce, non pas, il est vrai, sur le verbe, puisqu'il est mis à l'aoriste conditionnel par l'influence immédiate de cet adverbe négatif, mais sur l'adverbe lui-même, qui, de sa nature, ne nie que le passé, et devient ici, par l'effet du rapport conditionnel, une négation du futur.

Dans tout autre cas, le verbe étant mis à l'aoriste conditionnel, ou au prétérit avec le sens futur, le rapport conditionnel exerce son influence naturelle, et il est inutile d'indiquer ce rapport par la conjonction ...

 IV. SYNTAXE DES PARTICULES D'EXCEPTION ET AUTRES MOTS QUI SERVENT AU MÊME USAGE.

706. L'exception [List] ne peut avoir lieu sans qu'il y ait un rapport entre deux quantiés dont l'une est soustraite ou exceptée de l'autre. Quand je dis, je n'al vu aucun cheval, si ce n'est Bucéphale, j'affirme d'abord que je n'ai vu aucun être de l'espèce entière des chevaux, et ensuite j'excepte ou je soustrais de l'espèce entière le seul individu Bucéphale, parce que je l'ai vu, et que, par conséquent, ma première proposition seroit fausse par rapport à lui.

La chose exceptée se nomme en arabe المُسْتَثَنَى , et la masse de laquelle on soustrait et sépare cette chose par l'exception , se nomme مُنْ المُسْتَثَنَى مِنْهُ nomme مُنْ المُسْتَثَنَى مِنْهُ أَلْمُسْتَثَنَى مِنْهُ يَّالِمُسْتَثَنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثَنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثَنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَقَالَ وَالْمُوالِيَّةِ وَالْمُسْتَقَالِقِي مِنْهُ وَالْمُسْتَقِيقِ وَالْمُسْتَقِيقِ وَالْمُسْتَقِيقِ وَالْمُسْتَقِيقِ وَالْمُسْتَقِيقِ وَالْمُسْتَقِيقِ وَلَيْهِ وَالْمُسْتَقِيقِ وَالْمُسْتَقِيقِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَال

707. La proposition générale que l'on restreint par une exception, peut être affirmative ou négative. Elle est affirmative dans cet exemple, tous ils arbers on tet giéls, excepti les pommiers; négative dans cet autre, aucun arbre n'a été gelé, excepti les figuiers. Si l'idée générale est exprimée négativement, l'exception renferme une véritable affirmation, les figuiers ont été giéls, seuls entre tous les arbres; elle renferme, au contraire, une négation, quand l'idée gènérale est énoncée affirmativement, les pommiers, seuls entre tous les arbres, n'ont point été gelés.

708. On peut exprimer la chose exceptée, sans exprimer l'idée générale de l'espèce de laquelle on soustrait cette chose. Ainsi quand on dit, je n'ai vu que Louis, je n'ai tué qu'un chien, il y a ellipse, et le sens est, je n'ai vu aucun homme, excepté Louis, je n'ai tué aucun animal, excepté un chien.

Les Arabes, comme on l'a vu ailleurs, appellent l'exception, مُنْمُولِعُ conjointe, quand les deux termes sont énoncés, et مُنْمُولِعُ disjointe, quand on se contente d'énoncer la chose exceptée.

700. Le nom qui exprime la chose exceptée, se met, en arabe, tantôt au nominatif, tantôt à l'accusatif ou au génitif, suivant certaines règles que je vais exposer. Je commence par indiquer celles de ces règles que l'on doit suivre, lorsqu'on fait usage de la particule d'exception 5/1 sinon.

710. L'idée générale de laquelle on soustrait une chose étant exprimée, si la proposition est nègative, on mettra le nom qui exprime la chose exceptée à l'accusatif, ou bien, ce qui même est préférable, on le fera concorder avec le nom qui exprime l'idée

générale; si la proposition est affirmative, ce même nom devra Atre mis à l'accusatif (1).

مَا كَأَمَنِي أَحَدُ إِلَّا زَيْدًا : Exemples de la proposition négative

(1) Ebn-Malec, dans l'Alfiyya, pose ces règles:

مَا أَشْتَثْنَتِ ٱلَّا مَعْ تَمَامِرِ يَنْتَوِبْ وَبَعْدَ نَسَغْي أَوْ كَنَفْي أَنْسَقَعِبْ إِثْبَاءَ مَا ٱتَّصَلَ وُٱنْصِبْ مَا ٱنْقَطَعْ ﴿ وَعَنْ تَهِيمِ فِسِيهِ إِبْدَالُ وَقَسَعْ

"Quand l'exception est faite par la particule II, pourvu que la phrase soit » complète ( c'est à-dire, qu'il n'y ait pas ellipse de مُنْهُ مَنْهُ الْمُسْتَثَمُّنُ وَ ( n.º 706 ), « le nom de la chose exceptée se met à l'accusatif : mais si la phrase est né-» gative ou assimilée à une phrase négative ( c'est-à-dire, prohibitive ou interro-» gative dans l'intention de nier), tu dois préférer, dans le cas de l'exception « conjointe, la concordance entre la chose exceptée et celle de laquelle se fait » l'exception; dans le cas de l'exception disjointe, la chose exceptée doit être » mise à l'accusatif. Les Arabes de Témim adoptent, dans ce dernier cas, la » concordance, à titre de permutatif. » . Mais il faut observer que si le terme nommé منه منتثني منه étolt au génltif .

, ou à l'accusatif , ب ou مِنْ, ou ب ou à l'accusatif , par l'influence des particules négatives Le et J, il seroit censé être au nominatif, et l'autre terme appelé مُنْسَعُتُ se mettroit au nominatif. C'est ce que dit positivement un commentateur de l'Alfry a:

إِذَا تَعَذَّرَ ٱلْبَدَلُ عَلَى ٱللَّفْظِ أَبْدِلَ عَلَى ٱلْبَوْضِعِ نَعْوَ مَا جَآءَنِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا زَيْنُ ,َلَا أَحَدُ فِيهَا إِلَّا زَيْنُ وَمَا زَيْنُ مَيْـًا إِلَّا شَيْءً بِرَفْعٍ مَا بَعْدَ إِلَّا فِيهِنَّ وَتَحْوَ لَيْسَ وَيْدُ بِثَنِّ هِ إِلَّا مَيًّا بِنَصْبِهِ

. Voilà pourquoi l'on dit اللهُ اللهُ اللهُ au nominatif: car . comme le dit Hariri, dans son commentaire sur le Molhat alirab, « J , avec. à le nom qui le suit, représente icl un inchoatif, mis au nominatif, et c'est pour » cela que le mot الله est mis au nominatif après 🇓, ce mot الله étant » considéré comme permutatif de l'inchoatif. Cependant on peut aussi mettre "all à l'accusatif, sufvant la règle primitive de l'exception. "

وَلَا مَمْ ٱلْإِسْمِرِ بَعْدَهَا فِي مَوْجِعِ ٱلْمُبْدَدَاءِ ٱلْمَرْفُوعِ فَلِهٰذَا رُفِعُ ٱلسُّمُ ٱللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَبِيلِ ٱلْبُدَلِ مِنَ ٱلْمُبْنَدَاء وَقِدْ يَجُوزُ نَضْبُهُ عَلَى أَمْلِ ٱلْإُسْتِثْنَآ م ou مَا أَسُنَ بِالْكُمُ اِلْهُ الْمُورِيَّةُ الْمُورِيَّةُ الْمُورِيَّةُ الْمُورِيَّةُ الْمُورِيَّةُ الْمُورِيَّةُ أَلَّهُ الْمُورِيَّةُ الْمُورِيَّةُ أَلَّهُ الْمُورِيَّةُ أَلَّهُ الْمُورِيِّةُ أَلَّهُ الْمُورِيِّةُ أَلَّهُ الْمُورِيِّةُ أَلَّهُ الْمُورِيِّةُ أَلَّهُ الْمُورِيِّةُ اللَّهِ الْمُورِيِّةُ اللَّهِ الْمُورِيِّةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيَّالِمُ اللَّالِيَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

711. Si l'idée générale de laquelle se fait l'exception est sous-entendue, le nom qui suit 5 doit être mis au même cas où auroit dû être mis le nom sous-entendu. Quand cela a lieu, la proposition principale est toujours négative. Exemples:

اً مَا مَرَانِينِ إِلَّا جَمَعْتُرُ l n'est venu à moi que Djafar.. وَ مَا مَرْزِنُ إِلَّا جَمْعُدُرِ je n'ai passé qu'auprès de Djafar. je n'ai frappé que Djafar.

Le nom عَنْشُ est dans le premier exemple au nominatif, dans le second au génitif, et dans le troisième à l'accusatif, parce que dans le premier on sous-entend أُـدُنُّم , dans le second بأكيل, et dans le troisième . أُحُدُاً, de dans le troisième .

<sup>(1)</sup> Il y a cependant des exemples du contraîre, quand la proposition est négative; mais Ebn-Malec dit positivement qu'il est préférable de mettre, en ce cas, le nom de la chose exceptée à l'accusatif:

وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي ٱلنَّفِي قَنْ يَأْتِي وَلَكِنْ نَصْبَهُ ٱلْحَثَر إِنْ وَرَدْ

<sup>«</sup> Le nom de la chose exceptée étant mis le premier dans une proposition » négative, on le trouve quelquefois à un autre cas qu'à l'accusatif; mais, si » l'occasion se présente, préfère toujours l'accusatif. «

712. Si le mot qui précède أي est un sujet, et celui qui suit cette particule un attribut, la proposition exprimant, sous une forme négative, une véritable affirmation, les deux mots seront au nominatif. Exemples:

#### مَا خَفْفَرُ إِلَّا كَاذِبُ

Djafar n'est autre chose qu'un menteur (à la lettre, non Djafarus nisi mendax ).

Les incrédules ne sont que mandits ( c'est-à-dire, sont certainement maudits).

713: Si la chose exceptée n'est point de la nature de celles qui sont comprises dans l'idée générale, le nom qui suit ŷ se met nécessairement à l'accusatif. Exemple:

Il n'est venu à moi personne, sinon un cheval.

714. Il faut comprendre parmi les propositions négatives celles qui le sont par le sens, quoiqu'elles ne le soient pas par la forme; telles sont les propositions prohibitives, et. les propositions interrogatives qui expriment une négation, comme: Quelqu'un entrera-t-il dans le paradis, excepté les vrais croyans!

715. Les noms مَنْ مَنْ مَوْلَا مِيْنَ مَنْ وَلَا مِيْنَ مَنْ مَنْ وَاللهِ مِنْ مِنْ qui servent à former des exceptions, gouvernent le nom de la chose exceptée qui leur sert de complément d'annexion, au génitif (n° 97), et ils se mettent eux-mêmes, dans toutes les circonstances, aux mêmes cas où l'on devroit mettre le nom de la chose exceptée, si l'on employoit la particule أَمَّا اللهُ مَنْزُ وَيْدِ Ainsi l'on dira مِنْ وَيْدِ وَيْدُ الْمُرْدِينَ وَلَا اللهُ عَمْدُورُ وَيَعْمُ وَاللهُ مِنْ وَيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَيْدُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَ

sont venus me trouver, excepté Leid; مَنْ مُرِدُنَ عِنْدُ جَعْفُو i l n'est venu me trouver que Djafar; يَعْبُر جَعْفُو je n'ai passé qu'auprès de Djafar; الله مُنْ مُنْ مُنْ أَشْرِبَ غَيْرَ جَعْفُو je n'ai frappé que Djafar; عَمْ جَعْفُونَ أَمْنِ أَمْنُ فَيْرَ فَرْسِ أَنْ أَمْنِ أَحْدَمُ فَيْرَ فَرْسِ h'ai frappé que Djafar; عَمْ جُعْفُونَ أَحْدُ فَيْرَ فَرْسِ personne n'est venu me trouver, excepté un chval.

Les deux noms مَوَى et مَوَى étant de ceux qui ont les trois cas semblables (n.° 915, 1.'° part.), ce n'est que virtuellement qu'ils subissent l'application des règles précédentes.

717. La formule يَ غَيْ signifie littéralement, non à l'égal de, mais elle s'emploie dans le sens de sur-tout, principalement. La syntaxe de cette expression exige quelques observations particulières.

Le nom qui suit المُنْ وَاللَّهُ peut être mis au nominair ou au génitif. Ainsi l'on peut dire, وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

Pexemple donné, le sens seroit مُثِلَ آلَذِي ou يَعْلَلُ مَا هُوَ زَيْنُ y ou مُثِلَ آلَذِي mais non à l'égal de celui qui est Zéïd. Exemple :

. مَا الْمُرَبِّ يَوْمِر كَانَ مِنْفُقَ مَالِح وَلَا سِيَّمَا يَرُمُ مِنَارَةٍ جُـلُولُ لِلَّ

Certes, j'ai joui dans leur société de bien des jours agréables, mais sur-tout d'un jour que j'ai passé près de (l'étang de) Darèt-Djouldjoul.

Dans ce vers, on peut lire وَلاَ سِيَّمَا يَرُوهُ لَا يَعْلُمُ وَلَا سِيَّمًا يَرُوهُ اللَّهِ عَلَيْهَا يَرُوهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالَ اللَّهُ ال

718. Il peut se faire que لا يَشِين Ý ne soit pas suivi d'un nom; c'est ce qui se voit dans l'exemple suivant:

Certes, Zéid est généreux, sur-tout si vous venez le trouver tandis qu'il est occupé à prier.

719. On doit observer au surplus que, dans cette manière de s'exprimer, on emploie une forme d'expression négative, pour affirmer avec plus de force. On peut comparer cela à cette autre forme d'expression négative :

لُهَاكُمْ مُنْهَلًا وَلَا ٱلْهِلَالِ ٱلكُتُب

Vos dons tombent en pluie, mais non comme la pluie que versent les nuages.

Ce qui signifie, avec plus d'abondance que la pluie que versent les nuages (1).

720. Après الله et بَيْنَ il peut se trouver une proposition toute entière, soit verbale, soit nominale. Dans ce cas. et غَيْرَ et aucune influence sur cette proposition, et après que l'on met à l'accusatif sous forme adverbiale, on ajoute la conjonction of. Exemples :

Je n'ai passé auprès d'aucune personne, que Zéid ne m'ait paru plus beau qu'elle.

Personne ne m'a jamais adressé la parole, que je n'aie conçu pour lui du respect.

721. Quelquefois, dans cette sorte de construction, on interpose la conjonction ; entre y et la proposition qui renferme l'exception. Exemple : لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ

Ne mourez pas, sans que vous soyez devenus musulmans.

Nous n'avons jamais exterminé aucune ville, sans qu'il y eût à son égard un décret antérieurement fixé (2).

<sup>(1)</sup> Cette manière de s'exprimer, dont il y a beaucoup d'exemples dans Hariri, paroit étrangère au langage des anciens Arabes. Je suppose qu'elle a été empruntée de la langue persane, où l'on en fait un usage fréquent. Voyez mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance IV, pag. 39.

<sup>(2)</sup> Béidhawi, a l'occasion de ce passage de l'Alcoran ( sur. 15, vers. 4 ), observe qu'il n'auroit point dù y avoir la conjonction j avant JI, pas plus que

722. أَنَّ إِلَّا أَنَّ إِلَّا أَنَّ si ce n'est que, doivent souvent se rendre par mais. Exemple:

أَنَا أَفْتُهُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ بَيْدَ أَلِنِّي مِنْ تُعَرَّفِينٍ وَٱلسُّرْضِعْتُ فِي بَنِي سَغْي

Je suis (disoit Mahomet) celui qui prononce le mieux la lettre dhad; MAIS je suis de la famille de Koréisch, et j'ai été allaité parmi les enfans de Saad.

C'est comme s'il eût dit, si ce n'est que cela n'est pas surprenant, puisque je suis de la famille de Koreïsch, &c.

723. Il peut arriver que l'on répète plusieurs fois \$\frac{y}{2}\$; et alors il faut examiner si cette répétition n'est qu'un pléoname, destiné à donner de l'énergie au discours sans former une nouvelle exception, ou si elle forme une nouvelle exception. Dans la première supposition, le nom qui suit la seconde particule d'exception, se met au même cas que le précédent, sans que la particule ait sur le second nom aucune influence, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de conjonction devant la seconde particule. Exemples:

هلِ ٱلذَّهُرُ إِلَّا لَيْلَةً وَنَهَارُهَا وَإِلَّا طُلُوعُ ٱلشَّمْسِ ثُمَّ غَيَابُهَا

La succession des siècles est-elle autre chose qu'une nuit et le jour qui la suit! ( est-elle autre chose ) que le lever du soleil et puis son coucher!

مَا جَآءَنِي إِلَّا أَجُولَى إِلَّا زَيْدُ Il n'est venu me trouver que ton frère, que Zeïd.

dans un autre passage (sur. 16, vers. 208), où on ilt مُعْلُونُونَ ); - mals, -» ajoutet-til, comme cette expression ressemble à un terme circonstantiel d'état, on y a întroduit le y , sin de crattacher d'une manière plus énergique cette proposition au nom qu'elle qualifie. »

وَلَكِنْ لَمَّا عَانِهَتْ صُورَتُهَا صُورَةً ٱلْحَالِ دَخَلِن ٱلْوَلُو عَلَيْهَا تَأْكِيدًا لِلْصُوفَ هَا بِٱلْـمَـوْضُونِ

Dans la seconde supposition, quand la répétition de la particule § forme autant de nouvelles exceptions, il faut encore faire une distinction. Si l'idée générale est sous-entendue, il faut mettre le nom qui exprime la première chose exceptée au cas qui lui convient, suivant la règle donnée précédemment (n.º 711), et mettre à l'accusatif les noms qui expriment les autres exceptions. Exemple:

Il ne s'est levé (personne), sinon Djasar, sinon Said, sinon Mohammed.

Si l'idée générale est exprimée, et que la proposition soit affirmative, il faut mettre à l'accusatif tous les mots qui expriment les exceptions. Exemple.

Tout le monde fut tué, excepté Zéid, excepté Omar, excepté Amrou.

Si l'idée générale est exprimée, que la proposition soit négative, et qu'il y ait inversion, on mettra aussi tous les noms à l'accusatif. Exemple:

Il ne s'est sauvé, excepté Djafar, excepté Ahmed, excepté Omar, aucune personne.

S'il n'y a pas d'inversion, on mettra l'un des noms au même cas où l'on mettroit le nom qui suit ŷ1, s'il n'y avoit qu'une seule exception, et tous les autres à l'accusatif. Exemples:

Il ne s'est sauvé personne, sinon Zeïd, sinon Amrou, sinon Djafar. On diroit également لَمْ يَمْ أُمِنُ إِلَّا إِنَّ عَنْوا إِلَّا جَعْدَ اللَّهِ عَنْداً اللَّهِ عَنْداً اللَّهُ

Ils n'ont pas tenu parole, sinon Amraa, sinon Ali (1).

724. Pour exprimer l'exception, on emploie quelquesois عَرَضُونَ y ou le verbe négatif لَيْسَ Dans ce cas, le nom de la chose exceptée se met à l'accusatif. Exemple :

Îls ont été tués, EXCEPTÉ (à la lettre, ce n'est pas) Zéid.

II y a alors ellipse du sujet du verbe, 'et le sens est كَ فَيْلُوا وَلَا يَسْكُونُ بَعْضُعُمْرُ زَيْسَدّا أَنَّ الْمَانُونُ بَعْضُعُمْرُ زَيْسَدّا

725. Nous avons vu précédemment (n.º 658) que, dans le cas dont il s'agit, si la chose exceptée est exprimée par un pronom, on doit employer les pronoms isolés composés de. 📢, et non les affixes.

De même après 5], quand le nom de la chose exceptée est exprimé par un pronom, il ne faut pas faire usage des affixes : si l'on trouve quelques exemples du contraire, comme & 5] pour & 5], excepté toi, ce sont des licences poétiques.

# 

726. Jai exposé précédemment tout ce qui concerne l'usage des adverbes négatifs L, Ý, Δi, Δi et LJ, et leur influence tant relativement à la valeur temporelle des verbes, qu'à l'emploi des divers modes de l'aoriste (n. 2377, 416 et 418, 1. 27 part., et n. 274 et suiv., 2. 277, 374 lo et 418, 1. 274 
<sup>(1)</sup> Dans cet exemple, Pidée générale n'est pas sous-entendue, 'comme on pourroit le croire; elle est comprise dans le verbe, et, suivant les grammairiens arabes, c'est le waw de اَيُفِيرُ qui fait la fonction de pronon مُنْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

l'attribut à l'accusatif (n.° 129), et que y, quand il est employé pour nier l'espèce لِنَّهِ الْمِلْدُ عَلَيْ الْمُلِدُّ عَلَيْهِ الْمُلِدُّ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَلِيْةِ وَالْمَلِيْةِ وَالْمَلِيْةِ وَالْمَلِيْةِ وَالْمَلِيْةِ وَالْمَلِيْةِ وَالْمَلِيْةِ وَالْمَلِيِّةِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَلَا يَعْلَيْهِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَالْمُوالِمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْةِ وَلَيْمِيْةً وَالْمِيْةِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْةِ وَالْمِيْقِ ْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْتِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَلِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ فِي وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْعِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمِيْعِيْقِ وَالْمِيْعِيْقِيْقِ وَالْمِيْعِيْقِ وَالْمِيْعِيْقِ وَالْمِيْعِيْقِ وَالْمِيْعِيْقِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْعِيْقِيْقِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْمِيْمِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْ

727. Pour que les adverbes négatifs Let Y mettent l'attribut des propositions nominales à l'accusatif, comme dans cet exemple celui-ci n'est pas un homme, il faut, 1.º que l'attribut مَا هَذَا بَشَرًا soit placé après le sujet; 2.º que la particule d'exception y sinon ne se trouve pas entre le sujet et l'attribut; ¿.º que, si l'on emploie la négation Li, on ne lui adjoigne pas la particule (n.º 1140, 1. "p.); 4.º que, si l'on fait usage de la négation y, le sujet soit un nom appellatif indéterminé. Si quelqu'une des conditions exigées manque ; les adverbes négatifs & et y perdent toute leur influence sur l'attribut, qui doit alors, suivant la règle مَا قَائِمُ زَيْدٌ , commune, être mis au nominatif. Ainsi l'on dira Zeid n'est pas debout ; مَا زَيْنُ إِلَّا كَاذِنْ Zeid n'est pas debout ; مَا زَيْنُ إِلَّا كَاذِنْ Wohammed ne dort point ; مَا إِنْ يُخَمِّنُ نَالَتُمْ ; Mohammed ne dort point je secret qu'on leur a confié, n'est pas divulgué; Zeid n'est point malade ; tandis qu'on diroit avec un nom indéterminé, القال التان باقيا l n'y a point d'homme qui soit immortel. Exemple:

تَعَزَّ فَلَا غَيْءُ عَلَى ٱلْأَرْضِ بَاتِيًا وَلاَ وَزَرْ مِبًّا فَفَى ٱلَّهُ وَاقِيًّا

Console-toi, car rien sur la terre n'est éternel, et il n'est aucun charme qui puisse préserver de ce que Dieu a décrété.

Il y a cependant plusieurs exemples d'un nom déterminé après 'Ý, dans ce cas. Exemple:

وَحَلَّتُ سَوَادَ ٱلْقُلْبِ لَا أَنَّا بَاغِيًا سِوَاهَا وَلَا فِي حُبِّهَا مُنَزَاخِيًا

Elle habite dans le milieu de mon cœur; je n'en veux point

d'autre qu'elle, et je ne suis pas froid dans mon amour pour elle. إِذَا ٱلْجُودُ لَمْ يُرْزَقْ خَلَامًا مِنَ ٱلْأَذَى ۚ فَلَا ٱلْجُهُدُ مَكْمُوبًا وَلَا ٱلْهَالُ بَـاقِيمًا

Lorsque la générosité n'est pas exempte de quelque mauvaise qualité qui en altère le mérite, elle n'obtient pas pour prix les louanges de la reconnoissance, et cependant on ne possède plus les richesses qu'on a sacrifiées.

728. Après L, comme après أيُّن و t Ý, l'attribut des propositions nominales s'exprime souvent par la préposition ب suivie du génitif, comme مَا أَنْتُمْ بِمُؤْمِينِينَ vous n'êtes pas des eroyans.

720. Quand l'adverbe négatif ý est employé pour nier l'espèce, le nom de la chose dont on nie l'existence doit se terminer par un fatha sans voyelle nasale, comme النّان في النّال ¥ أنّاان في النّال ¥ أنّا أن في النّال ¥ il n'y a point d'homme dans la maison.

Pour que l'adverbe négatif y exerce l'influence dont il s'agit, il faut qu'il nie, d'une négation absolue et complète عَلَى عَمِيلِ ٱلنَّمْتِيمِينِ الْمُعْلِيمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِيمِينِ الْمُعْلِي

730. L'influence dont il s'agit ici , s'exerce également sur le duel et le pluriel , comme sur le singulier : ainsi l'on dit لَوْ يَكُونُ , comme et le singulier : ainsi l'on dit لَوْ يُرَفُّ مِنْ A du duel et au pluriel régulier , on conserve sans altération la forme des accusatifs. Ainsi l'on dit وَكُونُونِ عَا لَا وَكُونُونِ عَا لَا رَجُونُونِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

en supprimant le *tenwin*, et l'on dit en conséquence لَا مُوْمِنَاتِ suivant certains grammairiens, on dit مُوْمِنَاتِ لَا مُوْمِنَاتِ.

731. Dans tous ces cas, les noms sur lesquels y exerce son influence, ne sont point, suivant le système de la plupart des grammairiens arabes, mis à l'accusatif مُنْسُونَهُ, nais ils sont indeclinables مُنْسُرُ، وُحَدَّمُ-dire que y et le nom qui le suit socnesés ne former qu'un seul mot composé, de l'espèce nommée (n.º 936, 1.º part.); et cela, parce qu'ils renferment l'ellipse de la préposition مِنْ اللهِ ال

732. Il y a cependant des cas où l'influence de ý s'exerce d'une autre manière sur le nom qui suit cette particule, et le met à l'accusatif. C'est, 1.º quand le nom est l'antécédent d'un rapport d'annexion. Exemple :

Aucun homme doué de générosité n'est haï;

2.° quand c'est un nom qui ressemble à l'antécédent d'un rapport d'annexion مُصَارِعُ وَٱلْمُمَانِ n'est-à-dire, un adjectif verbal régissant à l'accusait un complément objectif. Exemple:

Aucune personne montant une montagne ne paroît;

3.° quand c'est un nom duquel dépend une proposition nominale faisant fonction de qualificatif , et dont le sujet est au nominait. Exemple:

Il n'y a point un homme de bien dont les actions soient mauvaises; 4.º enfin quand le nom qui suit ý est déterminé à une signification comparative, et cela par une préposition. Exemple:

Personne à nos yeux n'est meilleur que Zeid.

733. Pour que y mette le nom à l'accusatif sans tenwin, il faut, comme je l'ai dit ailleurs (n.º 128), 1.º que le nom ne soit ni un nom défini par sa nature, ni un nom déterminé soit par l'article, soit autrement; 2.º que ce nom suive immédiatement la ñégation.

734. Si, après y niant l'existence, il y a deux noms liés par une conjonction, et sur lesquels porte également la négation, le second peut éprouver, comme le premier, l'influence de l'adverbe négatif, ou au contraire être mis au nominatif. On peut donc dire, au un contraire être mis au nominatif. On peut donc dire, y il n'y a ni homme ni femme dans la maison; mais on répète d'ordinaire la négation.

735. Si, dans le même cas, l'adverbe négatif est répété, il peut exercer son influence sur les deux noms, ou ne l'exercer sur aucun des deux; il peut aussi ne l'exercer que sur l'un des deux, soit le premier, soit le dernier. Ainsi l'on dit indifféremment:

Si le sujet dont on nie l'existence est qualifié par un adjectif, on peut prononcer l'adjectif de trois manières différentes; on peut dire:

736. Si, après Ý employé pour nier l'existence, il y a un nom déterminé, ce nom se met au nominatif. Exemple;

zera n est pas auns ta maisoi

### S. VI. SYNTAXE DE LA PARTICULE SUPPOSITIVE ET NÉGATIVE ÝÚ.

738. La particule suppositive et négative آيَّ si ce n'évoit, n'a aucune influence grammaticale sur le sujet de la proposition qui la suit. Cette proposition devroit être composée d'un sujet et d'un attribut: mais le plus souvent l'attribut est sous-entendu; il est même de règle de le sous-entendre, toutes les fois que son omission ne donne lieu à aucune amphibologie (1). Ainsi l'on dit, فَنْ الْرَدُونَ الْرَدُونَ الْرَدُونَ الْرَدُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

<sup>(1)</sup> Hariri, dans son commentaire sur le Molhar alirah, dit, sans restriction, qu'après JJ on ne doit pas exprimer l'attribut; mais les exemples que je donne, et l'autorité des commentateurs de l'Alfpya, prouvent que cette ellipse ne doit avoir lieu que quand elle ne nuit pas à la clarté du discours.

On peut regarder l'ellipse comme la règle générale, et le cas contraire comme l'exception.

418 DE LA SYNTAXE. si Zeid n'existoit pas, ou لُولًا زَيْدٌ مَانِعٌ si Zeid n'existoit pas, ou لُولًا زَيْدٌ مُؤْجُرُدُ

n'y mettoit obstacle. Exemples :

لَوْلَا دَفْعُ أَهِّ النَّاسَ بَعْضَعُمْ بِبَعْض لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْشَ

Si Dieu n'avoit pas repoussé les hommes les uns par les autres, la terre auroit été dévastée.

لُوْلَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ

Si ee n'eût été la bonté de Dicu.pour eux et sa miséricorde, (ils auroient été exterminés); mais Dieu est indulgent et sage.

739. Quoique la particule Ý, i n'ait aucune influence, ni sur le sujet de la proposition, ni sur l'attribut, quand il est exprimé (2), cependant, si le sujet de cette proposition est un pronom, on peut user des pronoins affixes (n.º 1256, 1. " part.). Exemples: لُولاهُ لَمْ تَغْرُج ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْعَدِمِر

Si ce n'étoit LUI, le monde ne seroit pas sorti du néant.

وَّٱلرَّامِعُ أَنْ تَكُونَ مُسَلِّطَةً وَفَى ٱلْأَتَى تَدْخُلُ عَلَى خَيْتُ وَأَذْ فَهُمَازَىٰ مِهِمَــا لِمُجْلِمًا وَلَوْلَاهَا لَمْ يَكُونَا مِنْ أَدْوَات ٱلشَّرْطِ وَٱلْجَزَآهِ

Le quatrième usage (de la particule L), c'est celui où on l'appelle accordant la domination : on la nomme ainsi quand elle s'ajoute aux particules أِذْ et إِذْ qui deviennent par-là susceptibles d'agir comme particules de compensation; si ee n'étoit ELLE (la particule

<sup>(1)</sup> Hariri, parlant, dans le Molhat alirab, des différentes particules qui peuvent être placées avant un sujet et un attribut, les divise, par rapport à leur influence grammaticale sur la proposition qui les suit, en quatre classes. La quatrième classe comprend celles qui n'ont aucune influence grammaticale sur le sujet ni sur l'attribut , . لُوْلًا et parmi celles-ci أَلَا يُؤَيِّرُ دُخُولُهُ فِيهِمَا وَلَا فِي أُحْدِهِمَا

وَلَوْلا ٱلَّذِي مَعْنَاهَا ٱمْتِنَامُ ٱلثَّقُ م لِوُجُودٍ غَيْرُو كَقَرْلِكَ لَـوْلا زَيْدُ لَزُرْتُـكَ فَأَمْيِنَاءُ ٱلزِّيَارَةِ لِوُجُودِ زَيْدٍ

(i), elles ne seroient point du nombre des particules qu'on appelle instrumens de condition et de compensation (n.°72).

Ces pronoms affixes représentent, en ce cas, le génitif et non l'accusatif : car si l'on fait usage du pronom de la première personne, on dit وَلَائِي et non لُولِينِي .

740. L'emploi des pronoms affixes après Y Î n'est pas obligé, et l'on trouve aussi en ce cas le pronom personnel isolé qui représente le nominatif. Éxemples:

لَوْلَا أَنَا لِكَانَ أَبَادُمُ وَأَيْتُمَ أُولَادُمُ ﴿

Si ce n'eût été MO1, certes il les auroit exterminés, et il auroit rendu leurs enfans orphelins.

741. Quoique l'attribut de la proposition suppositive qui commence par la particule ½, soit le plus ordinairement sous-entendu, on doit l'exprimer, quand il consiste en une idée spéciale dont l'omission nuiroit au sens. Exemple:

<sup>(1)</sup> Les grammalriens arabes n'ont pas manqué de remarquer cette syntaxe particulière de la particule \$\frac{1}{2}\$, qui ne régit le génitif que quand le mot qui la suit est un pronome. Les uno ton tregardé, en ce cas, cette particule camme une préposition qui régit le génitif, écet le sendment de Sibawaih, sinéi par Ehné rabitz les autres, comme Abhaech, ant dit qu'el particule n'a accune influence, et que le pronoma affixe représente let le hominatif, undit qu'au contralre, apres la préposition of mume, on fait usage des pronoms personnels [1], \$21], &c. u licu des affixes, et l'on dit suité et non dés comme nic enfin d'autres, comme Mobarred, ont condamné cette manière de s'exprimer, et ont soutena qu'elle nétoit point autoritée par l'usage des Arabes. Aschmount, dans son commenire sur l'Affyper, prouse les contraire par des exemples três des anciens poètes arabes. { Voyre les man. ac. de la bibl. du Rel, n.º 1234, fol. 50 retir. \$1.130 f. 1, 61, 61, 71 rette. }

Si Omar n'eût pas été injuste envers moi, je me serois réfugié (sous sa protection).

7/42. Le verbe de la proposition suppositive qui commence par la particule YJ, quand il est exprimé, doit être au prétérit; et celui de la proposition affirmative hypothétique doit aussi être au prétérit, comme on le voit dans l'exemple précédeut : si cette dernière est négative, on peut mettre le verbe au prétérit avec la négation U, ou à l'aoriste conditionnel avec la négation J,

743. On met ordinairement au commencement de la proposition corrélative hypothétique, l'adverbe J, sur-tout quand elle exprime une affirmation. Quand elle exprime une négation, on met rarement cet adverbe; j'en ai donné des exemples ailleurs (n." 370 et t 117, 1." part.).

744. On fait quelquesois ellipse de la proposition corrélative hypothétique; on en a vu un exemple un peu plus haut (n. 6738).

## CHAPITRE XXXI.

## De la Construction proprement dite.

745. La construction, comme je l'ai dit précédemment (n.º 1), est la disposition respective des diverses parties du discours. C'est en ce sens propre que je prends ici le mot contraction: et l'objet que je me propose dans ce chapitre, est de faire connoître spécialement les principales règles qui déterminent en arabe cette disposition respective, quoique, dans le cours de la syntaxe, en exposant les règles de concordance et de dépendance, l'aie eu plus d'une fois occasion de faire des observations sur ce sujet.

746. On peut considérer séparément, 1.° la disposition respective du sujet et de l'attribut, soit entre eux, soit avec le verbe; 2.° celle des noms avec les adjectifs, les articles démonstratifs et

les numératifs; 3.° celle du verbe et de ses complémens médiats ou immédiats; 4.º celle du nom et de ses complémens' 5.º celle des parties accessoires de la proposition, qui sont les termes circonstantiels; 6.º enfin, celle des prépositions, relativement à leurs antécèdens et à leurs complémens.

747. Dans l'exposition des règles de la construction, je m'arrêterai seulement à ce qui est d'un usage commun et ordinaire; je n'entrerai point dans la discussion minutieuse de toutes les inversions que l'on se permet dans le style poétique.

S. I. CONSTRUCTION DU SUJET ET DE L'ATTRIBUT, SOIT ENTRE EUX, SOIT AVEC LE VERBE.

748. Le sujet de toute proposition est ou exprimé, ou sousentendu : quand il est sous-entendu, il est compris dans le verbe, dont les diverses inflexions indiquent de quel nombre, de quel genre et de quelle personne est ce sujet. Quant à l'attribut, il est ou exprimé sans aucun verbe qui le lie au sujet, comme المن المنازية المنازي

750. Pour simplifier la considération de l'objet qui nous occupe, je diviserai toutes les propositions en propositions verbales et propositions nominales. J'appellerai verbales, celles que

renferment un verbe, soit attributif, soit abstrait; et nominales, celles où il ne s'en trouve aucun (1).

751. Dans les propositions verbales, on peut placer le sujet avant ou après le verbe: l'usage le plus ordinaire est de mettre le verbe avant le sujet, mais il faut avoir égard aux circonstances suivantes (2).

(2) Je crob que toutes les fois qu'on place en arabe le sujet avant le verbe, abstraction faite des droonstances qui rendent cette construction obligatoire, on a pour but de donner de l'emphase su sujet, en fixant d'abord aur luil fait tention de ceux qui écoustent. Il y auroit donc, dans cette supposition, entre sujet, est partie de l'appear semisible, ou d'un agent insensible, contenu dans le verbe lui-meime, et d'un agent semisible, ou d'un agent insensible, contenu dans le verbe lui-meime, et concordant avec l'inchoatif : cette proposition forme dons l'appear de l'inchoatif. Cett absolument la même construction que dans cette phrase: Deux, i cado trade sips, our, sade D de in cab. Ce n'est donce pas par un simple caprice que l'auter de l'Alcoran, par exemple, a dit (sur. 55, vers. 1 et sulv.);

ٱلرَّحْنُ عَلَمْ ٱلْقُرْآنَ خَلَقَ ٱلْإِنْتَانَ عَلَمُهُ ٱلْبَيَانَ ٱلْقَعْمُ وَٱلْقَدُو بِحُسْبَانٍ وَٱلسَّفِّمُ مُ وَاللَّهِ مُ وَاللَّهِ مَا اللهِ

Pour rendre l'emphase que produit la construction de l'originat, il faudroit dire :

« Le (Dieu ) miséricordieux , c'est lui qui a enseigné l'Alcoran , qui a créé

« l'hongune , qui lui a appris l'art de s'énoncer. Pour le solell et la lune , ( leur

marche est assujettle ) à un calcul; et quant aux plantes et aux arbres, ils adorent (le créateur).

Béidhawi fait, à l'occasion de ce passage, une observation très-justé, qu'it ne sera pas inutile de consigner éci.

" L'ordre de l'analogie, relativement aux deux dernières propositions, eût été

de dire : Il a réglé la marche du soleil es de la lune, et il a forcé les plantes es les

rarbres à adorer ; et en conséquence le soleil es la lune suivent ( dans leur marche ) un

<sup>(1)</sup> Je ne prends pas iel ces dénominations, proposition verhale et proposition nominale, dans le sens que leur donnett les grammarliens arabes : il n'y a pour cux, comme [e l'ai dit plus d'une fois, de proposition verhale, que quand le verbe est exprimé et précède son sujet, ou, comme ils disent, son agent.

لَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.

لَعَلَّكُمْ تَتَّذَكُّرُونَ

Peut-être que vous y ferez réflexion.

753. Si le sujet est un mot interrogatif, comme من quel homme! والموالد (1) combien! من combien! من combien! من الموالد والموالد 
<sup>•</sup> calcul, et quant aux plantes et aux arbres, ils l'adoreus; eur, de cette manière, ecs deux propositions eussent conservé une forme analogue à ce qui les précéde et à ce qu'le suit, l'et quant au mit di l'a div), et se seroitent ratuchés = au sujet, le (Dieu) mistricontieux. Mai exe deux propositions ont été dépositifées = de ce qui devoit indiquer leur relation, pour montrer que la choos étoit tel-sement claire qu'elle n'avoit pas besoin-d'explication.

عَنَّانَ حَقَّ ٱلنَّطْمِ فِي ٱلْمُنتَّنِّقِ أَنْ يُقَالَ وَأَجْرَى ٱلْفُمْنِ وَالْعَنَو الْمُعَنَّ الْمُمْمَ وَٱلْخَمَّرَ وَالْفَمْنَ وَٱلْفَكْرَ مِنْمَانِهِ وَٱلْـفَيْمُ وَالْجُرْدُ يُجْدَانِ لَهُ لِمُطَالِعًا مَا تَمْلُمُا زِمَّا بَعْدُمُمَا فِي ٱلْفِصَالِهِمَا وَٱلرَّحْمَنِ لَكِيَّالَهُمَا وَالْمُحَمِّلُهِمَا وَالْمَامِ الْوَيْمِالُ إِنْمَارًا بِأَنَّ وَمُوحَهُ يُعْفَى مَن ٱلْتِيَانُ

<sup>(</sup>۱) If faut se rappeler que مَنْ sont tantôt sujets, tantôt attributs, quoique toujours placés au commencement de la proposition (n.º 611).

la valeur d'une interrogation, comme dans l'exemple suivant :

## لَا أَدْرِى مَنْ قَنَلَهُ Je ne sais pas QUI l'a tué.

754. Le sujet doit, au contraire, être placé après le verbe, si le verbe est précédé de la conjonction suppositive j si, de la conjonction conditionnelle of si, ou de l'un des mots qui renferment la valeur de cette conjonction, comme مَنْتُ , أَيْنِ par-tout où, &c. (n.º 403, 1.16 part.); de l'adverbe conjonctif [ lorsque; des adverbes négatifs المَّمْ , لَنْ , لَنْ , وَ des adverbes négatifs أَوَّا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ adverbes interrogatifs is, I ese-ce que! et de toute expression interrogative ou conjonctive employée non comme sujet, mais. comme attribut ou complément; des conjonctions j et ¿ que, signifiant تَّن signifiant و pour que, et de leurs composés; des prépositions ل et تُنْد signifiant que, pour que, et gouvernant le mode subjonctif, en vertude l'ellipse de la conjonction أَنْ (n. 6 54 et 55); des conjonctions أَنْ et قَرْ , et prises dans un sens qui exige l'emploi du même mode (n.º 56 et suiv.); de la préposition J indiquant le commandement, et régissant le mode conditionnel (n.° 76); de l'adverbe في en ce cas, cela étant, régissant le subjonctif (n.º 63); de l'adverbe y exprimant une prohibition, et régissant le mode conditionnel (n.° 7); de la conjonction أ, et du mot conjonctif أ, représentant, avec le verbe mis soit à l'aoriste, soit au prétérit, le nom d'action (n.ºs 1184 et 1232, 1.16 part.); des adverbes et بن , qui modifient la valeur du prétérit ، سَوْقَ , شَوْقَ , فَدْ ou de l'aoriste (n.º 1116 et 1164, 1.1c part.), &c.

755. L'adverbe conjonctif de temps l'à lorsque exige toujours après lui, comme je l'ai dit ailleurs (n.º 1144, 1.º part.), une proposition verbale, et le verbe doit être placé immédiatement après [5]. Si le contraire semble arriver guelquefois, c'est une

licence dont on rend raison en supposant qu'il y a un verbe sousentendu entre | j| et le sujet de la proposition verbale (1).

756. Cependant il y a plusieurs des particules dont il vient d'être question, avec lesquelles on peut placer le sujét avant le verbe, de manière toutefois que la particule ne soit point séparée du verbe par le sujet. Exemple:

زَيْهُ إِنْ أَكْرَمَنِي أَكْرَمْتُهُ

Si Zeid m'honore, je l'honorerai (à la lettre, Zeid, si (il) honore moi, j'honorerai lui).

On peut alors considérer ce sujet comme un mot placé hors de la proposition, comme un nominatif absolu; ce qui se rapproche de la manière dont les grammarirens arabes analysent toutes les propositions où le sujet précède le verbe (n.º 189).

757. Loisqu'il survient ainsi, au commencement d'une proposition, un terme qui n'est pas le sujet du verbe, soit que ce terme soit un nominatif absolu, soit que, se trouvant-sons l'influence de la conjonction أن من des autres particules qui exercent une influence pareille à celle de cette conjonction, il soit mis à l'accusatif, le sujet de la proposition doit être placé après le verbe. Ainsi il faut dire, من الله المنافقة 
<sup>(1)</sup> Voyez ce que dit Tebrizi, dans son commentaire sur le Hamasa (édit. de M. Freytag, pag. 104), à l'occasion de ce vers :

فَهَادُ أَعَنُّودِ لِيثُمْ لِي تَسْفَ اقْدُوا ﴿ إِذَا ٱلْفَصْمُ أَنْزَى مَأْنِلُ ٱلرَّأْسُ أَنْكُتُ

Ce qui est dit lei de (1) et de |3| s'applique également à 3| et à tous les noms signifiant le temps, quand ils sont employés d'une manière générale, et qu'ils ont pour complément des propositions verbales ( n.º4 255 et 256 ).

<sup>(</sup>a) L'auteur du commentaire sur l'Alfryse ( man. de Saint-Germ. n.º 465, fol. 3a recso ) permet cette construction أَمُونُهُ وَيُنْ اللّٰهِ Elle a cependant le

758. Si l'on place le complément du verbe avant le verbe, le sujet doit encore en ce cas se mettre après le verbe. Exemple:

Dieu a dirigé une partie d'entre eux, et l'égarement a été prédestiné pour une autre partie (à la lettre, partem direxit Deus, et partem sancitus est super illos error).

- 759. Dans les propositions nominales, la place naturelle du sujet, en ne considérant que l'analogie des idées, est avant l'attribut : cependant la chose n'a pas toujours lieu, et l'on peut donner pour règles générales,
- o, Que l'on doit placer le sujet avant l'attribut, toutes les fois que l'inversion jetteroit du louche dans l'expression;
- Qu'il faut, au contraire, placer l'attribut avant le sujet, quand cette inversion contribue à mieux déterminer le sens de la proposition;
- 3.° Que, dans tout autre cas, on est maître de suivre l'ordre naturel ou l'ordre inverse.

double inconvenient de rendre la proposition amphibologique, puisque cela pourroit signifier, son père Zeid est mon, et de placer le pronom affixe avant le nom auquel il se rapporte, ce qu'on évite ordinairement. 761. Si donc le sujet est déterminé et l'attribut indéterminé, l'inversion est permise. Exemple : أَنَّا الْمَا اللهِ 
762. Elle l'est aussi si le sujet a un commencement de détermination, l'attribut étant absolument indéterminé. Exemple:

Chez nous (se trouvent) des gens généreux d'entre les hommes (c'est-à-dire, quelques hommes généreux).

763. Si le sujet et l'attribut sont déterminés, ou si l'un et l'autre ont un commencement de détermination, comme il veul d'être dit, il faut observer la construction naturelle, parce qu'il n'y a alors que l'ordre des mots qui distingue le sujet de l'attribut. Ainsi il faudra dire لَيْنَ مِنْ اللهِ 
764. Mais s'il y avoit, dans la pensée exprimée, quelque chose qui pût faciliter la distinction du sujet et de l'attribut, l'inversion seroit permise. Exemple:

Les enfans de nos fils sont nos enfans (à la lettre, filii nostri, filii filiorum nostrorum); mais pour nos filles, leurs enfans sont les enfans d'hommes tout-à-fuit étrangers pour nous.

Il y a ici dans le texte une inversion; et si l'on n'y avoit point égard, on traduiroit, nos enfans sont les enfans de nos fils: mais le poète a pu se permettre cette amphibologie grammaticale, parce qu'il n'y a réellement point d'amphibologie logique (1), comme il est facile de le sentir.

765. Dans l'exemple suivant, من ورق المستورة ال

766. Si le sujet étoit déterminé, ou du moins qualifié, ce qui opère un commencement de détermination, l'inversion he seroit point nécessaire. Ainsi l'on pourroit dire وَمِنْ مَا مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ لَمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

768. Quelques autres circonstances exigent encore l'inversion.

1.° Elle doit avoir lieu, lorsque l'attribut est interrogatif ou renferme la valeur d'une interrogation. Exemples

<sup>(1)</sup> C'est ainsi que, si je disois en latin salus hominis fuit crux Christi, il y auroit une amphibologie grammaticale, sans qu'elle préjudiciát à la clarté du discours.

es-tu! مَا هَذَا QU'est ceci! كَيْنَ حَالُكَ COMMENT (va) ta santé! كَيْنَ حَالُكَ je ne sais pas QUI tu es (١).

2.° Il en est de même quand il y a dans le sujet complexe un pronom affixe qui se rapporte à l'attribut. Exemples :

Dans la maison (est) le maître d'ELLE,

Pour les dattes, LEUR égalité en beurre; (c'est-à-dire, les dattes valent un volume de beurre, (égal à leur volume).

Je te respecte, (6 femme.), uniquement pour te faire honneur, car tu ne peux rien contre moi, mais celle que l'ail aime, le remplit (c'est-à-dire, l'ui procure une satisfaction parfaite; à la lettre, plenitudo oculi, amica illius).

Dans ces trois exemples, on ne peut douter que l'attribut ne soit avant le sujet; car ces deux termes sont bien distincts, le sujet étant déterminé et l'attribut indéterminé.

3.° L'inversion a encore lieu quand le sujet est restreint عُضُورًا par أَمَّا seulement, ou أَمَّا sinon. Exemples:

Zéid seul (et non pas un autre) est poëte.

Si, au contraire, on vouloit restreindre le sujet à un certain attribut, il faudroit mettre le sujet avant l'attribut, et dire: وَالْنَّ الْمُواْلِقِينَ الْمُواْلِقِينَ الْمُوَالِّقِينَ الْمُوَالِّقِينَ الْمُوَالِّقِينَ الْمُوَالِّقِينَ الْمُواْلِقِينَ الْمُواْلِقِينَ الْمُواْلِقِينَ الْمُواْلِقِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

On dira de même, إِنْ أَنْتَ إِلَّا كَاذِبُ tu n'es qu'un menteur.

On peut cependant intervertir quelquefois cet ordre, quand on se sert de الله pour exprimer la restriction, et dire, dans le premier cas, مُنَا إِلَّا مَاعِلُ رَبِّيْكُ اللهِ وَيَنْكُ عَامِرٌ رَبِيْكُ . مَا إِلَّا مَاعِلُ رَبِّيْكُ ... C'est ce qu'on voit dans ce vers :

فَيَا رَبِّ عَلْ إِلَّا بِكَ ٱلنَّصْرُ يُرْجَعَى عَلَيْهِمْ وَعَلْ إِلَّا عَلَيْكَ ٱلْمُعَـوُّلُ

O mon Dieu, peut-on espérer la victoire sur eux autrement que par ton secours? peut-on mettre son appul sur quelque autre que toi! Si l'on y fait bien attention, on reconnoîtra que, dans l'une et l'autre formule de restriction, il y a une ellipse.

Quand on dit, وَإِنْ وَإِنْ مَا مَا عُلِوْ الْأَوْرَقُ وَالْمَ وَالْمَا وَالْوَدُ وَالْمَا وَالْمُولِ وَالْمَا وَالْمُولِ وَالْمَا مَا مَا مُعَلِّمُ وَالْمَا وَالْمُولِ وَالْمَا وَالْمُولِ وَالْمَا وَمَا مَا مَا مَا مُعَلِّمُ وَالْمَا وَمَا مَا مَا مَالْمَا وَمَا مَا مَا مَا مُعَلِّمُ وَالْمَا مِنْ مَا مُعَلِّمُ وَمَا مَا مُعَلِّمُ وَمَا مَا مَا مُعَلِّمُ وَمَا مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ وَمَا مُعَلِّمُ وَمَا مُعَلِّمُ مَا مُعْلِمُ وَمَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعْلِمُ وَمُعَلِّمُ مُعْلِمُ وَمُعَلِّمُ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَمُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِمِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِعُلِمُ مُعِمِعُمُ

<sup>(1)</sup> Dans ces completed, au contraire de ceux qu'on a donnés précédemment, et (n.º 768), c'est من qui est le sujet, car مُنْ عَلَيْهِ est tout-à-fait Indécerminé, et et tent lleu de مُنْ عَلِيدُ فِي الْمُولِّلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللل

2.° Quand le sujet est précédé de l'adverbe affirmatif j. Exemple : تَنْ عَادَلُهُ certes tu es menteur;

3.° Dans les propositions nominales qui servent de complément à l'adverbe de temps 3 (n.° 255) ou aux noms qui signifient le temps, lorsqu'ils sont employés d'une manière vague qui les assimile à l'adverbe de temps 3 . On en a vu des exemples précédemment (n.° 256).

770. Dans les propositions composées d'un sujet et d'un attribut liés par le verbe é l', ou par un autre verbe abstrait, la place naturelle de l'attribut est après le verbe et son sujet. Cependant on peut toujours le placer entre le verbe et le sujet. Exemples:

يلي إن جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَلْهُمْ فَلَيْسَ مَوَّاهِ عَالِيمٌ وَسَمَّ وَلَ عَلَمْ مَنَّا وَعَلَمْمُ كَ Sī tu n'en es pas instruite, interroge les hommes sur le compte d'eux et de nous; car un homme qui sait et un autre qui ignore, ne

لاَ طِيبَ الْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنَفِّضَةً ﴿ لَنَّوَاتُهُ بِٱلْإِكَارِ ٱلْعُوبِ وَٱلْهَرَمِ

sont pas égaux.

Il n'y a aucune douceur dans la vie, tant que ses plaisirs sont troublés par la pensée de la mort et de la decrépitude.

771. On peut aussi mettre l'attribut avant le verbe alsstrait, et dire, عَالِيَّا مَانَ وَيَدُّ الْمَعَالُ وَمَنْ وَمَعُلِيمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّةُ مِنْ الللِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّةُ مِنْ اللْمُعِلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلِمُ مِنِي الللِمُعِلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

772. On ne doit point non plus mettre l'attribut avant le verbe abstrait, s'il est précédé des particules of ou L, représentant, avec le verbe mis soit à l'aoriste, soit au prétérit, le nord'action (n° 1184 et 1132, 118 part.), ou de quelqu'un des mots qui veulent être suivis immédiatement du verbe, et que

nous avons indiqués en parlant de la construction du verbe et du sujet (n.º 754). Exemple :

أَزِيدُ أَنْ تَـكُونَ مُؤْمِنًـا

Je veux que tu sois vrai croyant.

773. Si le verbe abstrait est précédé de la négation 6, on ne peut point placer l'attribut avant la négation; mais on peut le mettre entre la négation et le verbe. Exemple:

مَا صَدِيقَكَ زَالَ زَيْدُ

Zeid n'a pas cessé d'être ton ami.

77.4. Si la proposition est interrogative et a pour attribut un mot interrogatif, il faut nécessairement mettre l'attribut avant le verhe abstrait et son sujet. Ex.: الله يُعْمَى مَانَ يَامُونَ مَوْمِالًا، est-ce qui a cité ton aide! المُعْمَى حَوَالًا وَمَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

775. En général, il faut appliquer ici ce que nous avons dit de l'inversion du sujet et de l'attribut (n.º 759); s'interdire l'inversion, quand elle peut altérer le sens de la proposition ou la rendre amphibologique, et, au contraire, la regarder comme nécessaire, quand le sens en reçoit plus de clarté.

Ainsi il faudra dire sans inversion مِنْ مَنْ مَوْلَاقُ Moise étoit ton affranchi, parce que, le sujet et l'attribut étant déterminés, et l'inflexion des cas étant insensible dans l'un et dans l'autre nom, il n'y a que leur disposition respective qui les distingué.

Il faudra dire aussi, مَا وَاَمْ مُقِيمًا فِي ٱلْخَارِ صَاحِيعًا ,ou, ce qui est la même chose, فَإِنْ الْحَالِقِ الْخَارِقِ الْخَارِقِيَّا ,ou, ce qui est la même chose, فَإِنْ الْحَالِقِ الْخَارِقِيقِيّا . It is and que le maitre de la maison y demeurera), avec inversion, pour que le pronom affixe la précède pas le nom auquel il se rapporte. Si l'on ne vouloit pas faire l'inversion, il faudroit dire, فِينَ النَّامِ اللهِ it tant que d'emurera le maître de la maison dans elle.

On dira aussi avec inversion, مَا حَالَى فَاعِرًا اللهِ وَنِينَ il n'y avoit point de poëte, si ce n'est Zeid (1).

Si l'on dit, الدُّارِيَّ الْخَالِيَّ فِي النَّالِيِّ وَالنَّالِيِّ النَّالِيِّ وَالنَّالِ وَلَيْنَ لِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِيْنَ فَيْ النَّالِ وَالنَّالِ فَيْنَالِ وَالنَّالِ فِي النَّالِ وَالنَّالِ فِي النَّالِ فِي النَّالِ فِي النَّالِ فِي النَّالِ فِي النَّالِ وَالنَّالِ فَيْنَا لِمِنْ النَّالِ وَالنَّالِ فَيْنَالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ فَا اللَّهُ وَالنَّالِ فَا اللَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ فَا لَمِنْ النَّالِ فَا لَمِنْ النَّالِ وَالنَّالِ فَا اللَّهُ وَالْمَالِيَالِ فَالْمَالِقُولِ وَالنَّالِ فَالْمَالِيَّالِ فَا لَمِنْ النَّالِيِّ فِي النَّالِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْ الْمَالِي وَلَيْنِ فِي النَّالِي وَلَيْنِ اللْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْلِيْلِي وَالْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيَالِيَالِيَا وَالْمِنْ الْمِيْلِيِيْلِي وَالْمِنْ الْمَالِي وَالْمِنْ الْمِنْلِيِيْلِي وَالْ

776. On conçoit, sans qu'il soit besoin den avertir, que tout ce que nous venons de dire de la construction des verhes abstraits avec leur attribut, cesse d'avoir lieu quand ces verhes sont employés comme verhes attributifs ou parfaitr d'al.

777. Observons, en passant, que lorsque l'attribut du verbe de est un adjectif verbal qui a lui-même un complément objectif ou un complément circonstantiel, on place assez souvent ce complément immédiatement après le verbe abstrait, avant le sujet et l'attribut. Exemples:

كَانَ يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ زَبْدُ مَاآلِمُـا Zéid jeunoit le vendredi; أُسْمِةٍ فِيكَ أَخُوكَ رَاغِبًا ton frère te desira;

اَ كَنْ آكِلُ اَكْ مَامَانُكُ زَبْنُ آكِلُ اَكْ مَامَانُكُ زَبْنُ آكِلُ اَكْ مَامَانُكُ زَبْنُ آكِلُ اَكْ مَامِ

Ce genre de construction est rare avec un complément objectif immédiat, comme dans le dernier exemple.

778. J'ai parlé ailleurs (n.º 149, 150, 226 et 419) des verbes qui ont pour complément un sujet et un attribut, comme

<sup>(1)</sup> C'est cette construction qu'on remarque dans un texte de l'Alcoran que l'ai cité ailleurs : وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يلَّ penser. Le sujet et l'attribut forment réellement alors une proposition nominale, dont les deux termes peuvent, ainsi que le verbe, admettre diverses positions respectives. Je ne répéterai pas ici ce que j'en ai dit précédemment (n.º 150 et 419).

779. Dans les propositions nominales qui entrent dans la composition du discours, comme termes circonstantiels, sous forme d'expressions adverbiales, l'attribut doit être nécessiement placé avant le sujet, cette disposition étant un des signes qui caractérisent ces sortes de propositions (n.º 158).

#### II. CONSTRUCTION DES NOMS AVEC LES ADJECTIFS, LES ARTICLES DÉMONSTRATIFS ET LES NUMÉRATIFS.

780. Lorsque les noms sont qualifiés par des adjectifs qui forment avec eux une seule partie de la proposition, soit le sujet ou l'attiribut, soit un complément quelconque, et qu'en conséquence il y a concordance entre le nom et l'adjectif, on doit placer les adjectifs après les noms qu'ils qualifient. On dira donc: ﴿

وَعَالَمُ عَلَى vieux livre. الله عَلَيْنِي ُ le grand livre.

781. La même construction a lieu, si le nom qualifié est en rapport d'annexion avec un autre nom. Exemples:

آهِ آلَفَوْاَمُر La respectable maison de Dieu. بَيْتُ ٱلْمَالِ ٱلْمُصُورُ Le trésor bien garni.

782. Il faut encore observer la même construction, si le nom qualifié a un ou plusieurs appositifs. Exemple:

Abou-Ibrahim Ishak, fils de Yakoub, l'Égyptien, le hanéfité. 783. Lorsqu'un terme circonstantiel d'état est formé d'une

proposition nominale, l'adjectif qui entre dans cette proposition adverbiale, doit être, comme je l'ai dit, placé avant le nom. Ex.:

Certes je me laverai de l'opprobre avec l'épée, quel que soit le sort que me réservent les décrets divins.

Mais ceci n'est point contraire à la règle précédemment établie; car اقتاع n'est point ici adjéctif qualificatif de قام : عليه aussi est-il, ..'à l'accusatif, tandis que قام : فقام est au nominatif; 2. 'indéterminé, tandis que قام : فقام : est déterminé par le complément déterminé أَنَّ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

784. Il en est encore de même quand une proposition nominale sert de qualificatif à un nom, et que l'adjectif qui devroit former l'attribut de cette proposition se trouve dans un double rapport, d'un côté avec le sujet de cette proposition nominale, de l'autre avec le nom que cette proposition qualifie (n.º 329). Exemples:

Fais-nous sortir de cette ville, dont les habitans sont méchans.

فَكُنْ حَدِيثًا حَسَنًا ذِكْرُهُ

Sois un sujet de discours dont la mention soit bonne (c'est-àdire, sois un homme dont on ne parle qu'en bien).

La traduction de ces exemples suffit pour faire voir que الطّالِد أَمّانِكَ sont ici des attributs, qui ont pour sujets حَدَّمَا أَوْ أَوْمَ وَمَا وَمَا وَمَا اللَّهُ وَمَا وَمَا وَمَا اللَّهُ وَمَا وَمَا إِلَّمَا اللَّهِ وَمَا وَمَا وَمَا اللَّهُ وَمَا وَحُورُهُ وَمَا وَاللَّهُ وَمَا إِلَيْهُ وَمِنْ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا إِلَيْهُ وَمِنْ وَمَا إِلَيْهُ اللَّهُ وَمَا إِلَيْهُ وَمِنْ وَمِا qualifient les noms مَرْعُولُمُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا إِلَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا إِلَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

785. Les articles démonstratifs se placent le plus ordinairement avant le nom avec lequel ils concordent, et avec lequel ils constituent une seule et même partie de la proposition. On dit donc:

Ee 2

436 il a emporte كُونِ بِهَذَا ٱلتَّوْنِ , cet homme est venu حِادَ عَذَا ٱلرَّجُلُ مِلْكَ ٱلْأُخْبَارُ, il m'a tenu ce discours قَالَ لِي هَذَا ٱلْقَوْلَ, cet habit لِمَنْ هَذَا ٱلْبَيْتُ ٱلْحَـــرَابُ, ces récits ne sont pas vrais لَيْسَتْ بَعِيهَةٍ à qui appartient cette maison ruinée!

وَكَانَ هَذَا رَافِعُ فَدْ خَرَجَ وَخَلَعَ ٱلطَّاعَةَ

Or ce Rafi s'étoit révolté et avoit secoué le joug de l'obéissance.

786. Lorsque le nom qui est en rapport d'identité avec l'article démonstratif est joint à un pronom affixe, on place l'article démonstratif après le nom. Exemples :

أَءَنْتُمْ أَشْلَلْتُمْ عِبَادِي عَآوُلاَمَ

Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici.

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا،

Goûtez donc (les effets de la vengeance divine), en punition de ce que vous avez oublié l'arrivée du jour où vous voici.

Il supputa avec lui-même s'il gagneroit ou s'il perdroit dans ce voyage qu'il alloit faire.

عَلِمَ أَنَّ آللًا دَادَ خَبَلَهُ نَهَارَهُ ذَٰلِكَ وَعَكَّرُهُ

Il reconnut qu' Allah-dad l'avoit sasciné et ensorcelé ce jour-là.

وَفِي سِيِّهِ ذَٰلِكَ يَجْنَى بَاكُورَةَ ۖ ٱلْأَبْكَارِ

A cet âge où il étoit, il défloroit encore le pucelage des jeunes filles.

787. Si le nom qui est en rapport d'identité avec l'article démonstratif, a pour complément d'annexion, non un pronom affixe, mais un nom, on place l'article démonstratif tantôt avant, tantôt après le nom. Exemples :

> يَا عَبَبًا لِأَبْن عَمْرُو عَذَا Admirez ce fils d' Amrou.

لَمْ أَجِدُ حِيلَةً وَلَا وَجْعًا إِلَّا ٱلْأُحْتِيَالَ لِآكِلَ ٱلْمُشْبِ هَذَا

Je n'ai trouvé aucun autre expédient et aucune autre ressource, que de tendre un piége à ce mangeur d'herbe.

دَعُوْتُكَ لِتَفَعَ هَذِهِ جُرْزَةَ ٱلْخَطَبِ عَلَى كَتِفِي

Je t'ai appelée (8 mort!) afin que tu misses ce fagot de bois sur mon épaule.

فَٱنْفَقَ أَنَّ هَذَا عَبْدُ ٱلْمَلِكِ حَمَرَ إِلَى بَابِ جَعْفَرٍ

Or il arriva par hasard que cet Abd-elmélic se présenta à la porte de Djafar.

هَذِهِ رُوْسُ ٱلْمُسْلِمِينَ تُقَطِّعُ وَتُحْضَرُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ ٱلْمُتِفْتَأَهُ

Ces têtes de musulmans étoient coupées et apportées devant lui, sans qu'il eût eu recours à aucune consultation préalable.

788. Il faut avoir soin de ne pas confondre le cas dont il s'agit ici, avec celui où l'article démonstratif, employé comme nom, fait à lui seul la fonction de sujet, ainsi que cela a lieu dans ces exemples:

مَا وَكُوَّهُ مَنَاتِي Celles-ci (sont) mes filles.

elles-ci (sont) mes filles وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ

Ceci ( c'est-à-dire , ce peuple-ci est ) votre peuple.

. إِنَّ هَذِهِ ٱلْأُمَّةَ أُمَّتُكُمْرِ : Le sens est

وَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا

Cela n'a point cessé (d'être) leur prétention, jusqu'à ce que nous les eussions rendus semblables à des grains moissonnés.

. مَا زَالَتْ تِلْكَ ٱلذَّعْوَى دَعْوَاهُمْ : Le sens est

ذَلِكُمْ طُنَّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ

Cèla est le préjugé que vous vous étes fait à l'égard de votre Seigneur (et) qui vous a perdus (1).

<sup>(1)</sup> Le commentaire de Béidhawi sur ce texte de l'Alcoran, prouve qu'il n'a

789. En traitant précédemment des numératifs (n.º 532 et suiv.),, j'ai indiqué les règles de construction qu'ils doivent observer entre eux et avec les noms, soit qu'ils précèdent et régissent les noms, soit qu'ils les suivent et concordent avec eux. Je n'ai rien de plus à dire sur ce sujet.

#### III. CONSTRUCTION DU VERBE ET DE SES COMPLÉMENS OBJECTIFS, MÉDIATS ET IMMÉDIATS.

790. Les complémens objectifs du verbe doivent naturellement être placés après le verbe et le sujet : cependant il arrive très-fréquemment que le complément objectif se met entre le verbe et son sujet, ou même avant le verbe.

En général, on peut établir pour règle que cette inversion est permise toutes les fois qu'il n'en résulte aucune équivoque dans le sens, et qu'il faut, au contraire, s'astreindre à l'ordre naturel quand l'inversion peut rendre le discours ambigu (1). Exemples d'inversion:

C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons le secours.

pas cru que مُوَلِّكُمُ peut constituer avec وَالْكُمُ , une seule et même partle de la proposition : il a donc supposé que , dans le cas contraîre , il auroit failu dire وَالْكُمُ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ

ذلِكُمْ هُوَ مُبْتَدَاءً وَقَوْلُهُ ظَلْكُمْ ٱلَّذِى طَنَتَتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ خَبَرانِ وَيَجُورُ أَنْ يَكُرِنَ ظَلْكُمْ بَدَلًا وَأَرْدَاكُمْ خَبْرًا

<sup>(</sup>١) Voyez à cet égard mon Commentaire sur les Séances de Hariri, à l'occasion de ces mots: مُعَتَّى الْمُكَا مُكَامًا وَعُمْ مِنْ مُعَامًا وَعُمْ مِنْ مُعَامًا وَعُمْ مِنْ مُعَامًا وَعُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّالّ

زَيْدًا شَرَبَ عَنْزُو ou مَرَبَ زَيْدُا مَنْزَبِ Amrou a frappé Zéid.

فَنَافِلُ هَذَاجُونَ حُولُ بُيُوتِهِمْ بِمَا كَانَ إِيَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَـوَّذَا

Des porcs-épics rôdoient autour de leurs tentes, pour (recevoir la nourriture à) laquelle Atiyya les avoit accoutumés (1).

> إِنْ كُنْتُمْ لِلزَّوِيَا تَعْمِرُونَ Si vous interprétez cette vision. وَآعَلُهُمُوا أَنْكُمُو اللهِ تُحْشُرُونَ

Et sachez que vous serez rassemblés auprès de lui.

791. Si l'action exprimée par le verhe est restreinte au complément du verbe par les particules [5] seulement ou 5] sinon, le complément doit nécessairement être placé après le sujet. Si, au contraire, la restriction tombe sur le sujet, l'inversion est nécessaire. Exemples du premier cas:

اِنَّمَا ضَرَبَ زَيْنُ عَسْرًا C'est Amrou que Zéid a frappé; مَا ضَرَبَ زَيْنُ إِلَّا عَسْرًا Zéid n'a frappé qu'Amrou.

Exemples du deuxième cas :

زيْدُ ، Cest Zéid qui a frappé Amrou ;

Ce n'est aucun autre que Zeïd qui a frappé مَا ضَرَبَ عَبْرًا الَّا زَيْدُ Amrou.

On peut cependant, avec الله , s'écarter de cette règle, parce que le sens n'en reçoit aucune ambiguité; avec المالي l'observation de la règle est d'une absolue nécessité.

792. Quand le complément est en rapport d'annexion avec

Voyez quelques observations relatives à cette construction et à cet exemple, dans mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 318 et 335.

un pronom affixe qui se rapporte au sujet, l'inversion est permise et d'un usage très-commun. Exemple :

Mohammed a craint son seigneur (à la lettre, reveritus est dominum suum Mohammedes).

793. Quand le sujet est en rapport d'annexion avec un pronom affixe qui se rapporte au complément, le complément doit précéder le sujet; et si l'on se permet une autre construction, c'est une licence. Exemples :

Lorsque Abraham fus éprouvé par son seigneur (à la lettre, quando tentavit Abrahamum dominus suus).

Les enfans d'Abou'lgaïlan l'ont récompensé de ses grandes actions et de ses bienfaits; comme Simmar fut récompensé de ses travaux.

- 79.4: Lorsqu'un même verbe a deux complémens objectifs, le premier de ces deux complémens exprime, du moins le plus souvent, une personne ou une chose qui agit sur la personne ou la chose qui forme le second complément. Ceci a été développé précédemment (n.º 223 et 224). La construction indiquée en ce cas par l'ordre des idées, ést de mettre le complément qui exprime la personne ou la chose qui agit, avant celui qui exprime la personne ou la chose qui est l'objet de l'action.
- 795. On doif observer cette construction, 1.º quand l'inversion reuroit le sens louche, 2.º quand le second complément
  est restreint par [2] ou 3], 3.º quand le premier complément
  est un pronom affixe. Exemplés:

j'ai donné à Zeid Amrou;

مَا أَعْطَيْتُ زَيْدًا الَّا دِرْمُا je n'ai donné à Zéīd qu'une pièce d'argent ; أَعْطَيْتُ دِيدَ إِلَّا الَّا دِرْمُا je lui ai donné une pièce d'or.

796. On doit au contraire faire usage de la construction inverse, 1.º quand le premier complément est restreint par 💥 ou ŷ]; 2.º quand le second complément est un pronom affixe, et le premier un nom; 3.º quand le premier complément est en rapport d'annexion avec un pronom affixe qui se rapporte au second. Exemples:

إِمَّا أَعْطَيْتُ دِرْهَا الَّا رَضْدَا je n'ai point donné une pièce d'argent à وَأَمَّا أَعْطَيْتُ دِرْهَا الَّا رَضْدَا ) d'autre qu'à Zéid;

quant à la pièce d'argent, je l'ai donnée أَعْظَيْتُ زَيْسَا

Si c'étoit le second complément qui fût en rapport d'annexion avec un pronom affixe qui se rapportât au premier, on pourroit user de l'inversion, ou suivre l'ordre naturel. On dira donc user de l'inversion, ou suivre l'ordre naturel. On dira donc d'a Ziid son argent.

797. Hors les cas indiqués, on peut construire respectivement les complémens à volonté. Ainsi l'on peut dire :

ا أَلْشُ مَنْ زَارَكُمْ نَسْعَ ٱلْيَشِي ) je revêtirai de tissus du Yémen ceux qui viendront vous voir ;

5. IV. CONSTRUCTION DU NOM ET DE SES COMPLÉMENS.

. 798. La seule chose à observer par rapport à la construction des noms qui forment les deux termes d'un rapport d'annexion, c'est que l'on ne peut s'y permettre aucune inversion, et qu'on ne doit interposer aucun terme étranger entre le conséquent et l'antécédent. Cette règle et ses exceptions ont déjà été exposées ci-devant (n.ºº 270, 296 et 312).

799. Lorsque les adjectifs verbaux gouvernent leurs complémens à la manière des verbes, soit immédiatement à l'accusatif, soit médiatement par le moyen d'une préposition, on peut, comme avec le verbe, placer le complément avant son antécédent. On peut donc dire, أَنَا زَيْدًا صَارِكُ je frappe Zéid (à la lettre, ego de cela (tu super hoc vituperatus). Mais on ne pourroit pas se permettre l'inversion, si l'adjectif verbal servoit de complément à un rapport d'annexion. Ainsi on ne pourroit pas dire, أَنَا عَلَى ذَلِكَ je fais une complainte sur celui qui a tué à cause de cela. Cependant si l'antécédent du rapport d'annexion étoit, soit remplaçant une négation, soit quelque autre expression du même genre, l'inversion pourroit avoir lieu. On peut donc dire, أَنْ عَلَى ٱلْمُثِلِ غَيْرُ عَتِيمِ ¿je ne frappe point Zeid أَنَا زَيْدًا غَيْرُ صَارِب انَّنِي بِضَرْبِ ٱلطُّلَى وَٱلْهَامِرِ حَقَّ عَلِيمٍ ; tu n'es point honni pour l'avarice je suis parfaitement instruit à frapper les cous et les têtes.

Il en est de même des noms d'action.

#### S. V. CONSTRUCTION DES TERMES CIRCONSTANTIELS.

800. On peut en général appliquer aux différentes sortes de complémens des verbes, dont nous ayons parlé ailleurs (n.º 213), ce que nous venons de dire des complémens objectifs: leur place naturelle est après le verbe, le sujet, et les complémens objectifs; ce qui n'empèche pas qu'on ne puisse intervertir quelque-fois cet ordre, pourvu qu'il n'en résulte aucune équivoque. Ces divers complémens circonstantiels n'observent point non plus entre eux un ordre fixe et indéterminé.

801. Nous nous contenterons de faire ici quelques observations sur la construction des termes circonstantiels qui indiques
tion sur la construction des termes circonstantiels qui indiques
to mainte d'étre. l'état 'Jéf, et qui font, à l'égard de la personne ou de la chose dont ils déterminent l'état, la fonction d'un
attribut : lorsqu'on dit النجاح المنظمة الله المنظمة المنظم

802. De même donc que, dans la construction naturelle, le sujet doit précéder l'attribut, de même aussi le nom qui exprime la personne ou la chose qui est l'objet de la détermination circonstantielle d'état المالية, doit précéder ce terme circonstantiel. Mais nous avons vu précédemment (n° 770) que l'on peut s'écarter de cette règle par rapport à la construction du sujet et de l'attribut, et employer une construction inverse : la même inversion peut avoir lieu dans le cas dont il s'agit. Ainsi l'on peut dire également, المالية والمالية 
Il faut toutefois pour cela qu'il n'en puisse résulter aucune équivoque. Ainsi, si l'on veut dire Zēid rencentra Omar qui titit d cheval, il faudra nécessairement dire, (رَاحِينَ مُونَّرُ وَرَاحِينًا غَمَرَ وَاحِينًا عَمَرَ وَاحِينًا عَمَرَ وَاحِينًا مَا وَاللَّهُ وَاللَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

803. L'inversion ne peut pas avoir lieu, 1.º quand le terme circonstantiel est précédé de 31, comme dans cet exemple:

Zeid n'est pas venu autrement qu'à pied;

2.° quand le nom de la personne ou de la chose dont la situation est déterminée par le terme circonstantiel, forme le complément d'un rapport d'annexion; exemple:

# تَعَلَّتُ غُلَامَ مَرْيَمَ نَآيُمَةً

J'ai tué le page de Marie, tandis qu'elle dormoit;

3.° quand le nom de la personne ou de la chose dont la situation est déterminée par le terme circonstantiel, est le régime d'une préposition. Ainsi, l'on ne doit pas dire, مَنْ مُعْرَدُ جِالِسَةً بِهِيْدِ جَالِسَةً المِعْدَانِ . أَمْ مُعْرَدُ جِالِسَةً المِعْدِينَ الْمُعَالِّفِينَ الْمُعَالِّفِينَ الْمُعَالِّفِينَا وَالْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِّفِينَا الْمُعَالِّفِينَا الْمُعَالِّفِينَا الْمُعَالِّفِينَا الْمُعَالِّفِينَا الْمُعَالِّفِينَا الْمُعَالِّفِينَا الْمُعَالِّفِينَا الْمُعَالِّفِينَا الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّفِينَا الْمُعَالِقِينَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

<sup>(1)</sup> En ce dernier cas, l'inversion est permise par quelquès grammalriens, et notamment par Ebn-Malec.

<sup>(2)</sup> Le cheval de Zéid équivaut à cette expression, le cheval qui appartient à Zéid.

Mohammed est venu monté sur son ûne (Cest-à-dire, sur l'ûne de Mohammed, à la lettre, venit equitantem, pour equitans, super asinum Mohammedis, unus ex sociis illius).

805. Le terme circonstantiel est toujours logiquement régi par le même antécédent qui régit le nom de la personne ou de la chose dont la situation est déterminée par ce même terme circonstantiel. Ainsi, lorsque je dis, المناف 
807. Cette construction n'a lieu régulièrement que quand l'attribut est exprimé par un verbe susceptible d'une conjigaison parfaite, ou par un adjectif verbal dérivé d'un verbe de cette espèce, et qui exprime le même sens, renferme les mêmes lettres, et peut, comme le verbe, admettre la difference des genres et des nombres (1); encore cela est-il sujet à quelques



<sup>(1)</sup> Cecl exclut les verbes admiratifs et les adjectifs verbaux superlatifs. L'inversion peut cependant avoir lieu avec ces dernlers, dans certaines circonstances. Voyez le commentatre sur l'Affiyya (mon. ar. de Saint-Germain, n.º 465, fol., no verso et suiv.).

restrictions. Nous n'entrerons point dans ces détails, qui nous meneroient trop loin, et qui d'ailleurs dérivent, pour la plus grande partie, des règles qui ont été données pour la construction du sujet, du verbe et de l'attribut. Ainsi, par exemple, on ne peut pas dire, عَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

809. Cependant lorsque le mot dont la signification est restreinte par un terme circonstantiel spécificatif, est un verbe susceptible d'une conjugaison parfaite, on peut quelquefois placer le terme circonstantiel avant le verbe; ce qui ne doit néanmoins être considéré que comme une licence, licence qui n'est pas rare dans les poêtes. Exemples:

أَنْهُرُ لَيْلَى لِلْفِرَاقِ حَبِيبَهَا أَ وَمَا كَانَ نَفْسًا بِٱلْفِرَاقِ يَطِيبُ

Léila forcera-t-elle donc son amant à s'éloigner d'elle, tandis qu'il ne seroit pas disposé à se séparer volontairement!

Quand je suis dans la peine (à la lettre, quand je suis étroit d'étreinte), on ne me voit point m'abaisser à d'humbles prières; et lorsque je suis dans la détresse, je ne désespère point de me trouver un jour dans une situation heureuse.

Combien de fois, surpris par un escadron ennemi qu'on eut pris pour une troupe de katas (1), et dont les chevaux soulevoient avec leurs pieds un nuage de poussière, ne l'abje pas repoussé, monté sur un coursier semblable à un loup, d'une stature élevée, rapide à la course, rempli d'ardeur alors même que ses flancs sont inondés d'une sueur abondante!

8 10. Cette licence a même lieu quelquefois, quand le mot restreint par le terme circonstantiel spécificatif est toute autre chose qu'un verbe d'une conjugaison parfaite, comme dans ce vers:

On ne voit point ailleurs de feu semblable à notre feu ; c'est-là une vérité reconnue de toutes les familles descendues de Maadd.



<sup>(1)</sup> Le kata est un olseau d'un vol extrêmement rapide. Voyez, sur cet oiseau, ma Chresomathie arabe, 2.º édition, tom. II, pag. 366 et suiv., et mon Commentaire sur les Shawes de Hariri, séance XXIII, p. 226.

### VI. CONSTRUCTION DES PRÉPOSITIONS RELATIVEMENT λ LEURS ANTÉCÉDENS ET λ LEURS CONSÉQUENS.

811. Toute préposition est l'exposant d'un rapport qui existe entre deux termes, un antécédent et un conséquent. La construction naturelle exige donc que la préposition soit placée après l'antécédent et avant le conséquent. Rien n'est plus commun néanmoins que l'inversion qui place la préposition et son complément avant l'antécédent du rapport : non-seulement cette inversion a lieu nécessairement quand le nom qui sert de complément à la préposition est un mot interrogatif, comme, مَنْ مَرْ رُتْ auprès de qui as tu passe! مِكُمْ دِرْمَ أَشْتَرَيْتَ عَدَا ٱلنَّوْبَ pour combien de pièces d'argent as-tu acheté cet habit! ou un mot qui renserme la valeur d'une interrogation, comme, مَا أَعْرِيُ مِنْ أَقْ بَلُهِ أَنْتُ je ne sais de quel pays tu es; elle se rencontre encore très-souvent, sans aucune de ces circonstances, dans le discours et sur-tout dans le style poétique; et les exemples en sont si communs, qu'il est inutile de s'y arrêter. Lors même, qu'il n'y a point d'inversion, on n'est point astreint à placer l'antécédent immédiatement avant la préposition. Il arrive néanmoins fort souvent qu'une préposition et son complément sont placés inmédiatement après le verbe qui leur sert d'antécédent, et avant le sujet du même verbe.

Lorsqu'un même antécédent sert de premier terme à plusieurs rapports, l'ordre des diverses prépositions et de leurs complémens est arbitraire, ou plutôt dépend en partie de l'harmonie, en partie de l'intérêt que celui qui parle attache aux différentes parties du discours. Mais ce qu'il faut consulter avant tout, c'est la clarté de l'expression.

812. Quant au conséquent ou complément de la préposition, il doit régulièrement suivre immédiatement la préposition 813. Il nous resteroit encore beaucoup d'observations à faire pour déterminer toutes les circonstances de la construction de la langue arabe, par rapport tant aux parties constituantes de chaque proposition, qu'aux diverses sortes de propositions affirmatives, subjonctives, impératives, optaitives, conditionnelles, suppositives, conjonctives, adverbiales ou incidentes, qui peuyent être dans des rapports réciproques de dépendance les unes avec les autres; mais il est difficile de réduire à des règles positives l'ordonnance respective de tous ces élémens du discours; nous croyons d'ailleurs que ce que nous en avons dit est suffisant, et que le surplus s'apprendra mieux par la lecture et l'observation que par des préceptes.

Ainsi c'est l'usage qui apprendra que si l'on veut dire deux heures après le lever du soleil, deux jours avant la mort de Zerd, il faut dire, رُقَبِلَ وَمَاءَ زَيْنِ بِمُوتَسِّلِ b , بَعْنَ طُلُومِ ٱلشَّمْسِ بِسَاتَتِينِ

814. Pour compléter l'enseignement de la grammaire arabe, il ne nous reste plus qu'à parler de deux figures grammaticales qui sont d'un usage fréquent, l'ellipse et le pléonasme.

#### CHAPITRE XXXII.

### De l'Ellipse.

- 815. J'ai eu souvent occasion de faire remarquer diverses ellipses qui sont d'un usage fréquent dans la langue arabe. Il en est quelques-unes dont je dois faire mention ici d'une manière particulière.
- 816. On sous-entend fréquemment, soit le verbe فرق , soit son adjectif verbal de la même valeur, par exemple, خاسل , mot qui devroit former l'attribut grammatical de la proposition; et l'on exprime seulement quelque terme circonstantiel qui fait partie de l'attribut complexe (n.° 186). Exemples:

Le sixième (appartiendra) à sa mère.

La puissance de faire cela ne (se trouve) point en moi.

Certes, dans cette vallée qui est sous un rocher, (se trouve) un mort dont le sang ne restera pas sans vengeance.

817. Lorsque le sujet d'une proposition nominale, c'est-àdire, dans laquelle il n'y a point de verbe exprimé (n.º 185), doit être le pronom de la troisième personne, les poètes l'omettent souvent. C'est ainsi que Caab, fils de Zoheir, dit, en parlant d'une femelle de chameau:

(ELLE est comme) la pointe d'un gluive; son frère est en même temps son père : elle est d'une race noble; son oncle paternel est aussi son oncle maternel'; elle a la tête longue et le pas agile. لَا تَعَنْ خَصْهان

Ne crains rien; (NOUS sommes) deux adversaires (1).

(ELLE est) remarquable par son nez relevé en bosse; dans la forme de ses oreilles (est), pour quiconque s'y connoît, une preuve de sa noblesse; et sur ses joues (est) une peau douce au toucher.

Dans le premier exemple, خَرَى tient lieu de بَعَ حَرَلَهُ , dans le second, وَمَنْ مَوْلُهُ tient lieu de خَمْمَانِ de second, وَمَنْ مُنْوَارُهُ tient lieu de خَمْمَانِ dans le trotsième, خَمْرَاتُهُ est pour مُنْوَارُهُ on voit ensuite deux exemples de l'ellipse de l'attribut مُعَالِمُنُ (n.° 8 16 ).

818. Quelquefois on fait ellipse du sujet d'une proposition verbale, parce que, dans ce qui précède, il se trouve quelque mot qui peut l'indiquer. Exemples:

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَمِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ فَقَالَ إِذِّ أَخْبَبُتُ كُنَّ ٱلْخَيْرِ عَــنْ ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَثُ بِٱلْجِيَّابِ

(Souviens-toi) de ce qui eut lieu lorsqu'on lui présenta le soir les chevaux excellens qui frappoient la terre de leurs pieds, et qu'il dit : « La préférence que j'ai donnée aux bitns de ce monde, m'a so décourré du souvenir de mon Seigneur, jusqu'au moment où (LE >>> SOLEIL) se cacha sous le voile (de la nuit). >>

Le mot النَّمْسُ le solril, sujet du verbe وَرَادَ عَدُ وَرَادُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَمْسُ sous-entendu ; et cette ellipse est indiquée, 1." par le genre du verbe qui est du féminin, comme le nom sous-entendu ; 2." par la mention qui a été faite, peu de mots auparavant, du soir, ce qui est synonyme du coucher du soleil, ou du moins de son déclin.

Le vers suivant offre un exemple tout-à-fait semblable

<sup>(1)</sup> Voyez TAlcoran, sur. 38, vers. 21,

Jusqu'au moment où (LE SOLEIL) saisit d'une main une nuit obscure, et où les ténèbres, en couvrant les endroits foibles de nos frontières, les mirent à l'abri (d'une invasion hostile).

819. On rencontre souvent des pronoms qui se rapportent à des antécédens dont on a fait l'ellipse. Exemple:

Je suis monté dans un lieu propre à observer, sur une (colline) poudreuse, dont la poussière touche presque à LEURS étendards.

Le pronom مَّ n'a point d'antécédent auquel il se rapporte; mais il est évident que le poète a dit l'urs étendards des pour les étendards des tribus ou des escadrons الْكَنَائِيلِ ou des escadrons الْكَنَائِيلِ de ses ennemis (1).

On peut aussi remarquer en passant que le poête a fait l'ellipse du nom qualifié par poudreuse ذي عَبَقِيَّة, lequel doit être colline ou montagne عَبِيَّا

820. L'ellipse du nom qualifié est très-fréquente dans les poêtes (2). En voici des exemples :

Elle sourit en ouvrant une (LEVRE) rouge; on diroit une (MAR-GUERITE) épanouie, dont la fráicheur est entretenue par un sable humide qu'entoure de toute part un gravier aride et mouvant.

Le poéte n'a nommé ni la levre ni la marguerite, par où il entend les dents et leur blancheur; il s'est contenté de dire une rouge et une fleurie.

<sup>(1)</sup> Voyez la Moallaha de Lébid, à la suite de mon édition arabe de Calila et Dimna, pag. 309, et Reiske, Tarapha, Moallahah, pag. 86.

<sup>(1)</sup> La Moallaka de Tarafa en fournit des exemples presque à chaque vers

تَرَبَّعْتِ ٱلْقُفِّيْنِ فِي ٱلفَّوْلِ تَرْتَعِي حَدَّالَيْقَ مَوْلِيَّ ٱلْأَسِرَّةِ أَغْيَبِ

Elle a fait son séjour, à l'époque du printemps, entre les deux collines, au militu des femelles de chameaux dont le lait est épuisé, et là elle paissoit les herbages frais d'une (VALLEE) dont les fertiles sinuosités ont été arrosées par les pluies printanières, et dont le sol est doux à marcher.

Il faut sous-entendre le mot رَادِ vallée, qui est qualifié par les épithètes مَوْلِيَّ ٱلْأُمِرَّةِ et أُغْيَدِ et مَوْلِيَّ ٱلْأُمِرَّةِ

821. On fait assez souvent, lorsque plusieurs noms doivent ètre en rapport d'annexion, l'ellipse de l'antécédent, en ne conservant que le conséquent. Si trois noms sont en rapport d'annexion, le premier avec le second, et le second avec le troisième, on supprime aussi quelquefois les deux premiers. Exemples:

Ils oni été imbus, dans leurs cœurs, du veau; ، Le sens est; de l'amour du veau qu'ils avoient fait pour l'adorer; الفيل le veau, est donc pour الفيار le veau, est donc pour الفيار ال

Je pris une poignée ( de terre) de la trace de l'envoyé; On a voulu dire, de la trace du cheval de l'envoyé; أَثْرِ ٱلرَّسُولِ ; أَدْرُ فَرَسِ ٱلرَّسُولِ est donc pour أَدُّرُ فَرَسِ ٱلرَّسُولِ

Leurs yeux tournent comme celui qui perd connoissance à cause des approches de la mort;

Le sens est, comme le tournoiement des yeux de celui qui, &c.; عُدُورُ أَعُينَ ٱلَّذِي est donc pour كُالَّذِي

تَرْمِي ٱلْمُيُوبَ بِعَيْنَى مُفْرَدِ لَهِقِ ﴿ إِذَا تَرَقَّدَتُ ٱلْجِنَّرَانُ وَٱلْفِيلُ Elle jette un regard sur les choses cachées, avec les deux yeux d'un (jeune fuon) séparé de sa mère, et au poil blanc, à l'instant où les terres dures et les collines de sable sont embrasées par l'ardeur » du jour.

On voit ici deux ellipses, celle du nom qualifié par les adjectifs مُعْرُدُ لَمِينَ , c'est-à-dire, un jeune faon (n. 820), et celle de la particule de comparaison et de son antécédent : car les mots مِنْ مُنْ مُنْ مُرَدُّم , c'est-à-dire, un jeune de leux youx semblables à ceux de cre.

Cette ellipse, qui consiste à supprimer tout à fait l'énonciation de l'objet comparé et du mot ou de la particule qui sert d'instrument de comparaison, pour ne laisser subsister que l'énonciation de l'objet auquel on compare, est très-fréquente dans les poêtes, et appartient plutôt à la partie de la rhétorique nonmée de configures, qu'à la grammaire. On n'en sauroit donner un exemple plus parfait que les vers suivans, où Hariri décrit la fraicheur de la bouche et la blancheur des dents d'une belle :

Puissent mes jours être sacrifiés pour la conservation d'une bouche dont le sourire a tant de charines, et qu'embellit une fraicheur stans pareille! En s'ouvrant, elle laisse voir des perles fraichement retirées de la nacçe, des grélons, des marguerites, des dattes renfermées dans leur réseau à peine entrouvert, ou ces bulles d'air qui s'élèvent sur le vin dont on vient de remplir une coupe.

822. Rien n'est plus fréquent que de faire l'ellipse des complémens médiats ou immédiats des verbés, et j'ai déjà fait à cet égard des observations: [n.º 219] auxquelles je dojs fenvoyer ici. Mais outre les verbes dans lesquels l'usage à introduit la suppression du complément objectif, en sorte que l'ellipse est'devenue la règle et ne doit plus être considérée comme une exception, il arrive solvent qu'on fait ellipse du complément direct ou indirect, ce qui, en donnant à l'expression quelque chose de vague, semble agrandir l'idée et augmenter son étendue, en diminuant sa compréhension. Exemples:

Nous avons frappé (c'est-à-dire, jeté un voile, ou un profond sommeil) sur leurs oreilles, dans la caverne.

Ensuite il dit par manière d'improvisation, et il fit bon (le discours, c'està-dite, et il parla bien ( وَأَحْسَنَ ٱلْقَوْلَ ).

Tu as trompé, et tu as tué, et tu as attaqué, et tu as ébréché et tu as fait ton œuvre que tu as faite.

En conséquence, il avoit besoin de renouveler, et de fonder, et de détruire, et d'édifier; ainsi il tuoit, et il destituoit, et il donnoit, et il prodiguoit:

J'ai un peu sacrifié, en rendant les deux demiers exemples, la fidélité de la traduction des mots, à la représentation exacte de la forme sous laquelle les pensées sont énoncées.

823. Si l'on peut faire l'ellipse des complémens objectifs des verbes transitifs, à plus forte raison peut-on faire ellipse des autres complémens dont la suppression nuit moins à la plénitude sens. Ce genre d'ellipse produit cependant souvent, comme celui des complémens objectifs, du vague et une sorte d'obscurité qui donnent de l'emphase au discours. Exemple :

Puis il revint de son ivresse, et il retourna à su première conduite;

il sortit ( du sommeil de l'ivresse), et ne sortit point ( de ses habitudes criminelles ) (1).

82.4. Quelquefois l'antécédent étant sous-entendu, le complément demeure au génitif; mais il faut pour cela que l'antécédent ait été exprimé précédemment avec un autre conséquent. J'en ai donné ailleurs des exemples [n.º 268 et 269].

825. De même qu'on fait l'ellipse de l'antécédent d'un rapport d'annexion, on fait aussi quelquefois l'ellipse du conséquent (n.° 213). En voici un exemple:

Ils ont voulu faire la paix avec nous, mais ce n'est pas le temps (de faire la paix); et nous leur avons répondu que ce n'étoit pas le temps de songer à sa conservation (2).

826. On fait aussi l'ellipse de l'antécédent de l'adjectif conjonctif, ce qui a lieu mon-seulement quand l'antécédent est un nom d'une signification vague et indéterminée, comme la personne, la chôse, mais aussi quand c'est une chose spéciale; et alors on fait concorder l'adjectif conjonctif avec l'antécédent sous-entendu. Exemple:

<sup>(</sup>۱) Cet exemple est tité de la Viè de Timour, par Ahmed, fils d'Arabschah. M. Manger a eu tort de corriger le texte, et d'imprimer, commè il d'a fait (tom. II, pag. 440), وأنفوى وما أرعوى

<sup>(2)</sup> Ce vers est tiré du commentaire d'Aschmount sur l'Alfgyse d'Ebb-Malec. Le commentateur dit que le poête, au fine de dire L'Îţ jî pour je l'oţ jî jî, recedi le met diy jî, îndecîtanble, l'estamistat aux noms indecîtanbles de laforme l'id., comme est l) jî (n.º 956, j. n.º part.).

يَنْدِي ٱلَّذِي فَشَّلَهَا رَبُّ ٱلْعَلَى لَمَّا دَى تُرْبَعَهَا عَلَى ٱلْبُنَّسَ

Il dirige sa route vers (L.4 VILLE) que le maître des voûtes célestes a élevée en mérite au dessus de tous les autres édifices, lorsqu'il a étendu la terre sur laquelle elle est construité.

L'antécédent sous-entendu de l'adjectif conjonctif féminin وَالْنَّي وَالْمُ وَالْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ اللهِ وَالْمُولِمُ اللهِ وَالْمُولِمُ اللهِ وَالْمُولِمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَمِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

827. On fait très-ordinairement l'ellipse du nom de Dieu, lorsque l'on rapporte quelques passages de l'Alcoran, et l'on fait pareillement l'ellipse du nom de Mahomet, quand on cite quelque parole ou quelque action de ce législateur.

828. Si le mot dont on fait l'ellipse est le sujet d'un verbe, comme dans ly li il a dit, on se contențe du pronom renfermé dans le verbe; mais on ajoute ensuite une formule de louange ou de benédiction, qui fait connoître si le sujet sous-entendu est Dicu ou Mahomet. Dans le premier cas, cette formule est Lici, qu'il soit exalté! ou bien وَمَا يَعْمُ وَمِنْ الْمُعْمَالُونَ وَمِا الْمُعَالِّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰم

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ إِبْرَهِيمَ

C'est pour cela qu'il, PUISSE-T-IL ETRE EXALTÉ! (c'està-dire, que Diea) a dit au sujet d'Abraham.

829. Si le mot dont on fait l'ellipse est le complément d'un rapport d'annexion, on lui substitue le pronom affixe ¿, et la valeur de cé pronom est déterminée par la formule qui vient immédiatement après, contine dans le cas précèdent. Exemples:

حَثِيرًا مَا يُسْتَعْمَلُ أَفْعَلُ غَيْرَ مَغْصُودِ بِهِ تَغْمِيلُ وَمِنْهُ قُولُهُ تَعَالَى رَبُّكُمُ أَغْلَر بِمَا فِي أَنْفِيكُمْ أَغْلَر بِمَا فِي أَنْفِيكُمْ

Souvent on emploie (l'adjectif verbal de) la forme afal, sans intention d'indiquer une idée superlative; de ce genre est cette parole de LUI, QU'IL SOIT EXALTÉ! (C'est-à-dire, cette parole de Dieu) «Votre Seigneur sait bien ce qui est dans vos ames.»

وَقُولِ آخِتُمَعُ ٱلْوَجْهَانِ فِي قَوْلِهِ صَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَلَّا أُخْمِرُكُمْ بِأَحْتِكُمْ إِلَّ On trouve les deux manières de s'exprimer, réunies dans ce mot de

On trouve let deux manieres de s'exprimer, reunies dans ce mot de LUI, QUE DIEU LUI SOIT PROPICE ET LUI ACCORDE LE SALUT! (c'est-à-dire, dans ce mot de Mahomet) « Ne faut-il » pas que je vous apprenne quels sont ceux d'entre vous que j'aime » le plus! »

وَايَّاهَا عَنَى بِفَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَّامُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ

C'est de cette ville qu'IL, PUISSE-T-IL ETRE EXALTÉ! (c'està-dire, que. Dieu) a entendu parler, lorsqu'au sujet de Moise, sur lequel puisse reposer le salut! il dit : « Il entra dans la ville, »

830. Il arrive souvent que, lorsqu'on cité un vers, on se sert. des mots الفق il a dit, الفق الما arcité, sans indiquer le sujet du verbe.

831. On fait assez fréquemment l'ellipse du verbe és, sans que pour cela l'attribut cesse d'être à l'accusatif. Cela a sur-tout lieu après les conjonctions é et à . Exemples :

مِرْ مُسْرِعًا إِنَّ رَاكِبًا أَوْ مَاعِيًّا

Va avec promptitude, soit (que tu sois) monté à cheval ou (que tu sois) à pied.

أغط زَلُو زَيْدًا أَوْعَمْرًا بَرِرْت

Donne, quand bien même (ce seroit) à Zéid ou à Amrou; tu feras une bonne œuvre.

لَا يَأْمُنُ ٱلدَّهُرُ ذُو بَنِي وَلُوْ مَلِـكُمَّا جُنُودُهُ ضَاقَ عَنْهَا ٱلسَّهُلُ وَٱلْجَبَلُ Celui qui a commis l'injustice ne sera jamais à l'abri de la ven-

L . Co

geance, quand même (il seroit) un roi dont les armées seroient si nombreuses que les plaines et les montagnes ne pourroient les contenir.

Toutes les branches de la tribu de Dhabb : ont eu des sentimens de pitié pour moi, soit (ceux qui étoient) coupables d'une injuste violence, soit (ceux qui en étoient) les victimes.

Si (je) ne (suis point) agréable (à mon mari), néanmoins (je) ne cesserai point (de m'efforcer de gagner son cœur).

Ceci est un proverbe dont l'expression elliptique doit être restituée ainsi, إِنْ لَمْ أَكُنْ خَطِلْتُهُ فِلَا أُحُونُ الْبِيِّةِ, suivant les grammairiens arabes, (1).

Les hommes seront récompensés suivant leurs auvres : si elles sont bonnes, (il leur arrivera) du bien ; si elles sont mauvaises, (il leur arrivera) du mal.

Et l'homme sera tué avec la même arme dont il se sera servi pour tuer: si son arme a été une épée, une épée ( lui donnera la mort ); si son arme a été un poignard , un poignard ( lui douvera la mort ).

Je ne dissimulerat point que plusieurs de ces exemples seroient susceptibles d'une analyse différente, dans laquelle on supposeroit une autre ellipse que celle du verbe

Dans le dernier, au lieu de مُعَمِّرًا فَعَجْمَرًا لَعُمْمِرًا

<sup>(</sup>i) Voyez Meidani et mon Commentaire sur les Séances de Hariri, scance VII.e, pag. 67.

on pourroit dire, اِنْ مَيْفًا فَسَيَّا وَأَنْ حَجْرًا فَكَاهُمُ ﴾ On pourroit encore dire, إِنْ مَيْفًا فَسَيَّا وَأَنْ حَجْمَرُ فَكَسْمُ وَأَنْ حَجْمَرُ فَكَسْمُ وَأَنْ حَجْمَرُ فَكَسْمُ وَأَنْ حَجْمَرُ فَكَسْمُ وَإِنْ حَجْمَرُ فَكَسْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ أَلَا اللَّهُ وَمِنْ أَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ أَلَا اللَّهُ وَمِنْ أَنْ أَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَ

832. Jai déjà dit, en parlant de l'usage des cas, qu'il y a une multitude d'expressions dans lesquelles les noms mis à l'accu-satif remplacent toute une proposition, en sorte qu'on fait l'ellipse du sujet, du verbe et de l'attribut. Telles sont ces manières de s'exprimer, בَالْكُونَ الْمُوْلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُوْالِينَ الْمُوْلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُوْلِينَ الْمُؤْلِينَ  الْمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينِينَا لِمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينِينَا لِمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُولِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُولِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُولِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُؤْلِيالِينَا لِمِلْمُؤْلِيِيا لِمُؤْلِينَا لِمِنْلِيا لِمُؤْلِيلِينَا لِمُؤْلِينَا لِمُؤْلِ

Mais il n'est pas rare qu'on ait recours à de semblables ellipses pour donner plus de vivacité et d'energie au discours, au risque même de produire quelque obscurité et de laisser une sorte de vague dans le sens. En voici un exemple tiré de l'Alcoran:

فَلِّذًا لَقِيثُمُ ۖ ٱلَّذِينَ كَفَوْا فَصَرْبُ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتُحْمَنُهُمُ مُفَهُّ فَشُمُّوا آلوتَاقَ فَإِمَّا مَثَّا بَعْهُ وَإِمَّا فِوَآءُ

Lorsque vous aurez une rencontre avec ceux qui ont été incré-

<sup>(</sup>i) On peut voir dans mon edition des Sénecs de Hanris, avec un imminisaire auther, âtance XXIV-5, pags. 149, comment ce savant et éloquent écrivain analyse les quatre ortes de construction dont on peut faire mage pour exprimer cette pensée. Le supprime ces détails pour éviter de donner une trop grande étendue à ce chapitre.

dales, alors FRAPPER les cous (Cestà-dire, tuez-les à coups de sabr); puis, quand vous en aurez fait un grand carnage, faites des prisonniers; après cela, ou bien FAIRE GRÂCE ou bien United RANÇON (Cestà-dire, vous aurez le choix, ou de leur rendre la liberté gratuitement, ou d'exiger d'eux une rançon) (i).

Malgré les ellipses, le sens de ce passage ne donne lieu à aucune équivoque; le vers que je vais rapporter, seroit, au contraire, fort obscur, si ce qui précède n'indiquoit le verbe qu'il faut suppléer.

Le poète, dans la description de sa monture, qui est une femelle de chameau, a employé deux vers à décrire la queue large et touffue de l'animal, et les mouvemens de cette queue qu'il a comparée aux deux ailes d'un aigle blanc; puis il dit:

Tantôt avec sa queue (elle se frappe) derrière le cavalier monté en croupe, tantôt (elle frappe) sur une mamelle semblable à une outre desséchée, flasque et dépourvue de lait.

On voit bien, avec un peu de réflexion, que le poête a

Beidhawt.dit : مُقدِّرِبُ ٱلرَّقَابِ Alcorun, sur. 47, vers. 4. Sur les mots (). أُمِنَّلُهُ كَانَّهُ وَلَمَّا الرَّقَابُ هَرَامًا فَحَيْنَ ٱلْمِنْلُ وَتُقِيمٌ ٱلْمُصْدَرُ فَأَيْنِيَ مَدَّاتِهُ مُمَافًا فِي الْمُعْدِلِ مِنَّا إِلَى ٱللَّمَاجِيدِ ٱلرِّجُنِقِسَارً

<sup>«</sup> L'expression propre étoit عَلَّصْرِبُوا ۗ الرَّحَالَيَّ صَرْبُوا ُ الرَّحَالَ عَنْ اللهِ : mais le verbe a été
« supprimé le nom d'action a été placé en avant, substituté à la place du verbe,
« et mis en rapport d'annexion avec le complément, pour rendre l'expression
« en même temps plus énerglque et plus concies. »

Cette analyse me paroit peu satufalsante, l'aimerols mieux sous-entendre والمنافقة المنافقة 
fait l'ellipse du verbe ; mais cependant cette ellipse suspend un moment l'intelligence du sens (1).

833. On ne conserve quelquefois d'une proposition que le sujet, etl'on faitellipse de l'attribut et des complémens, s'il devoit y en avoir. Cela a lieu lorsque le sujet de la proposition est un article déterminatif, comme [¿ão u du]s, employé comme nom, et formant une sorte de formule de transition, qui rattache ce qui suit à ce qu'on à dit auparavant. Exemples :

فَائِمًا مَثَا وَإِنَّا بِدَآاً حَتَى تَشَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلُو يُشَاءُ ٱللَّهُ لَا لَتَهَرَ

Ensuite (vous avez le choix de) faire grâce, ou d'exiger une rançon. Cela (est l'ordre de Dieu), et si Dieu le vouleit, il triompheroit d'eux.

Quelquefois il n'y a ellipse que de l'attribut. Exemples :

ذَلِكَ بِأَنْقُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ .

Cela ( sera ), parce qu'ils ont témoigné du dégoût pour ce que Dieu a envoyé du ciel.

834. On fait quelquefois ellipse du complément immédiat d'une préposition: mais ce genre d'ellipse est très-rare; j'en ai donné un exemple ailleurs (n.º 1045, 1.1" part.).

835. Après L's totalité; et les autres mots qui doivent de leur nature être employés en rapport d'annexion, on fait très-fréquemment l'ellipse du complément, comme je l'ai déjà observé (n.º 253).

836. Il arrive assez souvent que deux propositions conditionnelles étant en opposition l'une avec l'autre, et devant avoir chacune pour corrélatif (n° 184) une proposition indicative ou impérative, on supprime celle qui devroit servir

<sup>(1)</sup> C'est le 182 vers de la Moallaka de Tarafa,

de corrélatif à la première proposition conditionnelle. L'opposition qui doit être entre ces quatre propositions, suffit pour indiquer cette ellipse. Exemples:

Si tu fais pénitence et si tu remoners à tes discours, (je te pardonnerai); sinon, je donnerai ordre à mes serviteurs de t'écorcher, je remplirai ta peau de paille, et je te ferai pendre à la porte de Zawila.

S'il paie ce qu'il doit, (laisse-le); sinon tu vendras tout ce qui lui appartient et tout ce qui appartient à ses gens, et tu l'enverras, lui et ses gens, dans la forteresse d'Alexandrie (1).

837. Une semblable ellipse a lieu aussi après les mots qui, ainsi que je l'ai dit ailleurs (n.º 403, 1.º part., et n.º 663, 2.º part.), renferment la valeur de la conjonction oj l. Tel est occidans l'exemple suivant:

<sup>(</sup>i) On trouve des exemples de cette ellipse dans l'Exode (chap. XXXII.e, vers. 32), et dans l'Exonglle de Saint Luc (chap. XII., vèrs. 9). Ils sont aussi trei-communs dans les auteurs grecs; je n'en citeral qu'un seul, tiré de l'Iliade (llv. 1, vers. 13 et suiv.).

Απ' ει μεν δώσουσι κέσες μεχάθυμοι Άχαιοί, Άρσαν θες κατά θυμόν, όπως ανθάξιον έσει.

Ei di xe mi diworr, izw di xer aillos ixuman
"H reor, n Aiarlos, iwr xieas, n Odvonos

Αξω έλων.

Voyez ce que j'ai dit a ce sujet dans le tome XLIX des Mémoires de l'Académie des belles-lettres, pag. 97, note.

الْمُتَوَّانِيَّةِ وَيَتَغَفَّى فِي "الْبَسَنِ تَفَقِّى ٱلدَّهٰمِ فَتَنْ بَادَرَ فِي ٱلْأَدْرِيَةِ وَالْإِ لَمْ يُقَتِّى عَلَىٰ اللهِ الله يُقْتِّى عَلَىٰ اللهِ الله

Le poison passe dans les veines dont le sang est fluide, et le congèle; alors les canaux de la respiration animale sont obstrués, et le poison se répand dans tout le corps, comme l'huile quiconque se dépêche en ce cas d'avoir recours aux remèdes (peut prévenir la mort); sinon, l'on ne peut pas empêcher l'effet du poison.

838. On fait aussi quelquefois, après une proposition suppositive exprimée par 1, l'ellipse de la proposition corrélative. Ex.:

"Si-tu-imaginois un signe qui put servir aux hommes à rectifier leur prononciation, et à fixer les voyelles des inflexions grammaticales dans le livre de Dieu, (.tu ferois une bonne chose).(1).

Si ceux qui ont été incrédules, savoient (le sort qui les attend), au jour où ils ne pourront écarter le feu de leurs virages ni de leurs dés, et où ils ne trouveront auçun secours, (assurément ils se convertiroient).

Si j'avois de la force (pour vous résister), ou si je pouvois me réfugier dans un lieu fort, ( je ne consentirois pas à ce que vous exiger, de moi ).

839. La même ellipse a lieu après 📆 , et j'en ai donné précédemment un exemple (n.° 738).

<sup>(</sup>i) Cette forme d'expréssion est usitée en hébreu et en grec. ( Vérez l'édition de la Philologie sacrée de Glassius, par Dathe, tom, 1, pag. 522. ) Nous en faisons aussi usage dans le discours familier.

840. Une ellipse d'un autre genre est celle par laquelle on supprime, dans une proposition, un verbe qui se trouve indiqué implicitement par un autre verbe exprimé dans la même proposition, c'est-à-dire que l'on donne à un même verbe deux complemens, dont un seul lui convient réellement, et l'autre ne lui convient qu'improprement, et suppose un antécédent qui a plus ou moins d'analogie avec l'antécédent du rapport précédent, en sorte que l'antécédent exprimé suggère l'idée de l'antécédent sous-entendu, à ceux qui entendent ou qui lisent (1). Cette ellipse est assez fréquente en arabe. Exemples:

مُّ يُحْرِيُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلَقُوا أَمَّةًكِمْ ثَمَّ لِلنَّكُونُوا شَيُوحُكِ وَلِيَبْلُعُوا

Ensuite il vous fait sortir ( du sein de vos mères ) dans l'âge de l'enfance; puis, que vous parveniez à l'âge fait, que vous de-. veniez des vieillards, et que vous atteigniez un terme fixé.

وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُوهُ

Satan seul me l'a fait oublier, que je m'en souvinsse. ، تَرَاهُ كَأَنَّ ٱللَّهَ يَخِدَعُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ

Tu le verras dans un état qu'il semble que Dieu lui coupe le nez et les yeux.

Le sens est, dans le premier exemple, puis IL FAIT que "et dans le second , et IL A EM ; ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ لِيَبْلُغُوا vous parveniez Ainsi le verbe وَمَنَعَنِي أَنْ أَذْكُرَهُ PECHE que je ne m'en souvinsse

<sup>(1)</sup> C'est ainsi que Moïse dit ( Exode, chap. XX, vers. 15 ): Tout le peuple poyoit les tonnerres et les éclairs , et le son de la trompette , c'est-à-dire , et ENTENDOIT le son de la trompette; que S. Paul dit (1, Corinth. chap., 111, vers. 2): zana unas iminou, nai i Becona, je votes ai donné à boire du lait; et non une. nourriture solide, c'est-à-dire, et je ne vous aj point donné à MANGER une noutriture solide. ( Voyez Glassius, Philol. sacr. ed. Dath. tom. I, pag. 630. ). H.

et de même le verbe يُمْرِجُ est renfermé implicitement dans يُجْعَلُ est renfermé dans مُمَوَّ est renfermé dans

841. Quelquefois le verbe dont on fait ellipse est directement opposé à celui qui est exprimé. Exemples:

Il empêcha les hommes de lui dire notre Seigneur, et de ne pas baiser la terre devant lui.

servissent, pour montures, de mulets et d'ânes.

Il faut suppléer ainsi le sens dans le premier exemple : اَمْرَعُمْهُ

المَّرِقُ اللهِ suspléer ainsi le sens dans le premièr exemple: وَارْوَدُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهِ ال الرَّالُولُ اللهُ يَكُونَ وُكُونِهُمُ وَ (LELEUR ORDONNA de ne pas baiser la terre devant lui (); et dans le second, وَأُمُونُ وَكُونُهُمُ وَرُكُونُهُمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(1)</sup> On peut encore, pour expliquer cet exemple, supposer que la négation est employée pléonastiquement. Cette sorte de pléonasme de l'adverbe négatif est admis effectivement dans la langue arabe, comme je l'ai déjà dit (n.º 1138, 1.0 part.), et comme je le montrerai encore dans le chapitre suivant.

<sup>(2)</sup> C'est ainst que S. Paul dit de certaînes gens (1, Tim. ch. 1v, vers. 3): xoxoruro pausir, attigéou [Soquaturo, qui empéchen de su marier, de s'adstenir des riandes, c'est-é-dire, a o RomoNNENT de s'abstenir des riandes. (Veyze Classisse, Philol. sarr. tom. 1, p. 65p.) Térence fait dire de même au paraștie Phormion:

Negat Phanium esse hanc sibi cognatam Demipho! Hanc Demipho negat esse cognatam!.....

Neque ejus patrem se scire , qui fuerit!....

Nec Sulphonem ipsum scire, qui fuerit!.....

c'est-à dire , hanc Demipho negas esse cognatam , et AlT-se nescire ejus patrem , qui

842. Il peut se faire aussi que l'idée du verbe dont on fait l'ellipse, soit renfermée dans un autre mot qu'un verbe. Ex.:

Nous avons mis sur leurs cœurs des voiles, qu'ils le comprennent.

Nous avons placé dans la terre des (montagnes qui lui servent comme de) pilotis solides, qu'elle ne renversât les hommes en s'ébranlant.

Dans le preinier exemple, le sens est, des voiles qui empéchent qu'ils ne le comprennent, l'idée du verbe cu empécher, faire obstacle, étant renfermée dans le nom le soiles. Dans le se cond, il faut sous-entendre le de peur que, ou bien pour l'empécher; mais cette idée de précaution contre une secousse ést renfermée dans celle de pilotis soildes.

On peut expliquer de même ce' passage de l'Alcoran, qui paroît, si l'on n'a point égard à ce qui précède, susceptible d'un double sens:

Ceux qui croient eu Dieu et au jour du jugement, ne te demanderont point la permission, qu'ils exposent pour la cause de la religion leurs biens et leurs vies.

Le sens est, ne demanderont point la permission de demeurer chez eux, et NE REFUSERONT POINT d'exposer &c. (1).

fuerit! AIT etiam se nescire Stilphonem ipsum, qui fuerit! ( Phorm. Act. II , sc. II ). Virgile dit aussi, par une semblable ellipse ( Géorg, liv. I, v. 92 ):

Ne tenues pluviàt, rapidive potentia solis .

Acrior, aut Borece penetrabile frigus adurat.

<sup>(1)</sup> Voyez l'Alcoran, sur. 9, vers. 46. On peut aussi expliquer ce passage.

Gg 2

قُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّ ٱلْفَالْمِينَ أَنْ أُرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآيَيْلَ

Dites-lui tous deux: Nous sommes les deux envoyés du maître des mondes, (te DISANT) QUE: Envoie avec nous les enfans d'Israël.

Il faut sous-entendre مُتَوِّلُ disant, ou bien المُعَوِّلُ qui disons. 844. Quelquefois l'ellipse n'est pas même indiquée par la conjonction أنَّ . Exemple:

وَاذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا مِّيِقًا مُقَرَّبِينَ دَعُوا فَمَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ وا ثُبُ ورًا وَاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا

Lorsqu'ils seront précipités dans un lieu étroit de l'enfer, ils

وَهُمُ ٱلْمَشِيرَةُ أَنْ يُسْبِطِي حَاسِدُ أَوْ أَنْ يَبِيلُ مَعَ ٱلْمَدُو لِيَامُهَا

en suppount que Colici signifie également demander la perminion et la disponse. Jal inisé absister lei tout ce que J'avoit dit, dans la 1.º édition, pour le pluquer et justifier l'emploi de la conjonction (j) gre, dans tous les cas où elle semble renfermer la valeur d'une négation, et signifier de pur que ou afia que n'. Les schollates arabés supposent en général qu'il y a alors, avant la conjonction, l'ellipse du mot (a) se ; et en effet, il est contraire au bon sens de supposer que, dans l'institution primitire du languge, un même mos pulses servir à affirmer et à nier. La thérôt que j'al trapote me semblé etre la cause primitire qui s'introduit dans la langue cette masière de éraprimer, où il parori y, avoir ellipse de la négation. Mais je dois reconnôtre que l'usuge a été plus loin, et qu'il y a réellement des cas aues fréquens où l'analyse grammatica et qu'il y a réellement des cas aues fréquens où l'analyse grammatica et qu'il y a n'ellement des cas aues fréquens où l'analyse grammatica calge qu'on admetire, avec les grammarients de l'école de Barra, l'ellipse du mot l'applica du mot l'applica de l'applica du mot l'applica de 
appelleront alors une mort. (ON LEUR DIRA:) N'appellez pas une seule mort, mais appelez beaucoup de genres de mort.

après le mot عَنْ pris adverbialement, et signifiant à plus forte raison (n.º 1163, 1.º part.). Pour entendre ce que je veux dire ici, if faut observer que d'ordinaire, si le mot adverbial مُنْكُلُّ dans cette signification, est suivi d'un nom, on interpose entre l'adverbe et le nom l'une des prépositions مَنْ مَنْ فَا لَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

Si tu donnes ordre à quelques gens de prendre les personnes qui lui sont les plus chères, et à bien plus forte raison ses richesses, il ne te le refusera pas.

فَوِمَاءُ ٱلهِّنْيَانِ وَٱلْأَطْفَالِ كَثِيرَةُ ٱلرَّطُوبَةِ بِٱلْقِيْمَانِ إِلَى دِمَّاءِ ٱلشَّبَابِ فَضْلَا مِنْ دِمَاءً ٱلْبَشَاءِ

Le sang des enfans et des petits enfans est d'une nature trèshumide en comparaison de celui des jeunes gens, et, à bien plus forte raison, en comparaison de celui des vicillards.

Si le mot مَنْ فَ est suivi d'un verbe, on doit de même interposer entre l'adverbe et le verbe la préposition مَنْ, suivie de la conjonction أَلْ. Exemples:

N'approchez pas du bien de l'orphelin; à plus forte raison n'en usez point à discrétion, ou bien loin d'en user à discrétion.

La plupart d'entre eux n'ont pas même connu ce que je viens de rapporter, bien loin d'y ajouter quelque chose (1).

<sup>(</sup>۱) Ce passage est tiré du traité de Razt ou Rhazes, de varielis et merbillis , pag. 14; mats l'éditeur, M. Channing, a imprimé فصلا pour ليريد , et يريد و الم

Mais, dans ce cas, on fait souvent ellipse de la préposition عَنْ , comme on le voit dans l'exemple suivant :

N'approchez point de la fornication, en en formant le dessein, ou en faisant les actions qui en sont le prélude, bien loin de la commetre effectivement (1).

846. On sait que quand la préposition J gouverne un verbe à l'aoriste subjonctif, c'est en vertu de la conjonction of sous-entendue (n.º 1055, 1.º part.). On peut aussi exprimer of et faire l'ellipse de J; mais il n'est pas permis de faire l'ellipse des deux particules en même temps. S'il y en a des exemples, c'est une licence, comme dans ce vers:

O toi qui me fais des reproches (de ce que) je me trouve au combat et que je fréquente les assemblées de plaisir, peux-tu m'assurer une vie immortelle!

847. Il n'est pas très-rare qu'après une particule conjonctive on fasse l'ellipse d'une préposition qui a précédé la conjonction, mais qui, suivant l'usage, devroit être répétée devant un second complément. Exemples:

Respectez et craignez Dieu, au sujet duquel vous vous faites des questions réciproquement, ainsi que (AU SUJET) des parens.

au lieu de بر ين et a fait un un contre-sens, en traduisant, imò plerique corum non noverunt qu'id per ista soluit, quæ distinciè memorari.

<sup>(1)</sup> J'ai observé allleurs, comme règle générale, que, quand un verbe intransidif a pour complément of, fisiant, avec le verbe qui suit cette particule, la fonction de nom d'action. on peut supprimer la prépasition dont l'emploi seroit indispensable avec un complément ordinaire (n° 679).

فَٱلْيَوْمَ ثَزَبْتَ تَغِيُونَا وَتَشْتِهُنَا فَأَذْعَبُ فَمَا بِكَ وَٱلْأَيَّامِرِ مِنْ عَبِ

Aujourd'hui tu t'es rapproché pour nous accabler de s.itires et d'injures. Retire-toi; de ta part et (DE LA PART) de la fortune, il n'y a rien dont on doive s'étonner.

بِنَا أَبَدًا لِا غَيْرِنَا تُدْرَكُ ٱلْمُنَى ﴿ وَتُكُفِّفُ غَمَّاءُ ٱلْخُطُوبِ ٱلْفَوَالِحِ

C'est par nous, et non (PAR) aucun autre que nous, qu'on peut voir se réaliser les espérances, et se dissiper l'affliction des malheurs les plus accablans.

848. On pourroit considérer comme une sorte d'ellipse l'emploi qu'on fait très-souvent, dans l'expression des termes circonstantiels de temps ou de lieu, de l'accusatif, au lieu de se servir d'une préposition (n.\* 145). Mais comme la préposition supprimée est remplacée par la forme adverbiale du nom mis à l'accusatif, je ne saurois considérer cela comme constituant réellement une ellipse [1].

849. Il n'est pas rare qu'on emploie une préposition avec son complément, en faisant ellipse de l'antécédent qui devroit former le premier terme du rapport dont la préposition est l'exposant (a). Je ne parle pas ici des cas où cet antécédent est, ou le verbe وَهُوْرُ مِنْ اللهِ وَهُوْرُ وَمُؤْمِّ مِنْ اللهِ وَهُوْرُونُ وَمُوْرُونُ وَمُؤْمِونُ وَمُوْرُونُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمِونُ وَمُوْرُونُ وَمُوْرُونُ وَمُؤْمِونُ وَمُوْرُونُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمِ

<sup>(1)</sup> Les grammalitens supposent, dans quelques autres cas fort rares, qu'il y a ellipse d'une préposition, remplacée par l'accusatif du nom qui devoit être régi par la préposition. Mais ce sont des anomalies dont ou doit peu-tèrre rendre raison autrement, et qu'en tout cas il ne faudroit pas limiter. Voyez mon Authologie grammalicale autre, pags 4,4.

<sup>(</sup>a) Les grammalifens arabes prétendent qu'il se trouve quelquefué des prépositions qui ne dépendent d'aucun antécédent, exit à appliquent spécialement cette exception aux prépositions — et ... (Anthologie gramman. carde, pr. 163). C'est une erreur, et l'analyse prouve que toute préposition a nécessalrement un antécédent, exprimé ou sous-entendu.

L'ellipse dont je veux parler ici a beaucoup plus d'importance. On en a déjà vu un exemple (n.º 832) dans le vers suivant, que j'ai cité à l'occasion d'un autre genre d'ellipse:

Tantôt, avec sa queue, (elle se frappe) derrière le cavalier monté en croupe, tantôt (elle frappe) sur une mamelle semblable à une outre desséchée, flasque et dépourvue de lait.

Dans ce vers, مَنْلُهُ peut être considéré comme complément objetif immédiat مِمْ نُولُ لَهِ sous-entendu; et l'on peut aussi supposer qu'il y a ellipse, non-seulement du verbe, mais encore de son complément immédiat, qui peut être المُنْفَةُ sa croupe, et que مُنْفَقُ عُورُهُا لَمُ اللهِ عُمْرُومُا لَمُ اللهِ اللهُ 
Voici un autre exemple de ce genre d'ellipse :

إِلَّا أَكُنُ مِثْنَ عَلِمِتِ فَأَسَّسِي ۚ إِلَى نَسَتِهِ مِثَنَ جَهِلْتِ كَرِيمٍ S je ne suis pas (ô femme) d'une des familles qui te sont connuts, (j'appartiens) à une race noble, du nombre de celles que tu ne comois pas.

Il ést évident qu'il y a ici l'ellipse de l'antécédent de la préposition [ع]: cet antécédent sous-entendu peut être أَنْسَيْلُ ou أَنْسَيْلُ, comme je l'ai exprimé dans ma traduction (i).

850. C'est par une ellipse de la même nature qu'on dit, الى غَيْرِ ذَاكِ et autres choses semblables, إلى غَيْرِ ذَاكِ اللهِ غَيْرِ ذَاكِ إِلَى الْحِرِهِ إِلَى اللهِ عَبْرِ ذَاكِ اللهِ عَبْرِ ذَاكِ اللهِ عَبْرِ ذَاكِ اللهِ عَبْرِ ذَاكِ اللهِ عَبْرِ ذَالِكَ اللهِ عَبْرِ اللهِ إِلَّهِ اللهِ عَبْرِ اللهِ اللهِ عَبْرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَبْرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الْنِيْلُ . C'est encore par une ellipse de ce genre qu'on dit , الْنِيْلُ عَبِّى retire-toi , الْنِيْلُ عَبِّ

<sup>(1)</sup> Voyez le Hamasa, édition de M. Freytag, pag. 138

qu'on emploie les prépositions J et عَلَى sans antécédent grammatical, la première pour exprimer un droit, une créance à exercer, la seconde pour indiquer un devoir ou une dette (n.º 1049 et 1062, 1.1° part.).

تَعَلُّ لَكَ فِي كُنَّا , On dit souvent, par une forme elliptique وَعَلَّ لَكَ فِي كُنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّ عَلْ لَكَ رَغْمَةً فِي كَنَا as-tu besoin! ou عَلْ لَكَ حَاجَةً فِي كُنَا

as-tu le desir de telle ou telle chose (1) ?

853. On dit de même, avec ellipse d'un verbe, إَمَّنْ لِي بِذَا ce qui peut, suivant les circonstances, signifier, qui m'assurera cela? ou qui me répondra de ceci (2)!

854. Il y a un assez grand nombre de mots qui sont em-النيام الأفعال ployés adverbialement, et que les Arabes nomment noms des verbes. Tels sont, وَوَيْدَ , مَرْعَانَ , مَرْعَانَ , هُدَانَ , دُونُكَ , رُونِدَ , مَرْعَان Toutes ces expressions renferment l'ellipse d'un verbe, comme quand on dit, vite! hardi! courage! à toi! &c. On peut voir ce que j'en ai dit ailleurs ( n.º 955 et suiv. et.h. 1190; I. f part. ).

Une autre ellipse, à-peu-près pareille, est cette façon de parler, et comme si déjà, c'est-à-dire, on eut dit que l'affaire

étoit déjà terminée (3).

855. Une autre ellipse bien plus remarquable est celle de la négation avec le serment, le serment tout seul, suivant les gramriens arabes, rendant la proposition négative. Ce genre d'ellipse, condamné par les grammairiens de l'école de Basra, est assez fréquent dans le style relevé et en poésie. Exemples :

<sup>(1)</sup> Djewhari observe qu'en répondant à une semblable question , il faut dire , avec la même ellipse, إِنَّ لِي فِيهِ ,ou إِنَّ لِي فِيهِ ,ou إِنَّ لِي فِيهِ ,ou enfin , أَمَّا لِي فِيهِ faut bien se garder de dire , ان لي فيه فسالا .

<sup>(2) ·</sup> Voyez mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance XVII.e, p. 165.

<sup>(3)</sup> Voyez le même Commentaire, séance XXIXS, p. 311.

Ils dirent: « Par Dieu! tu (ne) cesses (point) de te ressouvenir » de Joseph (1). »

Je ne cesserai d'en losser une cotte de mailles, jusqu'à ce que je sois caché dans les entrailles du tombeau.

Le mot J | équivaut à J | J, parce que le poête avoit dit plus haut, J'en jure par les princes de la race de Yareb (2).

856. On fait parfois ellipse du waw qui est appelé إِنَّ آلْحَالُ parce qu'il sert à désigner les propositions qui font fonction de termes circonstantiels d'état (n.° 1213, 1.º part.). Un poëte a dit:

Elle dort encore lorsque le jour est déjà grand, sa couche étant couverte de parcelles de muse.

(1) La négation n'est point exprimée dans le texte; mais Bédiswa'i observe, sur ce pasage de l'Alcoran (sur. 12, vers. 85), que l'ellipse de la négation ne zend point le sens inicertain, parce que le serment, toutes les fois qu'il n'est pas accompagné d'un signe précis d'affirmation, emporte la négation. Il compare cette expression à celle d'un poète qui a dit;

فَقُلْتُ يَمِينَ ٱللَّهِ أَسْرَحُ قَاعِدًا

J'ài die - J'as jure pue le sum de Dieu, je (ar) cuteria (pus) de me totie assis.

Ce vers est d'Amrillais; il se trouve cité dans les gloses da poème d'EbsDoreid, de l'édition de M. Agg. Haistma ('Pérenaim Ils Doreid com sobolis
ants, pug. 1.) Voici le texte de la glose de Bédshavi:

أن لا تَفْتُو رُنَّ مُوَالِمَ مُقَالِمًا وَمُنْ مُؤْلِمًا مُقَالِمًا فَيْكُونُ لِمُوالِمًا فَيْكُونُ لا يَلْتُومُ وَلاَلُونَامِ فَيْلُوا وَمُقَالِمًا وَلاَلِمُ مُؤْلِمًا فَيْلُوا وَمُقَالِمًا وَلاَلِمُ وَلَالَ المُمْ اللهَ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ وَمُنْفَالِهِ فَيْلًا لَمُنْفِيلًا فِي فَانَ النَّهِمُ وَإِلَّا لَمُمْ وَاللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنْفِقِيلًا وَاللهُ وَاللّهُ مُنْفِقًا فِي اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنْفِقًا فِي اللهُ اللهُ مِنْفُولًا للهُ وَلا للهُمُولِيلًا اللهُ وَاللّهُ وَلا اللهُمُولِيلًا اللهُ اللل

يَكُنْ مَعَهُ عَلَّمُمَّ الْأَنْبَاتِ كَانَ عَلَى اللَّهِ فِي Voyez aussi, sur cette ellipse de la négation, mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 91, 92 et 1935.

(2) Voyez l'édition du poème d'Ebu-Doréid par Haltsma, vers 73, pag. 64 et 231; et celle de Scheidius, vers 69, pag. 6 du texte et 25 de la traduction.

وَفَتِيتُ Suivant les règles de l'analogie, le poête devoit dire,

857. Il arrive fréquemment qu'en répondant à une question, on fait ellipse de tout ce qui peut être suppléé par la question qui a été faite. Exemple :

Il me dit: Demande ce que tu voudras. Je dis: (PUIS-JE DE-MANDER) quelque chose que ce soit! Oui, réponditil. Je dis alors: (JE DEMANDE) une de ces deux jeunes filles.

Cette sorte d'ellipse est commune, je pense, à toutes les langues. On voit, par notre exemple, qu'on doit suivre pour la syntaxe désinentielle dans la réponse, les mêmes règles que l'on auroit suivies si l'on se fût exprimé sans ellipse.

858. Il arrive quelquefois qu'après les confonctifs من , ألوى et U, on fait ellipse de la proposition confonctive; mais cette aposiopèse ou réticence appartient à la rhétorique et non à la grammaire (1).

859. Il y a beaucoup d'autres ellipses que l'on ne peut rapporter à aucune des règles générales; en voici une de ce genre :

Ils ont présenté du lait mélé d'eau: avez-vous jamais vu le loup! (c'est-àdire, du lait mélé d'eau, dont la couleur, qui est d'un blant sale et tirant sur le noir, rappelle à ceux qui le voient l'idée du loup, et fait que l'un d'eux demande à son camaradé s'il n'a pas yu le loup).

Il faut donc sous-entendre ici عِنْهُ رُونِيَهِ qu'on dit en le voyant : Avez-vous vu le loup!

<sup>(1)</sup> Voyez des exemples de cette réticence, dans mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance L, pag. 598.

860. Je crois pouvoir considérer comme une expression elliptique, ce qui a lieu lorsque, voulant parler de deux choses différentes, mais qui ont entre elles un rapport commun de ressemblance, de proximité ou d'opposition, on se contente d'énoncer l'une des deux, en méttant son nom au duel. Ainsi l'ondit, والتُقريل les deux lunes, pour le soleil et la lune; التُمْورِيّا les deux oriens et التُمُورِيّا les deux occidens, pour l'orient et le couchant (1).

## CHAPITRE XXXIII.

## Du Pléonasme.

861. Ce que l'on entend par pléonasme est précisément le contraire de l'ellipse; et au lieu que, dans celle-ci, il faut, pour avoir la plénitude du sens, restituer un ou plusieurs mots qui ne sont point exprimés, dans le pléonasme, il faut, pour ainsi dire, supprimer mentalement un ou plusieurs mots qui n'ajoutent rien au sens, et dont le retranchement, loin de rendre le discours moins intelligible, en faciliteroit au contraire l'analyse, et par conséquent l'intelligence.

On pourroit remarquer, dans l'usage de la langue arabe, un assez grand nombre de diverses sortes de pléonasmes; mais si l'on a bien saisi ce que nous avons dit dans cette Syntaxe, on n'aura pas besoin que nous rappeñons ici toutes les circonstances où cette figure de grammaire a lieu.

'862. Observons seulement que le plus souvent elle est destinée à donner de l'énergie ou de la clarté au discours, et

<sup>(1)</sup> Voyez, ause sujet, une observation importante de M. Wilimet, dans ses notes sur l'édition de la Moallaka d'Antara, publice par M. Mesnil, p. 169.

Au reste, on peut entendre par المُشْرِقَالِ l'orien d'thé et celui d'hiver, et fiterpréter de la même façon المُسْرِقال.

alors ce n'est pas un pur pléonasme. Ainsi, dans cet exemple, وَالْمَانِ فَالَعَوْدِي اللهِ اله

863. Il y a de même une sorte de pléonasme du pronom, lorsqu'il est employé à la place d'un nom, mais à la charge d'enonce ensuite le nom même que le pronom représentoit, ou à la place du sujet ou inchoatif d'une proposition composée, comme ومُوسِرُ الشَّاعِينَ المَّاقِينَ المَاقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَاقِينَ المَاقِينَ المَّاقِينَ المَاقِينَ المَّاقِينَ المُعْلَّقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَّاقِينَ المَاقِينَ ا

864. Toutefois je reconnois plus véritablement un pléonasme dans la répétition du pronom personnel au nominatif après le pronom affixe (1), comme dans ces phrases (n.º 643):

" malheur à moi , MOI! أَلْوَيْلُ لِي أَنَا

مَا مَنْعَكُمُا أَنْتُهَا qu'est-ce qui vous a empêchés, VOUS DEUX!

les bonnes مَا تُقَدِّمُوا لِكُنْفَيكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِنُوهُ عِنْدَ آلِهَ هُوَ خَيْــــرّا



<sup>(1)</sup> Ce genre de pléonasme paroit avoir aussi été d'usage en hébreu. Voyez A. Schultens, Opera minora, pag. 180 et 181,

œuvres que vous avez envoyées devant vous, vous les trouverez, ELLES, auprès de Dieu, comme un bien (1).

865. Je ne sais si l'on doit considérer comme un vrai pléonasme l'usage que l'on fait quelquefois du pronom affixe de la seconde personne, comme particule compellative (عرب المُعلَّفِي اللهِ 
Cet usage des pronoms affixes de la seconde personne a lieu ordinairement avec les articles démonstratifs (n. º 968 et suiv. 1.º part.); et ils sont tellement unis et pour ainsi dire amalgamés avec ces articles, qu'on peut les regarder comme en faisant, en quelque sorte, partie (3).

<sup>(1)</sup> Cet exemple est tiré de l'Alcoran, sur, 73, ver, 20, il a cala de partuller, que 5 ne suit pus immédiatement l'affixe 6 de 5,55, qu'il dervoit curritorre. Aussi plusteurs grammairlens ne considérent point lei 5 connne derissé à arretoirre 3,55 mais le regardent comme réparant 10 de deux complement du verbe 15,55 il y en a même qui lisent 15,55 au 0,55 de 16,56 qu'il plement de ces deux leçons est la véritable.

<sup>(2)</sup> Je me sult servi de ce terme, faute d'en trouver un autre. Le mot de particule compellative répond précisément aux termés arabes أَ اللَّهِ مَا أَنَّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَا

<sup>(</sup>s). Cet usige pléonsitique des pronoms se retrouve en latin et en grec, et a été observé par les critiques. Cicéron, écrivant à Atlicus ( Epita. M Atlic. lib. 11, epita. ), lui dit: Épitalois quam a se avidé aprenarm, su soleo, sec 7181 sumitis poems verine Roma; et ailleurs [lib. VII], epit. 19. 1: Fer. 7181, 11 mas file, mar accepi literars sigle. On emplois esoverent de cent mailre, en

866. Mais il y a des cas infiniment plus rares, où le même usage des pronoms affixes a lieu avec d'autres mots. C'est ainsi que l'on dit:

أَرَأَيْنَكَ زَيْدًا مَا عَالُـهُ

As-tu vu Zeid, dans quel état il est!

Le sens est absolument le même que si l'on eût dit simplement, وَأَرَاَّهُونَ , et le pronom affixe d'n'a aucune fonction dans la proposition (1

en grec et en latin, les pronoms de la première personne. Aristophone (*Lystin*. vers 201), dit: προελαθού μοι που κάπερου, et ailleurs ( Αν. vers 145) : οίμοι ! μαθαμώς ημίτ παερε πίτ Βάλατ las. Virgile ( Glorg. liv. I, vers 45) dit :

Depresso incipiet jam tum M1H1 taurus aratro Ingemere.

(۱) Je tire cette observation et cet exemple du commentaire de Béidhawt sur l'Alcoran, sur, 6, vers, 40; et il ém sert pour expliquer le mot والمنافذة المنافذة المن

ٱلْكَافُ حَرْفُ خِطَابٍ أَكِّنَ بِهِ ٱلْشَمِيرَ لِتَأْكِيدِ لَا تَحَلَّلُ لَهُ مِنَ ٱلْإِعْرَابِ (Man. ar. de la bibl. du Roi, n.º a60, fol. 188 verse, )

Cette analyse est assurément la meilleure que l'on puisse faire de ce passage : je doute cependant qu'elle satisfasse les bons esprits. Je renverrai, au surplus, à ce ce que j'ai dit précédemment à ce sujet (n.º 1189, 1189 part.). Je puis citer une expression analogue dont on fait quelquefois usage en français dans le langage familier, et qui n'a d'aurre effet que de donner au discours plus d'énergie, de le rendre en quelqué sorte démonstratif, et d'associer ceux qui entendent le récit d'un événement, à cet événement même, qui cependant leur est totalement étranger. En voici un exemple:

Vous savez, mes amis, que je passe ordinairement la soirée seul avec mon fils, dans mon cabinets hier, pendant que nous étions seuls, et que nous lisions quelques vers d'Homère, voilà qu'il VOUS entre subitement un homme mal vétu et de mauwaise mine; il VOUS prendan siége, et, sans dire mot, s'assied auprès de nous (1).

867. Le mot le est aussi employé fréquemment comme pléonastique, et alors on le nomme مَا زَانِتُ (n.º1180, 1.º part.).

868. Le verbe d'est quelquefois employé d'une manière pléonastique, sans aucune influence grammaticale sur les autres mots qui composent la proposition, ni sur la valeur du temps des verbes qui peuvent se rencontrer dais la même proposition.

On en a déjà vu un exemple dans les formules des verbes admiratifs (n.º 590, 1.º part.); c'est ainsi que l'on dit:

La science des anciens etoit tres-exact

<sup>(1)</sup> Cela n'est guère admis en français que dans le style familier et dans celui de la comédie.

Racine dit (Plaideurs, act. 1, sc. 5):

Il VOUS eut arrêté le carrosse d'un prince,
Il VOUS l'eut pris lui-même......

Regnard ( Joueur, act. IV, sc. 9 ):

Je VOUS le conduirais poings liés à mon char.

Et Lafontaine ( Fables , liv. III , fab. 1 ):

On lui lia les pieds, on VOUS le suspendit.

, مَا أُمَــيِّ ne signifient pas plus que مَا كَانَ أُمَيِّ suivant les grammairiens arabes. Je pense, au contraire, que a un sens passé (1). كَانَةُ détermine ici le verbe admiratif كَانَة

sont quelquefois employés أَشْقَ et أَشْقَ sont quelquefois d'une manière pléonastique, comme ¿ عنان , suivant les gram-

mairiens arabes, dans les formules admiratives.

870. Le verbe c'é est encore pléonastique, quand il se trouve entre un sujet et un attribut, sans exercer aucune influence sur l'attribut. Exemple :

أُونَتِينَّ كَانَ مُوسَى Moise étoit-il donc un prophète!

Si أَحَانَ faisoit ici fonction de verbe abstrait, on auroit dit à l'accusatif. Il semble que, dans ce cas, on pourroit assimiler l'usage du verbe آف, privé de toute influence, à celui du verbe de autres verbes analogues; lorsqu'on emploie, la forme d'expression nommée (n.º 498).

871. On trouve aussi le verbe é placé entre une préposition et son complément, circonstance où il ne peut être que pléonastique. Exemple :

بُسُرًاءٌ بَنِي أَبِي بَكْبِرِ تَسَامَى عَلَى كَانَ ٱلْمُنَظَّقَمَةِ ٱلصِّلَانِ

مَا كَانَ يَنْفَعُنِي مَقَالُ نِسَآيِهِمْ ﴿ وَقُدِلْتُ دُونَ رِجَالِهَا لَا تَسْبَعَدِهِ

Selon lui, si l'on prend Le pour particule négative, on doit considérer le verbe comme corroboratif ، مُرَكِّنَة ; c'est à-peu-près ce que j'entends par pléonastique. Le sens est alors :

Il ne me servira de rien que leurs femmes disent, quand j'aurai été tué en prenant la défense de leurs maris : Puisses-tu ne pas périr!

C'est un semblable abus du verbe of qui sans doute à introduit dans l'arabe . أو et إِنْ كان au lieu de وان كان علن على et إِنْ كان au lieu de أَنْ عَانِ

<sup>(1)</sup> Tebrizi, dans son commentaire sur le Hamasa (p. 89, ed, de M. Freytag), fait une observation qu'il ne sera pas inutile de consigner ici. C'est à l'occasion du vers sulvant;

Les plus illustres des enfans d'Abou-Beer, montés sur des chameaux distingués par leur beauté et leur force, disputoient entre eux de la gloire.

de la geore.

"influe pas plus ici sur le sens que la explétif placé entre une préposition et son complément (n.º 1180, 1.º part.).

872. C'est d'ordinaire au prétérit que le verbe ¿ est employé d'une manière pléonastique. On trouve cependant aussi des exemples de ce pléonasme où ce verbe est à l'aostre.

873. On peut encore regarder comme un pléonasme l'usage qu'on fait assez souvent de l'adjectif verhal de la forme أيول في الله المنافقة والمنافقة 
874. Un genre de pléonasme qu'il est essentiel de remarquer, c'est celui qui résulte de l'emploi d'un adverbe négatif, après un verbe qui renferme déjà l'idée de la négation. Exemples :

Qu'est ce qui t'a empéché de NE POINT adorer Adam (c'est-à-dire, d'adorer Adam)!

Qu'est-ee qui t'a empêché de NE me POINT suivre ( c'est-àdire, de me suivre), quand tu as vu qu'ils s'étoient égarés (1)?

<sup>(1)</sup> Cette négation pléonastique est omise ailleurs, comme dans ce passage :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَقْصِطُوا فِي ٱلْمِتَاتِي فَأَنْكِبُوا مَا طَابَ لَـُكُمْ مِنَ ٱلنِّبَـــَآهِ. Et si vous craigner que vous Ne soyer POINT injustes envers les

Et si vous craignez que vous NE soyez POINT injustes envers les orphelins ( c'est-à-dire, d'être injustes ), éponsez ce qu'il vous plaira de femmes (1).

Et ils appréhendèrent que, sous prétexte d'être mort, quelqu'un N'échappât PAS ( c'est-à-dire, n'échappât) de leurs mains (2).

875. La négation y est encore explétive ou pléonastique dans les cas pareils aux exemples suivans :

## مَا مَنْعَكَ أَنْ تَنْعُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي

Qu'est-ce qui t'a empêché d'adorer ce que j'ai créé de ma main!

L'usge pléonsatique de la négation a aussi lieu en igreé, comme dans ce passage de l'évangile selon S. Luc : Le coq ne chantera joint adjustradi, que lu ne in est trois fist que lu Ne me cannois p. As; vach i, vach caraptien pui télévat pas (chap. XXII, vers. 34) : le sens est, que lu ne viat rois ique lu me commistes. S. lean dit de même: Celui qui ni que plass n'EST p.As le Christ, à saprisarseur l'genir six est à Xestée, pour celui qui ni que Jiun viet le Christ (1.7° fyiere de S. Jean, chap. II, vers. 22) : cette manière de Sexprimer n'est point étrangire aux mellleurs sérviains, comme la remarque un grammatrien grec. Voyre la seconde édition de la traduction d'Hérodote, par M. Larchér, ton III, note 339, p. 391 : Glassiba, Philid. sac tom 1, p. 435.

M. Lee a beaucoup critiqué, dans sa grammaire hébraique ( a Crammar of he helrer Maguage, pag. 137), ce que je dis lei et dans les neus sunais; mais il paroîn m'avoir lus avec hien de la légèreté, et ne m'avoir pas du tout compois. Si je le comprends hien moi-même, et la cru que cétoit la confjonction joi que je regardols, dans les exemples éties, comme plénosatique. Aussi n'ai-je pu faire aucun usage de sa critique, quelque dispobé que je 2018 à profiter de touie pa los servations, et sur-tout de yelles de M. Lee. Elle m'a seulement engage à mul-ripiter ici les exemples de cet usage pléonastique de l'adverbe negatif y.

(1) If en est autrement si l'on prononce l'and si; le sens alors est : si vous craignez de n'être pas justes.

(2) Il y a de même, en français, pléonasme de la négation ne. Si fon voutoit énoncer l'idée contraire, il faudroit dire: je crains qu'il n'échoppe point.

## أَنِي آلَلُهُ أَنْ أَمْهُوَ بِأَمْرِ وَلَا بِأَبِ

Dieu n'a pas voulu que je fusse noble du côté de ma mère N1 de celui de mon père.

Il n'y a point de bête marchant sur la terre, NI d'oiseau volant avec ses deux ailes, qui ne soient des nations semblables à vous,

إِهْدِنَا مِرَاطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَعْمُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ Conduis-nous dans la voie de ceux sur qui tu as répandu des

bienfaits, qui n'ont point été l'objet de ta colère, NI égarés. كَأَنَّ غَيْرٌ مَهِيبِ عِنْدُ ٱلنَّفُوسِ وَلا مُطَّلِع عَلَى حَقَّايُقُ ٱلْأُمُّورِ

Il-n'étoit point respecté des hommes, NI jugeant bien de la vraie nature des choses (1).

876. On trouve encore quelque fois un pléonasme de l'adverbe négatif, dans les propositions conditionnelles elliptiques dont j'ai parlé ailleurs (n.º 836), telles que celle-ci : S'il paie ce qu'il doit (laisse-le); sinon, tu vendras ce qui lui appartient, &c.

Dans ce cas, l'usage s'est introduit dans le langage moderne, d'admettre dans la première proposition une négation qui est tout-à-fait superflue, et même contraire à l'analyse de la phrase. Ainsi, au lieu de dire, comme dans l'exemple cité, ¿is s'il paie , on dit , وَأَنْ لَمْ يَدْفَعْ , NE paie POINT.

Quelque singulière que soit cette manière de s'exprimer, j'en ai vu un très-grand nombre d'exemples. Je vais en citer quelques-uns

أَيُّهَا ٱلْمَالِكِ إِنْ لَمْ تَأْخُذُ لِي حَتَّى مِنْ وَلَدِكَ وَأَلَّا عَرَبْتُ هَذَا ٱلسَّمْ

<sup>(1)</sup> On peut observer qu'il y a aussi une sorte de pléonasme dans l'usage qu nous faisons de ni, au lieu de la simple conjonction et

O roi, si tu NE me venges PAS de l'affront que j'ai reçu de ton fils; sinon, j'avalerai ce poison. Le sens est: Si tu me venges de l'affront que j'ai reçu de ton fils, à la bonne heure; sinon &c. (1).

وَحَمَّرَ مَعْدَهُ حُمَيْنُ بَاعًا مَكَّةً وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ظَاهِر ٱلْبِلَادَ ٱلَّتِي كَان ظَاهِرٌ أَخَذَهَا مِنْ حُكُومَةِ ٱلشَّأْمِ وَتَهَدَّدُ ظَاهِرًا إِنْ كُنْتَ لَا تُرْجِعُ ٱلْبِلَادَ وَإِلَّا مِن رُجُوعِي مِنَ ٱلْحَجِّ لَا بُدُّ مِنْ قَتْلِكَ

. Hosein, pacha de la Mecque, vint ensuite, et il voulut retirer des mains de Dhaher les cantons que Dhaher avoit pris du gouvernement de la Syrie; il menaça donc Dhaher, et lui dit : « Si tu NE restitues PAS ccs cantons ; sinon , à mon retour » du pélerinage, il n'y a pas de doute que je ne te fasse mouprir. De sens est : Si tu restitues ces cantons, à la bonne heure: sinon &c.

فَإِنْ لَمْ يَرْضَ رَبُّ ٱلْمَنْزِلِ بِمَا ظَلَبَ ٱلضَّامِنُ وَأَلَّا تَنْرَكُهُ وَٱلْمَرَفَ

Si le maître de la maison (dont les latrines ont besoin d'être curées ), NE consent PAS à donner ce que demande le fermier ( du droit exclusif du curement des latrines ); sinon , le fermier le laisse et s'en vá. Le sens est : Si le maître de la maison consent à donner ce que demande le fermier, à la bonne heure; sinon, le fermier le laisse et s'en va (2).

ثُمُّ أَجَاتُهُ يُذْكِرُ عَلَيْهِ خَرَاتِ بِلَادِهِ وَيَأْمُرُهُ بِعِمَارَتِهَا وَأَنْ لَمْ يُعَبِّرُهَا וֹצׁ וֹעֹּ

Ensuite il lui fit réponse, en lui reprochant la dépopulation de

<sup>(1)</sup> Cet exemple est thré de la 5.º des Mille et une Nuits. Voyez the Oriental Collections, tom. 1.47, pag. 148. L'exemple suivant est tiré d'une histoire manuscrite du scheikh Dhaher.

<sup>(2)</sup> Voyez ma Chrestomathie arabe, 2.º édit.; tom. I, pag. 203.

ses états, et lui ordonna de les faire refleurir, ajoutant que, s'il NE les rétablissoit POINT, sinon, sinon. . . Le sens est, ajoutant que s'il les rétablissoit, on lui pardonneroit ses fauts passées; sinon, on le traitroit de telle et telle manière (1).

La fin de cette phrase offre un exemple de réticence ou aposiopèse, sorte d'ellipse qui appartient plutôt à la rhétorique qu'à la grammaire, comme je l'ai déjà fait remarquer.

877. On peut regarder comine une sorte de pléonasme l'emploi des mots dis ame et dis ail, qu'on ajoute par forme d'appositifs aux pronoms personnels exprimés ou sous-entendus : ces mots répondent au latin 'pitemet (n. '481).

878. Il y a encore un véritable pléonasme, lorsque, après le mot المنظمة المن

879. Ces deux sortes d'expressions pléonastiques font partie, comme je l'ai dit, de ce que les grammairiens arabes nomment de corroboratif je et ils les distinguent particulièrement sous la dénomination de تَرْكِينُ مُعْنَاتِينَ ومَا وَمَا وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَعَالِمُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّه

880. Cette demière espèce de corroboratif, que l'on peut ranger à plus forte raison parmi les pléonasmes, consiste dans la répétition expresse des mêmes mots, ou dans l'agrégation de deux mots qui ont absolument le même sens. Exemples

وَمَا أَدْرَاكَ مَا بَوْمُ ٱلدِّينَ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ... Qu'est-ce qui t'a appris ce que c'est que le jour du jugement !

<sup>(1)</sup> Chreswmathie arabe, 2,0 edit. tom. II, pag. 84 et 85.

QU'EST-CE (encore une fois) QUI T'A APPRIS ce que c'est que le jour du jug ment!

إِذَا دُحُّتِ ٱلْأَرْضُ دَحًّا دَحًّا.

Quand la terre sera brisée et réduite en poussière, EN POUSSIÈRE.

Tu es digne du bonheur, MERITANT (le bonheur).

Où est pour moi, Où EST le moyen de fair avec ma mule! ils sont arrivés, ILS SONT ARRIVÉS, ceux qui te poursuivent de près. Arrête, ARRÊTE (1).

أَنَا ٱلجُّاءُ كُلُّ ٱلجَّاعِ

Je suis le brave, totalité DU BRAVE ( c'est-à-dire, le brave par excellence ).

إِنَّى أَيِّ أَبِّي لَوْ تَحَافَظَۃٍ ۚ وَآئِنَ أَبِّي أَبِّي مِنْ أَبِيِّبِينَ

Je suis un homme fier, FIER, qui veille à la conservation de ses droits; et fils d'un homme fier; FIER, d'un genre de gens fiers...2).

Dans le second hémistiche de ce vers, il y a un double pléonasme. L'idée qui, dans cet exemple, est exprimée par la préposition في طور Pest quelquefois par un simple rapport d'annexion, dont, comme ici, le prémier terme est au singulier et le second au pluriel. C'est ainsi que pour dire, un lion terrible, on dit, au pluriel. L'est ainsi que pour dire, un lion terrible, on dit,

881. On peut regarder comme une sorte de pléonasme cette manière de s'exprimer, très-commune en arabe, une ville d'entre

<sup>(1)</sup> Sur le mot اللَّاحِقُوك, wyez.ci-devant, n.º 307.

<sup>(2)</sup> Le mot , que je traduis par fier, pour éviter l'emploi d'une périphrase, signifie un homme qui ne souffre pas qu'on lui fasse rialence, et qui résiste à tout empletement sur ses droits.

les vilde مَن ٱلْحُمُنِي un négociant d'entre les négocians كَاحِرُة ,ce qui cependant veut dire uniquement, une certaine ville, un certain négociant, et n'a point pour objet de donner de l'ênergie au discours.

882. Ce qui distingue essentiellement cette demière sorte de pléonasme de la précédente, qui est vraiment énergique, c'est que, dans la précédente, le second terme du rapport est indéterminé, et forme par conséquent, avec son antécédent aussi indéterminé, un véritable pléonasme, au lieu que, dans la dernière, le complément de la préposition de set déterminé.

883. L'espèce de pléonasme qui consiste à répéter deux fois le même mot, est souvent accompagné de l'ellipse de l'antécédent. C'est ainsi qu'on dit. مَنْ الْأَدُنَى الْأَدُنَى الْأَدُنَى اللَّذِينَ الْمُلِينَ الطَّرِيقَ المُلِينَّةِ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ prnds garde au l'alçaç l'echemin, LE CHE-min, c'est-à-dire, at l'alçaç l'echemin libre. Avec ce genre de pléonasme, l'ellipse de l'antécédent est d'obligation.

884. J'ai dejà observé (n.º 643) que, si l'on veut répéter par forme de pléonasme un pronom personnel, il faut employer l'un des pronoms personnels isoles qui représentent le nominatif, comme الله ألت ألت , quoique celui qui précède soit un pronom affixe.

885. Les adverbes affirmatifs ou négatifs, comme بَعْنِر أَجُلُ اللهِ عَلَى جَغِر أَجُلُ nan, peuvent se répéter par forme de pléonasme, comme مَعْنَ مُنْعُ مَنْعُ مُنْعُ مُنْعُ مُنْعُ مَا اللهِ y y nan, Non. On peut ausi employer deux adverbes affirmatifs différens ; comme غِيْرِ أَجُلُ out, OUF ( n. 1128, 117) part.).

886. Quant aux prépositions et aux conjonctions, si l'on veut les répéter, il faut aussi répéter leur complément, ou du moins lui substituer un pronom qui le représente. Ainsi l'on peut dire; أَنْ وَنَمُوا إِنْ وَنِمُا اللهِ وَهِمَا اللهِ وَهُوهِ وَهُمَا اللهِ وَهُوهِ وَهُمَا اللهِ وَهُمَا اللهِ وَهُمَا اللهِ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَمُعَلَّمُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَهُمُ اللهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَهُمُوا اللهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَمُعْلِمُوا اللهُ وَهُمُوا اللهُ وَهُمُ اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَهُمُوا اللهُ وَمُعْلِمُوا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُومِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنَا اللللّهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِو

insensé, ou bien إِنَّ زَيْدًا إِنَّهُ جَامِل car Zéid, CAR LÛI, c'est un أَنَّ وَيْدًا إِنَّهُ جَامِل

On dira de même في الثَّارِ فِي الثَّارِ زَبِدُ Zeīd est dans la maison, DANS LA MAISON, ou bien في Zeīd est dans la maison, DANS ELLE. Voici un exemple de ce genre de plenasme:

Ils demeureront éternellement dans la miséricorde de Dieu,

887. Quand les particules sont formées de plusieurs particules réunies, il est plus ordinaire de les répéter sans répéter leur complément. Le pléonasme peut aussi avoir lieu sans répéter le complément, en employant deux particules différentes, quoique d'une même signification. Exemples:

En sorte que tu les voyois, et qu'elles te sembloient comme si, COMME SI leurs cous eussent été liés par une courroie.

Le lendemain au matin, elles ne le questionnèrent pas TOU-CHANT, SUR le moyen qu'il avoit employé pour s'élever au haut des airs ou pour en descendre (1).

<sup>(1)</sup> Il faut observer que la préposition ي est ici dans le sens de عُنى, comme dans ce vers :

فَأَنْ تَسَالُونِي بِالنِّسَاءَ فَإِنْ يَعِيدُ بِأَنْ فَانِي خَيِيدُ بِأَذَوَاهُ النِّسَاءَ طَبِيبُ Si vous m'interrogez AU SUIET des femmes, sachez que je connois les maladies

Si vous m'interrogez AU SUIET des femmes, sachez que je connois les maladies des femmes, et que je suis un médecin (propre à les traiter).

Il en est de même dans un passage de l'Alcoran, sur. 4, vers. 1, dont f'al fait

usage, ci-devant (n.º 496). Cet exemple offre une application de la règle précédente, qui porte que le pléonasme des prépositions peut avoir lieu sans que le complément soit répété, pourvu qu'on emploie deux prépositions différentes.

888. Il est extrémement rare qu'une simple particule se trouve répétée sans son complément, comme la préposition l'est dans l'exemple suivant:

Jamals on ne trouvera de remèdes ni pour la maladie dont je suis, ni pour, PQUR celle dont ils sont affligés.

889. L'adverbe négatif ý est quelquefois employé par forme de pléonasme, et sans avoir aucune influence sur le sens, dans les formules de serment. Exemple:

Je NE jure POINT (c'est-à-dire, je jure) par le lieu où se couchent les astres; car c'est-là un grand serment (1).

800. On peut encore considérer comme une sorte de pléonasnie l'emploi de la préposition ..., lorsque, avec le nom qui lui sert de complément, elle remplace, ou un sujet qui de-

Les grammalriens et les commentateurs de l'Alcoran supposent encore l'emploi pléonsatique, de y dans des textes siù une, parcille supposition ne semble pouvoir étre justifiée, ni par l'analyse, ni même par l'uage, et où quélques interprètes ne l'admettent pas. Il en est ainsi dans ce passage ( sur. 57, vers. dern.);

Suivant Beidhawi, il y a des interprètes qui disent que J est explitif مُرْدِيدَةً (dans النَّلُا), ce que d'autres se refusent à admettre. Voyez là-dessus mon Authologie grammatitale araks, pag. 157.

<sup>(1)</sup> Cer exemple est pris de l'Alcoran, sur, 56, ven, 74. On trouve deux exemples pareit, sur, 75, ven, 11 lest difficile des rendres comptées raivous qui ont pu faire admetire, dans les formules de seument, l'usage plonassique de la négation, quand on affirme, et su contraire, l'ellipse de la même négation (n.º 851), quand on nies Mais c'est un fait trop ben établit pour qu'on le révoquie en doute. Voyez, à ce sujet mon Anthologie grammaticule arabe, pag. 91, 92 et 335.

vroit être au nominatif (n.° 398), ou le complément immédiat d'un verbe, complément qui devroit être à l'accusaiif. Exêmples :

Il ne leur arrivoit point DE PRODIGE d'enfre les prodiges de leur seigneur, qu'ils n'en détournassent leur attêntion.

Il n'y a personne qui puisse changer les paroles de Dieu; et dejà il l'est venu (c'est-à-dire, il l'a dejà été révélé) DE L'HIS-TOIRE des envoyés (de Dieu, qui l'ont précédé).

مَا مِنْ دَائِهِ فِي ٱلْأَرْسِ وَلَا ظَآئِرِ يَطِيرُ بِجَمَّاحَيْدِ إِلَّا أَمَّمُ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْمَا فِي ٱلْكِتَاكِ مِنْ غَنْ مِ

Il n'est point DE BÊTE sur la terre, ni D'OISEAU volant avec est deux ailes, qui ne soient des nations sembl bles à vous; nous n'avons point o-bli? DE CHOSE dans le Jivre (des décrets éternels).

Dans tous ces exemples, من آين طو prolige, من نين ملو de bête ni d'oiseau, remplacent les sujets غيراً الله والمارة و

891. Si l'on fait bien attention à l'analyse de ces formules, on verra qu'elles renferment en même temps, du moins pour la plupart, une ellipse et un pléonasme. Je dis qu'elles renferment une ellipse, ce qui ne peut souffiri aucun doute; car, toute préposition n'étant que l'exposant du rapport qui existe entre un antécédent et un conséquent (n. "ojz, i." part.); il est certain que, dans ces exemples, il y à ellipse d'un antécédent qui peut être "ca chore, ou man partie. Ainsi, lorsqu'on lit dans le premier exemple, il y a clipse qu'un lit dans le premier exemple, il y a clipse qu'un lit dans le premier exemple, il y a clipse qu'un lit dans le premier exemple, il y a clipse qu'un lit dans le premier exemple, il y a clipse qu'un lit dans le premier exemple, il y a clipse qu'un lit dans le premier exemple.

Je ne dissimule point cependant que cette manière de s'exprimer n'est pas toujours purement pléonastique, qu'elle ajoute souvent à l'énergie, sur-tout dans les propositions négatives, et que quelquesois même elle ne renferme qu'une ellipse, et nullement un pléonasme. C'est ce qui a lieu dans le second des exemples que p'ai rapportés, مَنْ اَلْمُ الْمُرْسِلِينَ (ar, si l'on etit dit, الْمُمَا الْمُرْسِلِينَ (الْمُعَالِّينَ اللَّهِ الْمُعَالِّينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ ا

892. On peut aussi regarder comme pléonastique (2) l'u-

<sup>(1)</sup> Voyez mes Principes de grammaire générale, 2.º édition, pag. 40, note.
(2) Voyez la grammaire d'Ebn-Farhat (manusc. ar. de la biblioth. du Rol,

n.º 1295 A, fol. 133 reao).

sage de la préposition , quand elle sert à exprimer l'attribut d'une proposition, ou qu'elle suit l'adverbe [5], nommé المُعَلَّذِيِّةُ (n.º1036, 1.ºº part.).

## CHAPITRE XXXIV.

#### Des Licences poétiques.

893. Les poêtes se permettent fréqueniment des licences qui s'éloignent des règles ordinaires de la grammaire. Je ne parle point des licences qui consistent dans certaines constructions peu usitées, dans des inversions contraires aux règles ordinaires, des ellipses ou des pléonasmes; j'en ai fait observer plusieurs à mesure que l'occasion s'en est présentée, et les autres sont étrangères à la grammaire. Celles dont je veux 'parler ici n'affectent que la forme des mots, ou les règles ordinaires de la dépendance et de la concordance. Les unes appartiennent, donc à la seconde partie de, la grammaire, et les autres à la troisième. J'ai pensé qu'il ne seroit pas déplacé de réunir ici toutes celles qui sont d'un usage plus fréquent.

894. Les poètes substituent quelquesois un élif de séparation à un élif d'union (n.º 134, 1.º part.). Exemple:

أَلَا ٱللَّهِ خَاتِثًا وَأَبًّا عَلِيٍّ لِيًّا عُوْانَةَ ٱلضَّبِعَــ فَـرًا

Çà donc, va porter à Hatem et Abou-Ali la nouvelle qu' Ow ana Dhabat a pris la fuite.

, avec un élif d'union, tient ici la place de أَبْلِغُ

895. Les poètes convertissent aussi l'élif hamzé en un élif de prolongation, soit au milieu, soit à la fin d'un nîot, et ils supriment la voyelle dont il devoit être affecté. Ainsi-ils disent, this pour رُفِّهُ أَنْ اللهِ pour اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ 

896. Ils redoublent par un teschdid une lettre qui ne doit point être doublée, et ils suppriment le teschdid d'une lettre qui doit être doublée. Exemples:

Un gros homme aime ceux qui ont une grosse taille.

وَقَدْ أُغْدُو عَلَى أُغْقَرَ يَجْتَابُ ٱلغَمَارِيَّا

Je me mets en course de bon matin, monté sur un chameau au poil roux qui traverse les déserts.

قَنْكُ عِلْبَاءٌ وَهِنْدَ ٱلْخَدَلِي وَابْنَا لِمُوحَانِ عَلَى يَدِينِ عَلَى J'ai tué Ilban, et Hind (۱) Djamali, et un fils de Sauhan, à câuse de la religion d'Ali.

On voit ici اَلْقَارِيَ pour اَلْقَارِيَ pour اَلْقَارِيَ pour اَلْقَارِيَ pour أَلْقَارِيَ pour أَلْقَارِيَ contraire عَلَى اعْ اَلْجَنْدُي (2).

Quoique ce redoublement d'une lettre ou cette suppression du redoublement se trouvent plus fréquemment à la fin des mots, dans le cas d'une pause, que par-tout ailleurs, ce même genre de licence a lieu aussi quelquefois hors le cas d'une pause, et même dans le milieu d'un mot.

Les poëtes suppriment quelquéfois, outre le teschdid, la voyelle de la lettre redoublée. Ainsi un poète a dit إِنْهُمَا lequel des leuk.

<sup>(1)</sup> Hind est ordinairement un nom de semme; ici il s'agit d'un homme de la classe des Tabis, nommé Hind, fils d'Amron.

<sup>(2)</sup> On peut voir des exemples semblables dans mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance XXVLe, pag. 268,

Tarafa, dans sa Moallaka, dit عَالِمِي فَا عَالِمَ sans teschdid, au Heu de مُأْمِي فَا اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِ

وَخَذُّ كَيْقِرْطَاسِ الشَّأَامِي وَمِشْغَرُّ كَمِينِ ٱلْيَمَالِي فَدُّهُ لَمْ يُحَرَّدِا `

Sulvant les commentateurs, c'est pour compenser le retranchement du &, que le poète a ajoûté un élif de prolongation dans ces adjectifs ethniques.

897. Ils négligent une contraction, et articulent avec sa voyelle la consonne qui devoit, en se contractant, perdre cette voyelle (n.º 480, 1." part.); ainsi ils disent فراد المنافقة 
مَهَالًا أَعَاذِلَ ثُقَنَّ جَزَيْتُ مِنْ كُلْقِي أَنِي أَجُودٌ لِأَفْوَامِ وَإِنْ صَبِمُوا

Soyez plus réservés, censeurs sévères; car je me suis fait une habitude de répandre mes bienfaits sur ceux-là même qui me haïssent,

898. Ils suppriment toujours, à la fin des vers, les voyelles nasales. Exemple :

تُفِيءُ أَلْظَلَامَ بِالْكِنَّاءَ كَأَنَّهَا مَنَارَةً مُمْتَى رَامِهِ مُعَبِيِّلِ و مع رون ووزي مع معامل مل معلم و عمل المعلم المارة على معامل المارة الم

Elle échaire les ténèbres, quand le jour a dispiru; en sorte qu'on la prendroit pour la lampe qui illumine la cellule nocturne d'un moine séparé du monde.

899. Ils font quiescent, à la fin d'un mot, un & ou ur g qui devroit avoir un fatha pour voyelle. Exemples :

Dieu n'a pas voulu que je fusse noble du côté de ma mère, ni de celui de mon père.

Elles ont abandonné leur pasteur, comme une outre vieille et usée,
Dans le premier exemple, est pour ; dans le second,

dans le second : استو est pour استو dans le second استو est pour زاعِيهُنَّ est pour زاعِيهِيْنَ

Cette licence a lieu aussi dans la prose rimée. Exemple :

Donne l'arc à celui qui l'a taillé, et laisse demeurer dans la maison celui qui l'a bâtie.

900. Cette suppression d'une voyelle a lieu aussi 'avec d'autres lettres que le j et le ¿; alors on substitué un djezma, à la voyelle supprimée. C'est ainsi qu'on dit 21 pour 21 pourquoi ?

901. Il est permis aux poètes, dans le cas d'une pause, c'est-à-dire, à la fin d'un vers, lorsque la dernière consonne perd sa voyelle et devient quiescente, de transporter cette voyelle sur la consonne précédente, et de dire, par exemple, النَّمْنُ au lieu de النَّمْنُ fi النَّمْنُ mais pour que cette transposition puisse avoir lieu, il faut, 1.º que la voyelle dont il s'agit ne soit pas un fatha; 2.º que la consonne sur laquelle on la transporte, soit djezmée; 3.º que la dernière et l'avant-dernière consonne ne soient point réunies par un teschdid; 4.º qu'il ne résulte point de cette transposition une forme touta-fait insolite en arabe. En vertu de cette dernière condition, la transposition seroit interdite dans الرَّمْنُ ne se rencontre point en arabe (1).

Si la lettre qui devient djezmée par la transposition, est un hâmza, il n'y a lieu à appliquer que la seconde et la troisième des conditions exigées pour les autres lettres.

902. En poésie et dans la prose rimée, en cas de pause et de rime; on peur supprimer la dernière radicale des racines sourdes ou défectueuses, lors même que, suivant les règles ordinaires, elle ne doit pas être quiescente. Exemples:

(II) connoît ce qui est caché comme ce qui est présent; (il est) le grand, le très-élevé.

يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ لِلبُّدْنِرَ بَوْمَ ٱلتَّلَاقِ

Il envoie par son ordre l'esprit sur qui bon lui semble d'entre ses serviteurs, pour que celui-ci menace (les hommes) du jour de la comparution (devant Dieu).

<sup>(</sup>۱) L'auteur du Kamous donne des exemples de l'application de cette règle, sous la racine مَنْقَرَ . Il semble même que l'usage n'en soit pas limité à la poéste.

Dans le premier de ces exemples النائدة et dans le second التأدي , qu'on doit prononcer, à raison de la pause, sans faire sentir le *kesra* final, sont pour التأدي

Il en est de même dans l'exemple suivant, où le mot اللَّذِينِ est pour قَاللَّهُ وَيَّ , et où le kesra ne doit pas être prononcé :

Témirdasch ne cessa de leur vanter ce projet, qui ne valoit rien.

Cela a lieu aussi hors le cas d'une pause et d'une rime, et l'on trouve, par exemple, النَّانِي pour إِلْنَانِي .

مُوتِمِ ٱلْأَبْنَاء فِي ٱلْهَيْهَا عَنْ آلِبَائِهُم مَشْفِق إِشْفَاتُهُ ٱلْمُرْمُوقُ لِلْأَيْنَامِر تامر

(Loue plutôt ce héros) qui, dans la guerre, prive les enfans de leurs pères; (ce héros) accessible au sentiment, et dont la tendre sollicitude pour les orphelins n'a point de bornes.

تَأَمُّر privé du teschdid, est ici pour بَارِ, privé du teschdid,

903. On retranche même ainsi tout-à-fait l'affixe de la première personne, comme dans ce vers, où بال, qu'il faut prononcer بال, est pour بال, mon esprit:

O toi dont le cœur est libre de soucis, tu as troublé mon esprit par l'agitation; par ton absence tu m'as fait éprouver un tremblement, et, dans ce tremblement, ma raison s'est évanouie.

904. Les poètes ajoutent après une voyelle la lettre analogue à cette voyelle, pour rendre le son plus plein; ce qu'on appelle <u>أَمْنُوا مِلْ الْمُوْرَّ، وَمِنْوَا مِنْ الْمُوْرَّ، وَمِنْوَا مِنْ الْمُوْرَّ، وَمِنْوَا مِنْ الْمُؤْرِّ، وَمِنْوَا مِنْ الْمُوْرَّ، وَمِنْوَا مِنْ الْمُؤْرِّ، وَمِنْوَا مِنْ الْمُؤْرِّ، ومِنْوَا مِنْ الْمُؤْرِّ، ومِنْوَا مِنْ اللَّمْ وَمِنْوَا مِنْ اللَّمْ مِنْوَا مِنْ اللَّمْ مُنْوَا مِنْ اللَّمْ مِنْوَا مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمِ اللَّمْ اللَّمِينِ اللْمُنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ الْمُنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِ اللَّمِي الْمُنْ ال</u>

905. Ils retranchent la dernière lettre quiescente dans les

pluriels .des formes فَعَالِيلُ , مَفَاعِيدُل et autres semblables. Aínsí ils disent عَوَّادُ pour , pluriel de عَوَّادُ pour عَوَّادُ pour عَوَّادُ , pluriel de

906. Ils donnent une voyelle à une lettre qui devroit être quiescente, ce qui a lieu sur-tout très-fréquemment dans les pronoms affixes à et ain, et dans les secondes personnes des verbes, terminées par la syllabe à. Exemples:

قَالَتْ لَهُ ٱلنَّفْسُ إِنِّي لَا أُرَى طَهْمًا ﴿ وَإِنَّ مُؤْلَكَ لَمْ يَسْلَمْ وَلَمْ يُصِدِ

Il se dit à lui-même: Je ne vois aucun espoir de succès; car ton ami n'a ni sauvé sa vie, ni pris l'animal qu'il chassoit.

زَعَمَ ٱلْعَوَاذِلُ أَنَّ نَافَةً جُنْدُبِ يَجُنُوبِ خَبْتٍ عُرِّيتُ وَأُجَّتِ De mauvaises langues ont fâit courir le bruit que Djondob est

descendu de sa monture et lui a ôté la selle, près de la citerne de Khabt.

أَجَّتُ et أَجَّتِ sont pour أَجَّتِ et أَجَّتِ et عَيْسِ عَيْسٍ عَيْسٍ خَيلِ كَاللَّهُ عَنْسٍ عَيْسٍ خَيلٍ كَيْسُتُمُ يَنْ الْفَلَ هَذَا ٱلْمَذَالِ وَيَشْتُمُ فِي خَفْسٍ عَيْشٍ خَيلٍ

Puissiez-vous, habitans de cette demeure, obtenir une longue suite de jours, et vivre dans l'aisance et dans les plaisirs!

المنطقة من المنطقة ال

Il les a épargnés en détournant les glaives de dessus eux; leur tête est un dépôt qui lui appartient, et dont il leur a seulement prêté l'usage.

907. Ils font masculin un nom féminin, et féminin un nom masculin. Exemples :

وَلا مُزْنَةُ وَدَفَتْ وَدُفَتِهِا وَلا أَرْشُ أَبْقُلَ أَبْقَلَ أَبْقَالُهَا

Aucune nuée n'a versé ses eaux, aucune terre n'a produit ses herbes potagères.

لَمَّا أَبَى خَبَرُ ٱلْزِئِيْرِ تَوَاصَعَتْ صَوْرُ ٱلْمِدِينَةِ وَٱلْجِبَالُ ٱلْخُشَّعُ Lorsque la nouvelle de l'aventure de Zobéïr est parvenue (à Médine), le mur de la ville s'est abaissé humblement, ainsi que les montagnes, saisies d'un saint respect.

Dans le premier exemple, أَبْنُمُ, verbe au masculin, se rapporte ، تَوْاصُعْتُ , nom féminin; dans le second , تُرْضُ verbe au féminin , se rapporte à مُورُّ , nom masculin.

II faut observer de plus que, dans le premier exemple, l'élif de Jæ, perd son hamza, pour se changer en élif d'union, et qu'on prononce ar-dho-nab-ka-la, au lieu de dire, ar-dho-nab-ka-la (n.º 93, 1.º part.) et 894, 2.º part.).

908. Les poêtes emploient quelquefois le pluriel, quand la concordance exigeroit le duel, comme on le voit dans les vers suivans:

Je me suis satisfait en exerçant ma vengeance sur Hamel, fils de Bedr, et mon glaive m'a fait raison de Hodhaïfa;

Mais si j'ai assouvi sur eux mon ressentiment, je n'ai fait, en les frappant, que couper mes propres doigts.

Dans le second vers, il est évident que la concordance exigeoit بيمًا, au lieu de بيمًا.

909. Ils déclinent sur la première déclinaison les nons qui appariiennent régulièrement à la seconde, et disent Ιμμίς pour μοίς δριπ του δίδι (n. ° 912, 1. " part.); il sterminent aussi par un medda les noms qui se terminent par un ℓlif bref, et par un ℓlif bref ceux qui ont régulièrement un medda.

910. Ils déclinent régulièrement les noms qui devroient perdre leur voyelle finale, parce qu'ils se terminent par un c (n.º 915, 1.º part.). Exemple:

لَا بَارَكَ ٱللَّهُ فِي ٱلْغَوَانِي مَعْلَى يُصْعِمْنَ إِلَّا لَهُمَانَ مُسطَـكَّبُ

Que Dieu maudisse les femmes! elles ont toujours quelque chose de nouveau à demander (1).

911. Ils emploient la forme du pluriel irrégulier لو يُوا بِي pour le pluriel masculin des adjectifs verbaux de la forme du quoique cette forme de pluriel ne convienne régulièrement qu'aux féminins de ces mêmes adjectifs verbaux (n.º 855,1.º p.), et ne soit d'usage que dans un très-petit nombre de masculins, comne رُقُوارِيُّ pluriel de فُوارِيُّ cavalier.

912. Ils font subir à un nom qui n'a point de complément, le retranchement de la elttre finale, retranchement qui caractérise le premier terme d'un rapport d'annexion. C'est ainsi qu'un poête a dit لَنْفُ pour وَمُثْلًا مُنْ dans ce vers :

هُمَا خُطُّنَا إِمَّا إِسَارُ وَمِـنَّـهُ ۚ وَأَمَّا دَمْ وَٱلقَمْلُ بِّالْحَرِّ أَجْدَرُ

Il n'y a que deux partis, ou bien devenir captif et obtenir la vie comme une grâce, ou bien sacrifier son sang; et pour un homme libre, périr est le parti le plus convenable.

913. Ils retranchent de même le tenwin dans les noms qui ne sont point en rapport d'annexion. Exemples:

عَبْرُو ٱلَّذِي هَمَّمُ ٱلتَّدِيدَ لِقَوْمِهِ وَرِجَالُ مَكَّمَّ مُسْدِتُونَ عِمَانًى

Amrou, qui a brisé le pain pour donner de la soupe à son peuple, tandis que les habitans de la Mecque étoient exténués par une année de disette.

لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِى وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًّا ﴿ شُعَيْتُ آبُنُ مَفْمِرً أَمْ شُعَيْثُ آبُنُ مِنْقَر

J'en jure pat ta vie, je ne sais pas, quoique je l'aie su autrefois, si Schoaïth est fils de Sahm, ou si Schoaïth est fils de Mincar.

<sup>(1)</sup> Ce vers est du mètre nommé (1).

Dans le premier exemple, il falloit dire عَدُور , et dans le second مُعَيْثُ آتِنُ , parce que *Schoaith* et *fils de* sont ici deux parties différentes de la proposition (n.° 143, 1. ° part.).

914. La concordance irrégulière dont j'ai parlé ailleurs (n.º 380), et en vertu de laquelle on fait concorder des verbes, des adjectifs, des pronoms singuliers féminins avec des noms qui sont au pluriel, concordance qui n'a lieu ordinairement que quand on parle à la troisième personne, est étendue par les poètes à la seconde personne. On en a vu des exemples précédemment, en ce qui concerne la concordance des verbes (n.º 380 et 383); en voici un qui présente la même concordance irrégulière, en ce qui concerne les pronoms.

Je ne fais point cette question aux voisines de ma tente: Vos hommes sont-ils absens ou présens!

Dans ce vers, le pronom affixe  $\omega$ , singulier féminin, tient la place de  $\mathcal{L}_{\omega}$  (1).

915. Les poëtes mettent quelquefois le verbe ou l'attribut au singulier, lorsque le sujet est un duel qui exprime deux choses inséparables l'une de l'autre, comme dans cet exemple:

ٱلْعَيْنَانِ تَنْعَلُ

Les deux yeux fondent (à la lettre, fond) en larmes.

916. Ils imitent le retranchement nommé بَرْجِيدٌ, qui a lieu régulièrement dans les noms employés comme compellatifs (n.º 175), et le pratiquent lorsque les noms ne sont pas pris en ce sens. Exemple :

لَّنِهُم ٱلْفَتَى نَعْتُو إِلَى شُوم نَارِو ﴿ طَرِينَى بْنُ مَالٍ لَيُلَةَ ٱلْجُومِ وَٱلْخُصَرُ Certes, c'est un homme illustre par şa générosité, que Tarif, fils

<sup>(1)</sup> Voyez le Hamasa, édition de M. Freytag, pag. 197

de Malic: c'est à la lueur de ses feux hospitaliers que nous nous rassemblons, dans une nuit où les hommes éprouvent la rigueur de la faim et du froid.

. طَرِينَى بْنُ مَالِكِ pour , طَرِينَى بْنُ مَالِ

- 917. Il y a des exemples de retranchemens plus considérables, comme الآنيار الويما الموقع ال

  - ر 10. Un retranchement et une contraction toute particulière a fieu en poésie, et a n'éme passé dans le langage ordinaire, relativement aux noms propres de tribus ou de familles arabes, et ec composent du mot مَنْ وَلَمَا وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ للهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

920. Les poétes conjuguent le verbe irrégulier comme s'il étoit régulier. Exemple :

Ne l'a-t-il point appris (car d'ordinaire les nouvelles vont toujours en grossissant) ce qui est arrivé à la femelle de chameau, bonne laitière, des enfans de Ziad!

921. Ils emploient aussi le mode subjonctif de l'aoriste après la conjonction  $\omega_i$ , sans que cette conjonction soit prise dans un sens qui exige régulièrement l'usage de ce mode (n.º 56). Exemple:

سَأَنْرُكُ مَنْزِئِي لِبَنِي تَمِيمٍ ۚ وَأَلْخَقُ بِٱلْفِرَاقِ فَأَسْتَرِيهُ ۗ ـ

J'abandonnerai ma demeure aux enfans de Témim , je m'en irai dans l'Irak , et là je goûterai le repos (1).

922. Au contraire, ils substituent au subjonctif le mode conditionnel. Exemple:

بُ تَوَاكُ أَمْكِنَةِ إِذَا لَمْ أَرْضَهَا ۚ أَوْ يَعْتَلِقْ بَعْضَ ٱلنَّغُوسِ حِمَامُهَا

J'abandonne les lieux qui ne me plaisent point, à moins que la mort ne s'empare d'une certaine ame (c'est-à-dire, de mon ame).

Après أَ signifiant وَ اَلَّا إِلَّا اَلَى signifiant وَالَّا أَنَّ signifiant إِلَّا أَنِّ signifiant إِلَّا أَنَّ signifiant إِلَّا أَنِّ signifiant والمعالمة المعالمة المع

923. Ils emploient aussi le mode conditionnel, au lieu de l'indicatif. Exemple:

فَتَّى قَبْلُهَا يَغْبِسْ مِنَ ٱلَّذِيِّ وَجْهُهُ لِيوَى خَلْتَهِ فِي ٱلرَّأْسِ كَٱلْبَدْرِ فِي ٱلدُّي

(C'étoit) un homme dont les années n'avoient point encore flétri le visage: seulement sa tête offroit un mélange semblable à l'éclat de la pleine lune au milieu d'une nuit obscure.

Il falloit, dans cet exemple, suivant la règle, dire à l'aoriste indicatif, نَشِسُ

La même licence se trouve deux fois dans les vers suivans:
الْاَ غَيْرُ بُعْنَ ٱللَّقَدَىٰ يَجْدِرْنَا

قَا اللَّهِ عَلَيْهُ بَعْنَ ٱلْفَقَدَىٰ يَجْدِرْنَا

قَالُ كُنْكُ أَذْرِى أَنْكُ آجَرُ ٱلدِّرَى لَكُمُا وَتَفْسَا لِلْسَوْلِعِ وَرَدُّعْنَا

عَلَا بَا عَرَانِ ٱلنِينِ عَلَ أَنْنَ عَبْرُ لَنَا بِعُدِرِ ٱلْقَائِمِينَ بُعَدِيْرِ نَا

Personne ne nous donnera-t-il donc aucune nouvelle, après une telle séparation! O mes amis, quelle est la cause de cet oubli où vous nous latssez!

<sup>(</sup>i) أَشْتَرِيَّا (est pour أَشْتَرِيَّا (n.º 908). Op pourroit supposer, quoi qu'en dise Hariri, de qui ceci est tiré, que ن significroit ici en sonte que : et, en ce cas, cette particule exigeroit le subjoactif (n.º 56).

Si j'eusse su qu'ils s'éloignoient de nous pour toujours, nous nous serions arrêtés pour nous faire de mutuels adieux.

O corbeau, dont la présence pronostique la séparation, viendroistu nous annoncer l'arrivée de ceux dont nous pleurons l'absence, et nous réjouir par cette heureuse nouvelle!

La syntaxe auroit exigé تَبَيِّرُنَا et تَبَيِّرُنَا au mode indicatif (1).

924. Enfin, les poêtes emploient le mode énergique de l'aoriste, quand ce mode ne devroit pas avoir lieu, et ils donnent même quelquefois la forme énergique au prétérit et à l'adjectif verbal, ainsi qu'à des verbes d'admiration. Exemples :

Puisse ton bonheur être durable, (femme), si tu as pitié d'un malheureux que l'amour a rendu captif!

Si (2) elle amène (son jeune amant) avec cette taille délicate, cette chevelure crépue, ces habits d'étosse rayée, penses-tu que (le

On trouve de même dans des vers attribués à Tarafa عَنْدُرِي au lieu de مَنْدُرِينَ Voyez l'édition de la Moallaka de Tarafa, par M. J. Vullers, p. 2.

<sup>(1)</sup> M. Grangeret de Lagrange a publié ces vers d'une manière un peu différente, dans son Anthologie arabe, pag. 98 du texte.

<sup>(</sup>a) Ces vers sont du mètre nommé رَحَرُيُّ , et de la quatrième espère رُمَّرُوْ qui se rédult aux trois phed لَهُمُّنَّ مِسْتَقْمَلُ مِسْتَقْمَلُ مِسْتَقْمَلُ مِسْتَقْمَلُ مِسْتَقْمَلُ مِسْتَقَمَلُ مِسْتَقَمَلُ ومستَقَمَلُ ومعناه المعالى الله الله المعالى الله المعالى الله المعالى المعالى الله المعالى المع

père de cette amante) dise : « Faites venir les témoins (pour dresser » l'acte de mariage)! »

925. Il arrive quelquefois aux poètes d'employer un verbe au singulier quand le sens exigeroit un pluriel, et de mettre ensuite un prônom personnel au pluriel, pour tenir lieu de la désinence plurielle du verbe. Exemples:

Je n'ai jamais rencontré, depuis que je les ai quittés, aucune tribu dont j'aie connu à fond le caractère, que ces derniers ne me les aient rendus encore plus chers qu'ils ne me l'étoient auparavant.

As-tu donc brisé le lien qui t'unissoit à cette tribu, & mon amı, puisqu'ils ont rompu l'union avec tol! Que dis-je! ce sont eux qui ont brisé le lien de l'union.

Dans ces deux exemples, les verbes مَوْمَ et مَوْمَ devoient être au pluriel, et il falloit dire dans le premier puion avoit dit مَرْمُوا yu'on avoit dit مَرْمُوا أَنْ وَمَرْمُوا qu'on avoit dit مَرْمُوا أَنْ وَمَرْمُوا decela, la désinence propre du pluriel a été remplacée par les pronoms مِنْهُ placés à la fin des deux vers (1).

926. J'ai dit ailleurs (n.º 1009, 1.º part.), que quand les personnes de l'aoriste pluriel des verbes, terminées par la formative ¿, comme مَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

<sup>(1)</sup> Voyez le Hamasa publié par M. Freytag, pag. 610.

أَنَا آلَٰذِي يَجِدُونِي فِي صُدُورِهِم ۚ لَا أَرْتَقِي صَدَرًا مِنْهَا وَلَا أَرِدُ

C'est moi qu'ils trouvent toujours dans leurs tœurs, (comme un objet d'effroi); jamais je ne m'en éloigne pour un temps, et je n'y reviens dans un autre instaut.

Le chameau femelle que je monte, témoigne par son agitation et son empressement, les regrets qu'il éprouve de s'éloigner d'eux. O ma monture, quels sont ceux pour qui, par tes gémissemens, tu réveilles unon amour!

Dans le premier exemple, يَجِدُونَ فِي est pour يَجِدُونَ , et dans le second, يَجِدُونَ pour تُشَوِّقِينَا , pour تُشَوِّقِينَا ,

La même contraction a lieu quelquefois, quand les affixes de la première personne se joignent aux personnes du pluriel féminin du prétérit, qui se terminent par la finale  $\omega$  (1).

927. Les poètes donnent pour sujet au verbe 56 un nom indéterminé, et pour attribut un nom déterminé; ce qui est précisément le contraire de la règle ordinaire (n.º 155). Ex.:

Arrête-toi, Dhabaa, avant l'instant de la séparation; que le moment où tu t'arrêteras, ne soit point l'instant des adieux.

La construction régulière auroit été, الله كُونَّةُ الله وَهُونَا الله وَهُ الله وَالله وَلّه وَالله 

928. Ils suppriment le ق du pronom في et le ق du pronom : ils suppriment aussi la voyelle de l'affixe de lui substituent un djezma. Exemples :

فَبَيْنَاهُ يَفْرِي رَحْلَهُ قَالَ قَآئِلُ لِمَنْ جَمَلُ رَخُو ٱلْمِلَاطِ تَجِيبُ

Tandis qu'il vendoit ses équipages, quelqu'un a dit: « Quel » est celui qui a un chameau doux à monter, d'une race choisie! »

Je regarde ici ، dans ﴿ يَمْنُهُ comme tenant lieu de هُوْ , et non comme un affixe, parce que, suivant l'opinion des meilleurs grammairiens , la particule لَنَيْنَ n'exerce aucune influence sur la proposition qui la suit (1).

وَمَا لَهُ مِنْ تَعْدِهِ تَلِيدٍ وَمَا لَهُ مِنْ ٱلرَّبِهِ فَشْلُ لَا ٱلْخُنُوبِ وَلَا ٱلسَّبَا

Il n'a point hérité un patrimoine de gloire; il n'est distingué par aucun des avontages qui assurent aux vents la recomoissance des hommes: car il n'est ni comme le vent du midi (qui amòne les ¡luies bienfusiasantes), ni comme le zéphyr (qui rafraíchit et ranime).

929. Dans le pronom أَنَّا je, les poètes font souvent brève la syllabe ti, comme dans ce vers:

. أَدِينُ بِأَنَّ ذَلِيكَ دِينُ حَسِقً وَمَا أَنَا فِي ٱلنَّشُورِ بِذِي ٱرْتِيَابِ

Je fais profession de croire que c'est là une religion vraie, et ie ne doute point de la résurrection (2).

930. Ils retranchent le ¿ de l'adjectif conjonctif رَائِي), la finale ¿ du duel, et la finale ¿ du pluriel de ce meme adjectif, et disent أَلْفُونُ اللهِ اللهُ إِلَّانَ اللهِ اللهُ الله

sent aussi وَٱللَّوَاقِ ou أَللَّوَا , au lieu de

931. Les poètes suppriment quelquefois la conjonction , lorsqu'elle devroit former la séparation entre une proposition

<sup>(1)</sup> Voyez là-dessus mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 88.

<sup>(</sup>a) Ce vers ne laisse aucun doute sur la mesure de la syllabe Li dans Li ; car fi ert du mètre 20/5, cet, par conséquent, le mot Li forme lei deux syllabes brèves (n. 646) : il ne serviroit donc de rien d'écrire Li . Je suis porté à penser qu'il ne faut plants mettre un diecum sur le noun, et changer le derinte dif en un lift hannzé.

conditionnelle et la proposition corrélative (n.º4 697 et suiv.). Exemple:

مَنْ يَفْعَلِ ٱلْمُسَنَّاتِ اللهُ يَفْكُرُهَا

Quiconque fera le bien, Dieu lui en témoignera sa gratitude.

On auroit dû dire, نَّاسٌ يَغْتُكُرُهَا (۱). 932. Au lieu de نُبِعْ t لَاجِئْنَ ), ils disent (n.™ 1089 et 1225,

فَلْسُنَى بِآئِيهِ وَلَا أَسْتَعْلِيهُمُ وَلَا لِيَّالِمَ مَالُونَ وَا فَشَلِ علام de n'irai point le trouver, je ne le puis ; mais donne-moi toimême à boire, si ton cau est d'une nature généreuse.

même à boire, si ton eau est d'une nature généreuse.

J'ai donné ailleurs des exemples de la contraction de la préposition à avec l'article déterminatif (n.º 1089, 1.º part.).

933. Une contraction plus remarquable est celle par laquelle قَجْنُ est mis pour وَالْجُلُونُ a cause que. Exemple :

935. Après la particule compellative L, ils omettent quelquefois le nom de la personne ou de la chose appelée.

936. Je dois répéter, en terminant ce chapitre, que plusieurs des licences poétiques qui y sont indiquées, ont aussi lieu dans la prose rimée.

<sup>(1)</sup> En l'absence de la conjonction فَعُكُوْمًا ٱللَّهُ il auroit fallu dire مُفْكُوْمًا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ

# LIVRE QUATRIÈME.

# DE LA SYNTAXE CONSIDÉRÉE SUIVANT LE SYSTÈME DES GRAMMAIRIENS ARABES (1).

# CHAPITRE PREMIER.

De la Proposition en général.

937. CE qu'on appelle discours ou phrase (3), est une agrégation de deux mots au moins, dont la réunion énonce un attribut comme appartenant à un sujet. Ce rapport entre l'attribut et

Au surplus, elle n'est point faite pour les commençans; elle ne pourroit

<sup>(1)</sup> J'ai suivi principalement, dans cette quitrième partie de ma grammaire, celle de Martellotto, Intituilée Institutions linguae arabitas; mais je l'ai beau-coup abrégée, parce que le but que jem essi proposé n'est que d'offirir un moyen de parvenir à l'intelligence des grammairiens et des schollastes arabes, et que d'ailleurs les détails dans lesquels je sub entré dans la troitième partie, m'improolent l'obligation d'être plus court ici.

Les dénominations techniques ne sont pas les mêmes ches nous les grammatiriens arabes, en conséquence, on trouvers quelquefols ici, des dénominations différentes de celles que jai indiquées dans les trois premières parties. Jai laissé subsiter exprés ces différences, afin de donner la connoissance d'un plus grand nombre de termes techniques. Il en est de même de l'analyse d'une proposition; la même proposition est souvent analysée de diverses manières par différens grammatiriens, equelquéfois par le même grammaririen.

On trouvera lei des développemens d'analyse grammaticale que l'on a déjà vus précédemment; je n'ai pu éviter ces répétitions : autrement cette quatrième partie eût manqué d'ensemble.

le sujet est nommé الشاك , ce que l'on peut rendre par attribution (1).

Le mot qui exprime l'attribut est nommé مُسْنَدُ , c'est-à-dire , attribut. Celui qui exprime le sujet se nomme مُسْنَدُ إِلْيَهِ , c'est-à-dire , celui auquel on donne un attribut.

- 938. Il n'est pas absolument nécessaire que le sujet et l'attribut, soient exprimés par deux mots distincts : quand le sujet est un pronom et l'attribut un verbe, le sujet set trouve réuni dans un seul mot avec l'attribut; mais on considère alors les inflexions qui forment les personnes des verbes, comme des mots distincts du verbe (n.º 1023, 1.º part.). Ainsi, dans مُرْجُنُ له prémière partie du mot, مُرْجُنُ forme l'attribut; la deuxième parte, ¿, forme le sujet.
- 939. Si la proposition énonce un sens complet, elle se nomme indifféremment of phrase ou lié pro osition. Si la proposition est de nature à exiger, pour la plénitude du sens, une autre proposition, on la nomme seulement lié proposition.

Ainsi رَيْنُ عَالِمُ Zéid (est) savant, est en même temps مُعَدِّدُ phrase et الله proposition. Dans مُن صَرَيْنِي صَرَبُتُهُ quiconque me frappera, je le frapperai, il y a deux propositions المخلطة et une seule phrase مُعَلِّمُ عَلَيْدُ

qu'embrouiller leurs idées. Elle est faite pour les personnes déjà avancées, et doit leur servir de préparation à la lecture des scholiastes. Aujourd'hui les moyens ne manquent plus pour s'exercer à cette étude.

<sup>(</sup>۱) Je pense que le moi المُنافِع signisse proprement appuyer, donner une chose pur sussien. Cest par une conséquence de cela, qu'en parlant des traditions و المُنافِع من no se sert du most أَمَنافِ pour signifier que l'on indique la personne à laquelle elles tremontent, et les hommes par le canal desques elle a été transmise.

il suit de là que الْمُسْتَدُّ l'attribut est proprement l'Idée appuyée ou soutenue, et que والله الله الله sujet est ce qui fait fonction d'appui ou de soutien,

# CHAPITRE II.

#### De la Nature des diverses Propositions.

940. Le discours ou la phrase est simple ou composée : simple, quand elle ne contient qu'une seule proposition ; composée, quand elle en contient davantage.

941. La phrase simple est ou une proposition nominale خَلُدُ مُعَلِيدٌ , ou une proposition verbale خَلُدُ مُعَلِيدٌ .

La proposition nominale est celle dans laquelle. l'attribut المُسْتِدُنُ اللهِ الله

La proposition verbale est celle dont l'attribut est exprimé par un verbe. Exemple : عات رَبْدُ Zéid est mort.

942. Il ya deux autres sortes de propositions elliptiques qui semblent n'être ni nominales ni verbales, mais que l'on peut rapporter à l'une ou à l'autre espèce, suivant que l'on remplit l'ellipse par un verbe ou par un nom. La première est nommée المنافع proposition circonstantielle, parce qu'elle semble avoir pour attribut une circonstance de lieu, sorte de terme circonstantiel que l'on nomme المنافع vase. Ex: مُنِينُ مِنْ الْمُورِّفِينَ كَلِّمْ (est) dans la mésquée. La seconde est nommée مِنْ الْمُوَافِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ أَلَّهُ وَيَّالُونَ وَمِنْ الْمُورِّفِينَ المُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ المُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ المُورِّفِينَ المُورِّفِينَ المُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّفِينَ مُنْ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّفِينَّ مِنْ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّقِينَ مِنْ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّفِينَ مِينَّ مِنْ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّقِينَ الْمُورِّقِينَ مِنْ الْمُورِّفِينَ مِنْ الْمُورِّقِينَ مِنْ الْمُورِقِينَ مِنْ الْمُورِّقِينَ مِنْ الْمُورِقِينَ مِينَّ الْمُورِقِينَ مِنْ الْمُورِقِينَ مِنْ الْمُورِقِينَ مِنْ الْمُورِقِينَ الْمُورِقِينَ مِنْ الْمُورِقِينَ مِنْ الْمُورِقِينَ م

943. La phrase composée est, 1.º celle qui contient deux propositions qui dépendent tellement l'une de l'autre, que le sens de la première resteroit suspendu et incomplet, si l'on n'ajoutoit pas la seconde. Exemples:

مَنْ ضَرَبَنِی ضَرَبْتُهُ Quiconque me frappera , je le frapperai.

لَوْ صَرَبَنِي صَرَبْتُهُ S'il me frappoit, je le frapperois.

تا ترجّع نَزَلَ عِنْدِی a me grappote, je te grappero

Quand il fut de retour, il logea chez moi.

2.º Celle dans laquelle une des parties intégrantes de la proposition forme elle-même une proposition. Exemples :

زَيْدُ مَاتَ أَبُوهُ

Zéid, son père est mort ( c'est-à-dire, le père de Zéid est mort ).

<sup>(</sup>ا) Le terme chroentantiel est, comme nous venous de le dire, nommé الله vare: mals il faut tel faire une distinction. Si le verbe qui doit être sousentendu pour remplir l'ellipse, est un verbe d'une signification très vague et qui 
soit suffissimment fadiquée par la réunion de la préposition et de son complément, comme dans l'exemple donné, "[[Li]] (27 de qu') dans la maisse, 
dans lequel il faut sous-entendre le verbe étre, le terme chroentantiel se nomme 
d'aux leques qu'une signification plus précise et dont l'idée ne soit point renfermée dans 
verbe d'une signification plus précise et dont l'idée ne soit point renfermée dans 
te terme chroentantiel, comme dans cet exemple, 

L'éta d'un mor dans le chemin , le terme chroentantiel se nomme 

Active d'une de l'entre chromatiel se nomme 

Active de l'entre chromatiel se nomme 

Active de l'entre chromatiel se nomme 

Active d'une se l'entre chromatiel se nomme 

Active de l'entre se l'entre chromatiel se nomme 

Active de l'entre se l'entre chromatiel se nomme 

Active de l'entre se l'entre chromatie l'e

Zeid, son frère a été tué ( c'est-à-dire, le frère de Zeid a été tué ).

Zéid, son fils est beau ( c'est-à dire, le fils de Zéid est beau).

Zëid est mort. .

زَيْدُ جِيءَ إِلَيْهِ بِكِتَابٍ

Zéid, il lui a été apporté un livre ( c'est-à-dire , on a apporté un livre à Zéid ).

On nomme cette sorte de proposition خَلْتُ ذَاتُ ٱلْرَجْفُيْنِينِ proposition à deux faces.

Il faut bien observer que, dans tous ces exemples, وَرَيْهُ, sujet de la proposition composée, a pour attribut une proposition complète, soit verbale, soit nominale, et que cette proposition qui forme l'attribut de وَنَى مُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
944. La proposition verbale peut être ou énonciative إِخْبَارِيَّةُ ou productive أَنْسُأَنَيَّةً , ou conditionnelle أَنْسُأَنَيَّةً (1).

<sup>(1)</sup> Le mot (1) répond à ce que s'al nommé ailleurs proposition volitire.

Voyce mes Principes de grammaire générale, 2, édit., pag. 182.

La première énonce un attribut comme appartenant au sujet; la seconde exprime un commandement, une défense, un souhait, une prière, &c.; la troisième énonce l'attribut comme appartenant au sujet, sous une certaine condition.

#### CHAPITRE III.

Des Parties tant essentielles qu'accessoires des Propositions.

- 9.45. Les differentes parties essentielles d'une proposition, qui sont le sujet et l'attribut, ainsi que les parties accessoires, telles que les adjectifs, les appositifs, les complémens et les termes circonstantiels, prennent différens noms à raison de la place qu'elles occupent dans la proposition, et des règles de concordance ou de dépendance auxquelles elles sont soumises.
- 946. A raison de ces differences, le sujet et l'attribut prennent chacun deux noms differens: le sujet se nomme, 1: "النَّيْنَ الْ الْمَالِينَ الْمُعَلِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل
- 948. Chacune de ces parties de la proposition fera le sujet d'un chapitre particulier.

#### CHAPITRE IV.

## De l'Inchoatif.

- 949. L'inchoatif est un nom, ou l'équivalent d'un nom, qui n'est dans la dépendance d'aucun antécédent, en ce qui corerne le cas oit il doit être mis. C'est ordinairement le sujet de la proposition, rarement l'attribut; et sauf quelques exceptions, l'inchoatif tient la première place dans la proposition, ce qui est indiqué par le nom même qu'il porte. Exemple: وَمُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللل

Malgré le déplacement des termes, le sujet reste ici inchoatif, parce qu'il n'est point regardé comme régi par l'attribut qui le précède, et que c'est au contraire lui qui régit l'énonciatif.

951. Lorsque l'attribut, précédé d'une particule négative ou interrogative, ne concorde pas en nombre avec le sujet duel ou pluriel, le nom qui sert de sujet ne peut plus être inchoatif, parce qu'il est alors envisagé comme étant sous la dépendance de l'attribut par lequel il est régi au nominatif, et qu'il est de l'essence de l'inchoatif de n'être régi par aucun autre tenne: l'attribut, en ce cas, est verbé (n° 946), et le sujet est considéré comme agent, ainsi qu'on le verra ci-après (1). Exemples:

<sup>(1)</sup> Il suit de la que, si le sujet et l'attribut sont au singuller, et par conséquent concordent en nombre, comme dans ces exemples, مَا تَسَالُومُ وَيُونُهُ

# مَا قَآئِمُ ٱلرُّجُلان

Les deux honimes ne sont pas debout.

## أَفَآئِهُمْ ٱلرِّجَالُ

Est-ce que les hommes sont debout !

## أَنْ تَصُومُوا خَبْرُ لَـكُمْم

Que vous jeuniez est bon pour vous (c'est-à-dire, le jeune est bon pour vous).

953. L'inchoatif, comme je l'ai dit, ne doit être, par rapport au cas où il se met, dans la dépendance d'aucun antécédent. J'appelle anticédent ce que les Arnhés nomment المالية régissant, et au pluriel والمالية : ce qui revient aux mots gouvrner et régir, employés par nos grammairiens. Les Arabes distinguent des régissant exprimés ou grammaiticaux المالية : et des régissans logiques المالية : Il n'est question ici que des premiers, dans la dépendance desquels l'inchoatif ne sauroit jamais se trouver; car d'ailleurs il est dans la dépendance d'un antécédent logique, les Arabes considérant l'absence de tout antécédent grammatical comme un véritable antécédent logique.

et وَيْنُ comme inchatif, et وَيْنُ comme inchatif, et وَأَنْكَمْ وَيْنُ comme inchatif, ou blen dire que وَيْنُ est reric, et وَيْنُ

954. L'inchoatif doit toujours être au nominatif. Quand l'attribut est précédé d'une particule négative, et qu'il ne concorde pas en nombre avec le sujet (n.º 951), il régit le sujet, qui dès-lors ne peut plus être inchoatif et est considéré comme agent, et il le met au nominatif, ainsi qu'on l'a u dans les exemples, un compas debout to les deux hommes ne sont pas debout; المُنْحُدُ الرَّحُدُونِ لَا المُنْحُدُونِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

## CHAPITRE V.

## De l'Énouciatif.

Les mots عَلَيْ seillard sont ici les énonciatifs. En général, l'inchoatif est un nom déterminé, et l'énônciatif un nom ou un adjectif indéterminé.

Suivant quelques grammairiens, l'énonciatif n'est régi que par l'absence de tout antécédent grammatical (n.º953); suivant d'autres, dont j'adopte l'opinion, il est régi par l'inchoatif, et ne peut l'être par aucun autre antécédent grammatical.

956. L'énonciatif doit toujours être au nominatif; il se place régulièrement après l'inchoatif.

Nous avons vu (n.º 950) un cas où l'énonciatif précède l'inchoatif, sans que l'un et l'autre de ces deux termes changent pour cela de nature. Il y a d'autres exemples d'inversion de ces deux termes; plusieurs grammairiens ne les admettent pas, et ont recours, en ce cas; à une autre analyse. Nous en indiquerons quelques-uns dans la suite, en traitant de la construction.

#### CHAPITRE VI.

#### Du Verbe.

yerbe, c'est que les grammairiens comprennent sous ce noun, par rapport aux règles de la syntaxe, les adjectifs verbaux ou noms d'agent المنطق et de patient منطق et ceux qu'ils nomment المنطق assimilés au verbe (n.º 7 علام 1.º part.). Ainsi, dans cette proposition, المنطق  المنطق

. 958. Les verbes sont toujours censés contenir un pronom , aqui est leur agent فاعلُّ et qui détermine leur signification à la première, seconde ou troisième personne (1).

Cette différence entre le verbe et l'adjectif verbal pourroit être fondée sur

<sup>(1)</sup> Le pronom contenu dans le verbe ou dans l'adjectif verbal disparoît entièrement dans l'analyse, quand le verbe ou l'adjectif verbal est suivi d'un sujet spécial, comme torsqu'on dit, مُنْاتَ رُونِهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

Quant aux adjectifi verbaux loraqu'ils servent d'enonciatif a un inchoatif, et qu'ul n'y a point d'inversion, on ne devoit plus, ce semble, les considérer nº 1943, comme renfermant un agent pronominal. Ainst, al l'ou dit المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمناف

#### CHAPITRE VII.

## De l'Agent.

959. On appelle agent كا علول le nom auquel se rapporte le verbe tui le précède : ce nom exprime le sujet qui a pour attribut la qualité signifiée par le verbe.

L'agent doit donc toujours être placé après le verbe ou l'adjectif verbal qui fait la fonction de verbe. Exemples: مَانَ عَلَى مُولَّ مَانَ الْوَدُ (Omar est mort, c'est-à-dire, le pire d'Omar, est mort. Les mort for Omar, dans la première phrase, et l'opin pire, dans la seconde, sont les agens du verbe مَانَ son pire, dans la seconde, sont les agens du verbe مَانَ sot mort.

960. L'agent, au lieu d'ètre un vrai nom إِنْمُ سَرِيعُ peut être une expression équivalant à un nom أَنْمُ مُؤَوَّلُ , comme on l'a déja dit en parlant de l'inchoatif (n.º 952). Ex.: أُغْبَنِي أَنْ خَرْجَت ! Ex. أَغْبَنِي أَنْ خَرْجَت ! dit m' a fait plaisir que u es sorti ; ce qui es l'équivalent de مُؤْمِدُكُ مُلِكُ لَا اللهِ عَمْمُ اللهِ عَمْمُ اللهِ عَمْمُ اللهِ عَمْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْمُ اللهُ ال

Autre exemple :

وَيَدْرَوُ عَنْهَا ٱلْعَنَابَ أَنْ تَشْعَدَ أَرْبَعَ هَهَادَاتٍ بِآشِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ Si elle affirme quatre fois par le nom de Dieu, en disant: 11 est

ce que, dans ce dernier, ce pronom n'a jamais d'existence sensible. Je crois cependant que cela n'est pas admis par les grammairlens arabes,

assurément du nombre des menteurs, cela la soustraira au châ-

Le texte, traduit littéralement, signifie: la soustraira au châtiment, qu'elle affirme & c.

La même chose a lieu dans ces phrases :

غَلَامُتُ مِنَارِبٌ عُلَامُتُ Zéïd, le serviteur de lui (est) frappant (c'està-dire, le serviteur de Zéïd frappe).

نَاهُ مُنْ اَلْحَسَنُ غَلَامُهُ il est venu à moi Zéid, le beau le serviteur de lui ( c'est-à-dire, dont le serviteur est beau ).

Dans ces exemples, عَدْمَة le serviteur de lui est agent par rapport à عَدْرَة frappant et à مَا الْكَتْرَةِ le beau.

962. Tout ce que l'on dit ici de l'agent, a aussi lieu par rapport au nom ou au pronom qui sert de sujet au verbe passif, et que l'on nomme عُلَيْنِ اللَّهِي لَمْ يَسَمَّ فَاعِلَمُ الْمُعْمِلُ اللَّهِي لَمْ يَسَمَّ فَاعِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِيَّالِمُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللِّهُ

#### CHAPITRE VIII.

#### Du Patient.

963. Sous le nom de patient, ou plutôt d'objet de l'action المنشول, sont compris cinq termes complémentaires ou circonstantiels, qui peuvent trouver place dans la proposition (n.°.209 et suiv.). Je traduirai le mot منشول par celui de complément, pour simplifier l'expression.

go4. Le premier, nommé اَلْتَعْدُلُ الْمُعْلُلُ complément absolu, est le nom d'action du verbe, ajouté au verbe. Jui-même ou à un verbe d'une signification équivalente; ce qui se fait dans plusieurs vues: رَدُن صَرَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

965. Le second est nommé simplement الْمُفْعُولُ بِي ou وَ الْمُفْعُولُ اللهِ وَهُولِ وَ وَهُمُ وَالْمُفْعُولُ celui sur qui ou ce sur quoi se passe l'action ou qui en est l'objet? c'est le complément objectif des verbes. Exemples : مُرَبُتُ زَيْدًا j'ai frappe Zɛ̃id ; وَأَلِيثُ عُمَرَ إِنَّالِيثُ عُمَرَ أَلِيثُ

966. Le troisième, nommé مِن التَّمَوُلُ فِي المَّهُولُ وَمِن المُعدَانِينَ وَمِن المُعدَانِينَ وَمِن المُعدَان ert faite, indique le temps ou le lieu dans lequel se fait l'action. Exemples: عَلَىٰ الْمُؤَالِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

968. Le cinquiente, nomme مَنْ مَنْ أَلْمُتُولُ *actui avec qui a cte faite l'action*, indique celui qui a coopéré à l'action, avec l'agent; on le Joint à l'agent par la conjonction 5, qui régit, en ce cas, l'accusatif (n. 1211, 1: part.): Exemple: مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

969. Dans tous ces cas, le nom qui fait la fonction de complément أَلْفُعُولُ , doit être mis à l'accusatif.

## CHAPITRE IX.

Du Terme circonstantiel d'état.

970. Ce qu'on appelle Juli l'état, est un nom destiné à énoncer une circonstance relative à l'état dans lequel se trouve, soit l'agent ou le patient, soit même quelque autre objet qui entre dans la proposition comme complément de l'une de ses parites essentielles, et à modifier ainsi l'idée de cet objet. On enpleie régulièrement pour cela le nom d'agent ou adjectif verbal, auquel on substitue quelquefois le nom d'action. Exemples:

خَآء زَبْدُ رَاكِبُا Zæid est venu à chèval. رَكَبْتُ ٱلْفَرَسَ مُسَرِّجًا

J'ai monté le cheval (qui étoit) sellé

971. Quelquesois le terme circonstantiel d'état peut se rapporter également à l'agent ou au patient. Exemple:

J'ai frappe Zeid qui etoit assis ou pendant que j'étois assis.

On doit cependant, en général, disposer les mots de manière à éviter cette amphibologie (n.º 802).

972. Le même terme circonstantiel, étant mis au duel, peut se rapporter en même temps à l'agent et au patient. Exemple :

Amrou a rencontré Zéid, tous deux étant à chev il.

973. Il peut aussi se rapporter à quelque terme circonstantiel ou à quelque complément de la proposition. Exemple :

J'ai tué le chien d'Amrou, tandis qu'il (Amrou) do moit.

indéterminé, et de plus dérivé d'un verbe, et il doit se rapporter à un antécédent déterminé (1):

Le terme circonstantiel d'état est toujours à l'accusatif.

## CHAPITRE X.

Du Terme spécificatif.

975. Comme le terme circonstantiel d'état spécifie une certaine manière d'être d'une chose précédemment, nommée, de

<sup>(1)</sup> Voyez, à ce sujet, ce que j'ai dit ci-devant (n.º 146 et suiv.), et mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 348 et suiv.

même le terme spécificatif عُنَيْنَ restreint à une partie d'un tout, ce qui sembloit être dit du tout dans son entier. Dans ce cas on le nonme aussi مُنْ وَاللّٰهُ explicatif. Exemple:

ٱلْوَرْدُ طَيِّبُ رَيْمًا وَلَوْنَا

· · La rose est agréable par l'odeur et la couleur.

Ici le terme spécificatif restreint la proposition entière.

976, Quelquefois le terme spécificatif ne restreint qu'un nom applicable à une multitude de choses, et devient alors un vrai complément logique. Cela a lieu après certains numératifs, et après les noms de mesure, de poids, de quantité. Exemples :

un boisseau d'orge; تَغَيْرُ مَعِيرًا ; vingt hommes مِشْرُونَ رَجُلًا مِنْوَنَ رَجُلًا لِمُنْزَلِ مَعِيرًا , une livre de pain ; مُثِلًا كُنْزًا

977. Il est de la nature du terme spécificatif d'être indéterminé (1). Il se met toujours à l'accusatif.

## CHAPITRE XI.

Du Complement mis au génitif.

978. Le mot arabe بَرُورُ signifie un nom mis au cas nommé به جنورُ est le génitif, et indique, 1° un nom mis au génitif, parce qu'il sert de complement à un autre nom ou à un adjectif, comme عَيْلُ ٱلْوَجِهِ لَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ 
خَرْجُتُ مِنَ ٱلدَّارِ. Je suis sorti de la maison.

<sup>(1)</sup> Voyez, pour de plus grands détails sur le terme spécificatif, mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 348, 352 et suiv.

979. La première sorte de rapport se nomme أَيْنَاكُ annexion; l'antécédent se nomme السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ (السَّمَاتُ السَّمَاتُ وَعَلَيْهِ repait une annexe. La seconde espèce de rapport s'exprime par les mots مَّ السَّمَاتُ وَعَرُورُ une préposition et son régime.

980. Ces sortes de circonstânces exprimées par une préposition jointe au nom qui lui sert de complément, se nomment a partir المُعَلِّدُ وَمَعَلِّمُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ 

Dans cet autre exemple, مَنْ ٱلْبِيمَةِ nous sommes sortis de l'église, حَرْجُنًا مِن الْبِيمَةِ nous sommes sortis est un verbe intransițif; mais il a un complément objectif împropre, c'est مُن ٱلْبِيمَةِ de l'église.

## CHAPITRE XII.

De la Chose exceptée.

981. On appelle بالمنظم chose exceptée, un terme circonstantiel qui fait exception d'une partie, sur une masse précédemment exprimée. Cette masse se nomme معنا المنظم ال

حَامَنِي ٱلْقَوْمُ إِلَّا زَيْدُا

Les gens sont venus me trouver, excepté Zéid.

On trouvera plus loin la syntaxe particulière des particules d'exception.

#### CHAPITRE XIII.

### Des Appositifs.

982. Sous le nom لو براي , توابع qui signifie mots qui suivent , c'esta-dire , qui se conforment , et que je rends par appositifs, en donant à cette dénomination un sens grammatical spécial un peu différent de celui que je lui ai assigné précèdemment (n.º 34), on c'omprend quatre parties accessoires de la proposition : من المنافق ا

Le nom général des quarre sortes d'appositifs étant ¿usuivant, le mot qui leur sert d'antécédent se nomine en général , c'est-à-dire, suivi.

983. Le corroboratif est ou أَنْهُلُي , c'est-à-dire, réel, consistunt dans l'expression, quand on répète deux fois de suite une proposition toute entière ou quelqu'une de ses parties, sorte de pléonasme ou d'expression énergique et confirmative, qui n'a guère fieu que dans la conversation; ou مُنْهُونُ logique, consistant dans le sens, quand, après avoir employé le nom d'une chose, on ajoute l'un de ces mots مَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

حَامَقِ زَيْدُ نَفْسُهُ

Zétd lui-même est venu chez moi.

جَآءَنِ ٱلْقَوْمُ كُلَّهُ

Les gens sont tous venus chez moi

# جَآءِ فِي ٱلرَّجُلَانِ كِلَامُ

Les deux hommes sont venus chez moi, tous les deux.

ٱلْفَتَرَيْثُ ٱلْبَيْتُ أَجْمَعَ

J'ai acheté la maison toute entière.

L'antécédent du corroboratif se nomme مُوْكَفَ fortifié.

984. Le qualificatif est un adjectif qui ne forme point l'attribut de la proposition, mais qui sert à qualifier un nom; il s'emploie de deux manières.

Dans le premier cas, il qualifie réellement le nom qui le précède. comme dans les exemples suivans: مُعْلَىٰ رُجُلُ حَسَنَّمْ au bel homme est venu chez moi; أَرْأَيْنُ رَجُلًا حَسَنَّا أَنْ رَجُلًا حَسَنَّا أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

Dans le second cas, l'adjectif est placé entre deux noms, etquoiqu'il semble se rapporter à celui qui le précède, il qualifie véritablement celui qui le suit. Exemple:

Un homme est venu chez moi dont, le frère est beau.

Alors le nom qui précède l'adjectif est nommé مُوسُونُ qualifié, l'adjectif lui-même s'appelle مُسْتِينً no مُسْتِينً motivé par une cause étrangère, et le nom qui suit l'adjectif est appelé مُسْتِينً والله preniter nom, est appelé مُسْتُونُ لَفِظِيّ qualifié, quant à l'a forme de l'expression, et le second مُسْتُونُ paulifié, quant au sens.

Dans l'un et dans l'autre cas, l'adjectif est منه الفيقل assimilé au wrbe, et est censé contenir un agent pronominal. Relativement au premier cas, il faut se rappeler que, quand on dit علي المناه ا

il est venu chez moi un homme, beau lui, أَمَّ الَّذِي رَجِّ اللَّهُ حَمَّانًا هُمَوَّ أَنْ مُونَ أَنْ أَرَأَلُونَ رَجُلًا حَمَّنًا هُمِنَ j'ai vu un homme, beau lui; ce qui est considéré comme l'équivalent de مُحَدِّ مُحَدِّ أَخَدُ وَجُلًا حَمَّنًا هُونَ اللهِ est venu chez noi un homme, est beau lui.

Dans le second cas, l'agent pronominal est en quelque sorte

annullé, comme dans قَتَلَ زَيْنُ, par l'agent nominal.

مِنَّ الْكُولِّ مِنْ الْمُرَافِّ لِمَا يَوْمُ وَمِيْلُوا وَمُعَلِّمُ مِنْ الْمُولِّ مِنْ الْمُولِّ الْمُولِّ الْمُلَّلِّ الْمُلِّ لِمُلَّالِ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ مِنْ الْمُعِلِّمِينَ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ مِنْ الْمُعِلِّمِينَ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلِّمِينَ مِنْ الْمُعِلِّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلِّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلِّمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ الْمِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِمِينَ مِلْمِينَا مِلْمِنْ مِنِي مِنْ الْ

جَآءَتِي عُمَرُ أُخُوكَ

Omar, ton frère, est venu chez moi. جَاعَنِ قَوْمُ ٱلْمُوينَةِ كُبَرَاّوُهُمْ وَضُعَفَالُهُمْ

Le peuple de la ville, les grands, et les petits, sont venus chéz moi.

2. يَمُ الْكُنِّلِ "une partie pour le tout, quand, après ayoir exprimé une chose par un nom qui signifie cette chose en entier, on ajoute un autre nom qui restreint la signification à une partie de cette même chose. Exemple:

جَآءني ٱلْقَوْمُ بَعْضُهُمْ

Les gens, une partie seulement, sont venus chez moi.

ع. "أَنْ أَلْوَيْنَا لَلْ وَ compréhension, c'est-à-dire, ou énonçant soit une qualité soit une circonstance qui étoit comprise dans son antécédent عِيْنَ فِي مَنْدَى فِي مَنْدَى وَ مَا الله وَ لله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله  وَالله 
J'ai admiré Zéid, sa beauté

وَذَكَرَتْ تَفْتُكَ بَرُدَ مَآئِهُما \* وَعَنَكَ ٱلْبَوْلِ عَلَى أَنْسَآئِهَا

Elle s'est rappelé (le lieu nommé) Testouc, la FRAÎCHEUR DE SES EAUX, et l'urine qui s'étoit desséchée le long des cuisses de sa monture.

Exemples du second cas :

Zéid, son habit m'a plu.

Ils t'interrogeront au sujet du mois sacré, DU COMBAT DANS LUI.

On voit que, dans le premier exemple, le permutatif fait naître une idée qui s'attache à Zéïd, celle d'être vêtu magnifiquement, et que, dans le second, le combat dans le mois sacré suggère l'idée d'un manque de respect à la sainteté privilégiée de ce mois.

L'emploi de cette sorte de permutatif exige deux conditions: la première, c'est que, malgré l'ellipse qu'il renferme, le sens soit facile à saisir; la seconde, c'est qu'il n'offre rien de ridicule d'inconvenant. Ainsi on ne doit pas dire, أمار تَرَوْتُهُ إِنِّهُ الْمُرَافِّةُ لِمُنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللل

Le permutatif de compréhension, comme celui d'une partie pour le tout, contient ordinairement un pronom qui se rapporte à l'antécédent.

4.° مَوَلُّ ٱلْفَلَطُ permutatif d'erreur, quand, après avoir dit un mot pour un autre, on se reprend. Exemple:

J'at passé près d'un chien, (je veux dire) d'un cheval.

986. L'antécédent des permutatifs se nomme آلَتُهَدِّقُ لُ مِنْهُ 987. Le conjonctif est de deux espèces : ۱.° وَعَلَى ٱلْمِينَانِ

conjonctif explicatif, quand après un nom on en ajoute un autre qui sert à désigner avec précision le sens de l'antécédent. Ex.:

Ton frère ZEID est venu chez moi.

Le nom propre sert à distinguer Z'id des autres frères de celui'à qui l'on parle.

Ce conjonctif a un intime rapport avec le qualificatif د النّف ce qui distingue essentiellement ces deux appositifs, c'est que le conjonctif explicatif doit toujours être un nom primitif (n.º 599, 1.º part.), tandis que le qualificatif doit être ou un adjectif verbal, ou une expression qu'on puisse ramener à la valeur d'un adjectif verbal.

Suivant la plupart des grammairiens, il n'est pas nécessaire que le conjonctif explicatif ajoute un nouveau degré de détermination ou de précision à son antécédent; c'est pourtant son objet le plus ordinaire. Presque toujours le conjonctif explicatif peut être considéré conime permutatif.

2.° عَطْفُ ٱلْمُنَى وَ conjonctif d'ordre ou عَطْفُ ٱللَّسَقِ conjonctif formé par une particule. Exemple :

988. Des deux parties du discours jointes par une idée conjonctive, la dernière se nomme مُعْطُونُ عَالِيهِ not conjoint, et la pre-mière, مُعْطُونُ عَالِيهِ mot sur lequel porte celui qui est conjoint (1).

<sup>(1)</sup> Il ett nécessire de « rappeler que ce que les grammairens arabes entendent par les mois تُوَلَّحُونَ مِنْ مُعَلَّمُونَ مِنْ مُنْ اللهِ ال

#### CHAPITRE XIV.

#### Observations sur les Chapitres précédens.

989. Il arrive souvent que quelqu'une des parties essentielles ou accessoires d'une proposition, est remplacée par une proposition complète. On a déjà vu une proposition tenit la place de l'inchoaitídans l'exemple, خَرِنُ لَكُمْ اللهِ اللهُ الله

990. Le plus ordinairement c'est l'énonciatif (n.º 955), le qualificatif (n.º 984), ou le terme circonstantiel d'état (n.º 970), qui sont remplacés par des propositions; et dans tous ces cas, la proposition qui retuplace ces termes, doit contenir un pronom qui se rapporte à l'inchoatif, si elle tient lieu d'énonciatif; au nom

وْعَطُّفُكَ ٱلْفِعْلَ عَلَى ٱلْفِعْلِ بَصِحْ

وَّأَغْطِفْ عَلَى آلْهُم بِمِنْهِ فِعْلِ فِعْلاً ۚ وَعَكَمُنَا ٱسْتَغْفِلْ تَجِدْهُ سَهَٰ لَـٰ الْ

LI 2

<sup>&</sup>quot;Il est convenable d'établir un rapport de conjonction entre un verbe et un autre n verbe : vous pouvez aussi établir le même rapport entre un nom assimilé au n verbe et un vérbe; si vous voulez faire l'inverse, vous n'y trouverez pas de difficulté. "

Voyez, sur cette matière, mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 274, et le tome l.º de cette grammaire (n.º 1198).

qualifié, si elle tient lieu de qualificatif; enfin, au nom modifié, si elle tient lieu de terme circonstantiel d'état. On comprendra mieux ceci par les exemples suivans:

المُهُمُّ وَجُلَّ يَقُومُ أَمُوهُ مِن وَجُلَّ يَقُومُ أَمُوهُ وَاللَّهُ وَجُلَّ أَمُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَال un homme, son père est debout (c'est-à-dire, dont le père est debout); les propositions يُقُومُ أَمُوهُ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ sont qualificatives, et se rapportent au nom qualifié

j'ai passé auprès de Zéid, son père étant debout; les propositions أَنُونُ قَالِمُ اللهُوهُ
وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ 
991. Le pronoin qui se trouve dans la proposition énonciative, qualificative, ou circonstantielle d'état, et qui indique sa relation à l'inchoatif, au nom qualifié ou au nom modifié, s'appelle والله retournant.

Il en est de même du pronom qui fait partie du permutatif البنول dans certains cas (n.º 985).

### CHAPITRE XV.

### De la Construction.

992. Les différentes parties qui constituent une proposition, doivent observer entre elles un ordre qui est assujetti à certaines règles. Nous allons exposer ici ces règles, en suivant l'ordre dans lequel nous avons traité de ces différentes parties.

993. L'inchoatif et l'énonciatif constituant une proposition, la première place appartient naturellement à l'inchoatif; cette règle cependant est sujette à quelques exceptions.

994. Quand l'énonciatif est simple et indéterminé, ou est un terme circonstantiel de lieu, o peut le placer avant l'inchoatif. Ainsi l'ondire également, الأشاف خيال الأولان من الرئيس المنام المسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة والمسلمة وال

Au contraire, l'énonciatif, quoique placé le premier, est aujours virtuellement la seconde partie de la proposition. Ainsi, quoiqu'en plaçant l'inchoatif après l'enonciatif, on puisse lui adjoindre un pronom affixe qui se rapporte à l'énonciatif, comme d'anne pour ont a l'anne la maison est le proprietaire d'elle, on ne pourroit pas conserver la même forme d'expression, en plaçant l'inchoatif avant l'énonciatif. On ne pourroit pas dire, والمالة المالة 
995. Dans les propositions interrogatives, l'inchoatif doit être placé après l'énonciatif. Exemples : مَا هَنَ أَلْتُ qui (cs) tu! مَا هَنَ أَلْتُ qu'est ceci ( c'est-à-dire, qu'est-ce que teci.) ?

996. Dans une proposition composée d'un inchoatif et d'un verbe, pourvu que le verbe n'aît point d'autre agent que le

pronom compris dans le verbe lui-même (n.º 1025), on peut déplacer le sujet et le mettre après le verbe; mals alors il cesse d'être inchoatif, et devient agent. Ce n'est donc pas véritablement ici une inversion de l'inchoatif et de l'énonciatif. Ainsi l'on peut dire , زَيْنُ صَرَبَ Zéïd a frappé [Zeïdus verberavit], et Zéïd, s'il m'honore , je l'honorerai [Zeïdus si زَيْنُ إِنْ أَكْرِمَنَى أَكْرِمُهُ honoraverit me, honorabo eum ], auquel cas زَيْن Zeïd est inchoatif; ou bien , مَرْبَ زَيْدُ a frappé Zéid [ verberavit Zeidus ] مَرْبَ زَيْدُ si m'honore Zeid, je l'honorerai [ si honoraverit me Zeidus, honorabo eum /, et, dans ce cas, ¿¿ Zeid devient agent. avec son , صَرَى est inchoatif, le verbe زَيْنُ مَورَى avec son pronom caché (n.º 1025), forme une proposition qui sert d'énonciatif : ainsi , زَيْنُ مَرَنَ est une phrase composée ( n.º 943 ). : agent زَيْنُ Dans مُرَنَ , le verbe مَرَنَ est verbe , et le nom مُرَنَ زَيْنُ la proposition est simple et verbale; il n'y a ni inchoatif, ni énonciatif.

Si le verbe a un agent apparent (n.º 1025), l'inchoatif ne peut pas être déplacé, comme dans ces exemples : مَنْ مَانِينَ الْمِينَ كَلَّوْمُ الْمِنْ كَلَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

907. Lorsque l'attribut, précédé. d'une particule négative ou interrogative, fait la fonction d'inchoatif, comme on l'a dit précédemment (n° 950), on ne peut pas déplacer les deux termes de la proposition : si on le faisoit, il faudroit faire concorder l'attribut avec le sujet, et alors le sujet reprendroit la fonction d'inchoatif, et l'attribut celle d'énônciatif. Ainsi l'on ne peut pas dire, والمنافق المنافق 
tribut أَكْرَبُون , et l'énonciatif étant le sujet , الرَّجُادِي (1); ou bien il faut dire, الرَّجُادِي فَايِّتِيانِ, l'inchoatif étant le sujet et l'énonciatif, l'attribut مَا الرَّجُادِينَ مَن a cause de l'influence de la négation له ( n.° 129 ).

998. Par rapport au verbe et à l'agent, c'est une règle générale que le verbe précède l'agent; ce qui a lieu aussi pour le sujet du verbe passif, qui se comporte comme l'agent du verbe actif. Si l'on déplace l'agent pour le mettre avant le verbe, il cesse d'être agent, et devient inchoatif (n.º 996).

999. Les cinq espèces de complémens ou termes circonstantiels compris sous le nom de [1, 3, 4, 5, 4, 5, 5], suivent régulièrement le verbe auquel ils servent de complémens. Il n'y a point de règles qui déterminent leur position respective : on doit, à cet égard, se conformer à ce qu'exige la clarté, et même l'harmonie, en plaçant d'abord ceux qui sont plus courts, et réservant pour les demiers ceux qui sont plus longs. Exemple :

مَنَرَبْتُ أَنَّا وَعَهْزًا زَيْدًا أَمَامَ ٱلْأَيْسِ نَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ صَرْبًا هَوْيدًا تَدَلُّوبيبًا لَهُ

J'ai frappé, conjointement avec Amrou, Zéil, en présence de l'émir, le vendredi, d'une percussion, afin que cela lui servit de correction.

tooo. Cependant le patient, nommé المُعَضُولُ عِنَّالَ مِن complés ment objectif proprement dit du verbe transitif, est souvent placé avant le verbe, ce qui donne de l'énergie à l'expression. Ex.:

ٱللَّهُ .نَعْبُدُ لَا ٱلْأُوْثَانَ

C'est Dieu que nous adorons, et non les idoles.

<sup>(</sup>ر) Il auroit eté, ce me iemblé, besucoup plus naturel, et plus conforme un système des grammairiens drabes, dans le ras de cette inversion, de regarder l'adjectil version : أيّ أنت المساقبة 
ايَّاكَ نَعْبُدُ وَأَيَّاكَ نَسْتَعِينُ

C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous appelons à notre aide.

1001. Quelquefois, en ce cas, on donne à ce complément une préposition, et il devient le complément de la préposition; mais alors il cesse d'être مُشَوَّلُ بِهِ complément objectif immédiat du verbe, et devient فَرَالُ مِنْ مُسَوِّلُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَ

لَا ۚ أَذْرِى ۚ مَنْ قَدَّلَ غُلَامُكَ .

Je ne sais pas qui ton serviteur a tué.

أَجْبِرْنِي أَيَّهُمْ تُحِبُّ

Instruis-moi qui d'eux tu préfères.

لَا أَعْلَمُ كُمْ دِينَارًا أَخَذَتْ

Je ne sais pas combien de pièces d'or j'ai reçues.

مَا كَتَبْتُ كُتَبْتُ

Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.

Toute personne que su frapperas, je la frapperai,

t 003. Il en est de même des termes circonstantiels de temps et de lieu, nommés مَعْمُلُ فِيهِ, quand ils sont conditionnels. Exemples: حَيْثُ ثَـقَفْتُمُوهُمْ قَاتِلُوهُمْ

Par-tout où vous les trouverez, combattez contre eux

Quand tu sortifas , je sortirai.

1004. Ce que nous disons ici s'applique également aux mêmes mots, quand ils sont complémens objectifs des verbes intransitifs, et à la préposition qui les lie au verbe. Exemples:

لَا أَدْرِي بِنْمَنْ مَرَرْتُ

Je ne sais pas près de qui j'ai passé.

لَا أَدْرِى عَنْ أَيِّنَا تَسْأَلُ

Je ne sais pas de qui de nous tu l'informes.

ulièrement après le nom qu'il modifie, et à la fin de la progulièrement après le nom qu'il modifie, et à la fin de la proposition, quand le nom modifié est فَيْنِ c'est-à-dire; diterminé (n.º 924, 1.º part.). Exemple:

جَآءَنِي زَيْدُ وَخُدَّامَةُ مِنَ ٱلْمَجْدِ رَاكِبًا

Zéid est venu avec ses gens, de la mosquée chez moi, à cheval.

Quand le nom modifié est indéterminé (n.º 523, 1.º p.), on place ordinairement le modificatif auparavant. Exemple:

جَآءي رَاكِبًا رَجُلُ

Un homme est venu chezemoi, à cheval,

Le principal motif de cette construction est de distinguer le modificatif du qualificatif.

1006. Le modificatif étant toujours indéterminé, on nepeut pas le confondre avec le qualificatif, toutes les fois que le nom modifié est déterminé, et alors on le place toujours à la fin de la proposition. Par la même raisorr, on peut, quoique cela arrive rarement, mêttre le modificatif à la fin de la proposition, quand même le nom modifié est indéterminé, pourvu que ce nonn ne soit pas à l'accusatif, qui est le cas propre au modificatif; car la différence des cas ne permet pas alors de prendre le modificatif pour un adjectif qualificatif. Exemple:

, Quelques hommes prièrent derrière lui, se tenant debout.

1007. Si le modificatif est un mot interrogatif ou conditionnel, alors seulement il doit être placé avant le verbe. Exemples :

Comment est venu Zeid!

doit مُمَيِّــرُ ou spécifiant تعمِيرُ doit toujours suivre le mot spécifié مُمَيِّــرُ (n.° 975). Exemple :

J'ai vingt esclaves.

Sil spécifie une proposition entière, il se place à la fin de la proposition. Exemple:

La rose est agréable, en couleur.

Quelques grammairiens permettent, dans ce cas, de placer le spécificatif avant le verbe.

1009. Le nom employé au génitif, comme complément d'un autre nom ou d'une préposition, suit immédiatement la préposition ou le nom auquel il sert de complément.

1010. Les termes circonstantiels ou complémens indirects formés d'une préposition et de son complément, n'ont point de place marquée dans la proposition.

suit toujours immédiatement la particule d'exception, et celle-ci suit ordinairement le nom qui exprime la masse de laquelle on soustrait la chose exceptée مُنْ اَلْمُسْتَلَى مِنْهُ Exemple:

حَامِنِي ٱلْقَوْمُ إِلَّا زَبْدُا

Les gens sont venus chez moi, excepté Zéid.

Si la phrase est négative, on peut placer la particule d'exception et le nom de la chose exceptée, avant celui qui exprime la masse de laquelle on soustrait, et même supprimer tout أَمُّ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلِينًا اللهُ وَلِينًا اللهُ وَلِينًا اللهُ وَلِينًا أَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينًا أَلَّ اللهُ ا

1012. L'appositif النَّاجِيَّةُ (n.º 982) suit toujours le nom dvec lequel il est en appositif : النَّسْرَةِ si cependan, celui-ci avoit tout-à-la-fois un complement et un appositif, il faudroit placer s'dabord le complément et ensuite l'appositif. Exemple:

لُقِيتُ عُلَامَ زَيْدٍ الْأُسُودَ

J'ai rencontré l'esclave de Zéid, le noir ( c'est-à-dire , l'esclavenoir de Zéid ).

# CHAPITRE XVI.

## De la Concordance.

1013. Les règles de la concordance s'appliquent à trois objets: il, faut distinguer, ·n.º la concordance du verbe avec son agent; 2.º celle de l'adjectif qualificatif avec le nom qualifie, ce qui renferme aussi la concordance des articles démonstratifs et des pronoms, avec les noms; 3.º celle de l'adjectif conjonctif avec son antécédent.

مُطَّابَعَةُ ٱلْفِيْسِلِ 1014. La concordance du verbe avet son agent مُطَّابَعَةُ ٱلْفِيْسِلِ مُطَابِعَةً وَالْفَاعِلُ a trois objets : la personne, le genre et le nombre.

1015. Nous avons donné les règles de cette concordance. (n.º4377 et suiv.); nous ferons donc seulement ici quelques ob-

servations sur la manière dont les Arabes envisagent les discordances qui ont lieu entre le verbe et son agent, dans certains cas.

1.º La raison pour laquelle le verbe est au singulier, quand son agent qui le suit est au duel ou au pluriel, c'est que les terminaisons des personnes des verbes étant des pronoms qui font fonctions d'agent, c'es pronoms deviennent inutiles quand l'agent est exprimé jubic : ce seroit donc une sorte de pléonasme que d'en faire usage en ce cas.

2.º Quand le sujet du verbe précède le verbe, il n'en est plus de même: le sujet est alors inchoatif, et non agent; le verbe doit, en ce cas, porter son agent en lui-même, et cet agent doit concorder avec l'inchoatif.

3. "Avec les pluriels irréguliers masculins, on peut employer indifféremment le verbe au genre masculin ou féminin. La raison en est que ces, pluriels sont considérés comme des noms collectifs qui renferment l'ellipse du mot لذا الله والله 
1016. La concordance du nom qualific avec le qualificatif

a quatre objets: le nombre, le genre, le cas, et la présence ou l'absence de l'article.

1017. J'ai déjà dit ailleurs (n.º 984) que l'adjectif est employé, en arabe, en deux manières differentes.: tantôt il se rapporte à un ton qu'il qualifie réellement, et alors on l'appelle والمواقع المواقع 
J'ai exposé ailleurs (n.º 433 et suiv.) les règles de la concordance du nom ayec l'adjectif dans l'un et l'autre cas.

1018. La concordance de l'adjectif conjonctif avec son antétédent

مُطَابَقَةً ٱلْمُؤْسُلِ وَٱلْمُؤْسُلِ وَالْمُؤْسُلِ وَالْمُؤْسُلِ اللَّهِ lifie avec l'adjectif qualificatif.

## CHAPITRE XVII.

### Des Règles de la Dépendance en général.

certaines parties du discours exercent sur les autres, et qui sert à distinguer les complémens de leurs antécédens. Cette espèce d'influence est nommée المنة action; le mot qui exerce cette influence est nomme المنة adistant, et celui sur lequel elle est exercée, s'appelle d'influence d'action; je traduirai le premier par régistant, et le second par régis.

1020. Tous les régissans الْعَوْامِلُ sont divisés en deux classes, لَعَوْمِينَ exprimés ou grammaticaux, et مُعَوْمِينَةً non exprimés ou logiques.

1021. Les régissans grammaticaux sont subdivisés en المنافعة sur l'analogie ou réguliers, et والمنافعة sur l'analogie ou réguliers, et والمنافعة إلى المنافعة المناف

1022. Le verbe, le nom et la particule peuvent faire la fonction de régissans. Le verbe et le nom seul peuvent être régis.

<sup>(1)</sup> Au lieu de تَقِيلُسِ, à la lettre, audiniar, qui est l'opposé de بَشِياعُ analogir, on dit auss مُعَشَّطُ cest-à-dire, mémoire, et مُعَشَّطُ faudé sur la mémoire, au lieu de مُقِيلُسِيّ

#### CHAPITRE XVIII.

### De l'Influence du Verbe.

est le premier des الْفِشْلُ مُطْلَقًا est le premier des régissans grammaticaux réguliers.

1024. Les verbes ne régissent que des noms. Ils ne régissent que deux cas, le nominatif الزَّفْرُ , et l'accusatif .

1 Q2 5. Tous les verbes régissent le nominatif : les verbes actifs magent. Cet agent, comme on l'a déjà dit (n. 959), suit toujours le verbe : il est, ou فاعد apparent, lorsque c'est un nom, ou بالمنافق pronominal (ا), lorsque c'est un pronom renfermé dans un même mot avec, le verbe; et ce pronom est, ou \$ بالمنافق بن المنافق بن المنافق ال

1026. Les verbes passifs régissent de même au nominatif leur sujet appelé le patient ou l'objet de l'action, faisant la fonction d'agent, الْفَاتِينُ مُثَامَ ٱلْفَاتِينُ مُثَامَ ٱلْفَاتِينُ مَثَامَ ٱلْفَاتِينَ مُنْ الْفَاتِينُ مُثَامَ ٱلْفَاتِينِ الْفَاتِينَ مُنْ الْفَاتِينِ الْفَاتِينِ مُنْ الْفَاتِينِ الْفَاتِينِ مُنْ الْفَاتِينِ مُنْ الْفَاتِينِ مُنْ الْفَاتِينِ مُنْ الْفَاتِينِ مُنْ الْفَاتِينِ مُنْ الْفَاتِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

1027. Le complément qui devient agent des verbes passifs, est de plusieurs espèces.

1028. L'un est particulier aux verbes transitifs; on le nomme أَلْمُعُمِّلُ وَ (est l'objet ou le complément objectif du verbe actif,

<sup>(</sup>۱) Le mot مُصَوِّد signifie proprement ce qui est renfermé, dans la pensée, dans - Lepris. Ainsi, jour prendre un exemple dans une autre langue, si je dis Persus darmit, le sujet Persus est apparent; mais si je dis dormit, un dormit, le sujet tu ou ille est renfermé dans la pensée.

Je ne sers du mot pronominal, pour simplifier l'expression; mais il faut observer que, le pronom personnel étant exprimé indépendamment du verbe, que l'ou dit, par exemple. أَنْ فَالَتُ أَلَّانُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

devenu le sujet du verbe passif ( n.° 220 ) : il est, de même que l'agent, ou فَاعِرُ apparent, ou فَاعِرُ pronominal.

Le second est المُعْتَونُ فِيهِ le complément qui indique le lieu ou le temps de l'action. Exemples: يسير شهر "un mois a été marché; rois milles ont êté marchés, ce qui signifie qu'on a marché durant un mois, ou un espace de trois milles (n.° 230).

Le troisième est المُفَعُولُ مِن عَبِينُ الْمُوعِ ( le complément objectif improprement dit; dans cette manière de s'exprimer, le passif, arabe est analogue au passif latin, dans ces expressions, venum est, dictiur, itur, &c.; elle produit le même effet que notre sujet indéterminé on (1). Exemples:

# " خُرِجَ مِنَ ٱلْمَجْمِو

وَقَالِقُ مِنْ ظَرْبِ أَوْ مِنْ مُضْدَرٍ أَوْ حَرْبِ جَرٍّ بِسَيْسَانِيمَ عَرٍ

"On peut substituer à l'agent du verbe le ( terme chronstantiel de temps » ou de lieu , nommé ) vase ; le nom d'action , ou une prépasition ( avec son » complément ) , autant que rien ne s'oppose à cette substitution »

Béidhawi , sur ce passage de l'Alcoran ( sur. 42 , vers. ۱ ) وَكُذُلِكُ يُومِي اللَّذِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

" Le mot عَلَيْهِم sur eux est virtuellement au nominatif, parce qu'il tiens la » place de l'agen du verbe. »

<sup>(1)</sup> La doctrine exposée ici, qui a quelque chose de bizarre, est admise généralement par les grammairiens arabes. On peut consulter à cet égard le traité intitule وَسِيطُ الْفُو ( pag. 23 ). Ebn-Malec, dans l'Alfinya, dit:

Il a été sorti ( c'est-à-dire, on est sorti de ) la mosquée.

أُحْتِمِ إِلَى دِينَارِ

Il a été besoin d'argent.

غُضتَ عَلَيْه

On s'est mis en colère contre lui.

مُرُّ بزَيْدِ

On a passé près de Zéid.

خِيفَ مِنَ ٱللَّـصُوصِ

On a eu peur des voleurs.

103 1. Les régimes mis à l'accusatif, qui sont communs à tous les verbes, sont الْمُنْفُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَّ الْمُعِلِقِ ال

1033, Les verbes sont ou transitifs ou intransitifs (n.º 251,

1. re part. ): les verbes transitifs sont ou simplement ou doublement ou même triplement transitifs.

1034. Les verbes transitifs et intransitifs peuvent être employés comme actifs ou comme passifs; mais il faut observer que les verbes arabes étant employés à la voix objective, on ne doit jamais exprimer l'agent par forme de terme circonstantiel, au moyen d'une préposition à laquelle l'agent serve de complément, comme on peut dire en latin et en français . Nero occidit Britannicus n'évon tua Britannicus; ou Britannicus occirus est à NERONE, Britannicus fut tué PAR NERON.

Tout cela ayant été expliqué ailleurs, je ne m'y arrêterai pas.

1036. Les verbes simplement transitifs régissent leur complément à l'accusatif: les verbes doublement et triplement transitifs gouvernent leurs deux ou trois complémens au même cas.

1037. Quand les verbes transitifs passent à la voix objective, s'ils sont simplement transitifs, ils n'ont plus de complément

Η.

objectif: s'ils sont doublement transitifs, un de leurs complémens devient sujet, et le second reste complément.

1038. Quand un verhe a deux complémens, celui qui est le plus essentiel, et qui doit suivre immédiatement le verhe, se nomme المُنْصُولُ الْأَوْلُ le premier complément objectif, et l'autre, اللَّذِينُ النَّالِيَّةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

### CHAPITRE XIX.

### Du Nom d'agent.

1039. Le second des régissans grammaticaux réguliers est le nom d'agent إِسْمُ النَّامِلِ 1039. dui équivaut a-peu-près au participe actif des Latins, et qu'il ne faut pas confondre avec l'agent ou sujet du verbe أَلْمُنَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

10.40. Le nom d'agent a les mêmes régimes que l'aoriste رَحْمَالُومْ , c'est-à-dire, qu'il a les mêmes régimes que le verbe, mais avec cette condition, qu'il n'agit à la manière du verbe que quand il est employé pour signifier une action présente ou future, et non quand on l'emploie pour exprimer le passé.

1041. Le nom d'agent étant assimilé au verbe, gouverne deux régimes : l'un est l'agent ou sujet qu'il met au nominatif, l'autre le patient ou objet qu'il met à l'accusatif. Exemple :

<sup>(1)</sup> Sulvant Mariellotto ( Institut. ling. ar. pag. 411), on peut, en employant la voix objective des verbes doublement transitifs, prendre pour sujet indifferemment l'un on l'autre des deux complément limendlas de la vois subjective, et l'on peut dire également, الْمُعِينُ وَهُو وَلَمُ وَمُوْلِعُهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

وَبَآلِقَاق قَدْ يَنُوبُ ٱلثَّانِ مِنْ بَابِ كَمَى فِيمَا ٱلْبِيَامُهُ أُمِنْ

# زِّيْدُ شَارِبُ غُلَامُهُ عَمْرًا آلْآنَ أَوْ غَدًّا

L'esclave de Zéid frappe maintenant ou frappera demain Amrou.

, agent, est au nominatif, et عَمْرًا, patient, à l'accusatif, comme étant tous deux régis par le nom d'agent قارئ.

- 1043. Pour que le nom d'agent régisse à la manière du verbe l'agent et le complément objectif, il ne suffit pas qu'il exprime une action présente ou future, il faut encore qu'il se rencontre une des six conditions suivantes:
- 1.° Qu'il soit précédé de l'inchoatif auquel il sert d'énonciatif . Exemple:

زَيْدُ شَارِبُ غُلَامُهُ عَمْرًا

Zéil, son esclave (est) frappant Amrou (c'est-à-dire, l'esclave de Zéil frappe Amrou);

2.° Ou précédé de l'adjectif conjonctif ; مُعْتَمِدُ عَلَى ٱلْمُؤْصُولِ Exemple :

جَآءَ فِي أَلَّذِي ضَارِبُ غُلَامُهُ عَبْرًا

Est venu à moi celui que son esclave (est) frappant Amrou (c'est-à-dire, celui dont l'esclave frappe Amrou, est venu à moi);

3.° Ou précédé du nom qui est modifié par le nom d'agent luimême, faisant la fonction de terme circonstantiel d'état, مُعْنَيِثُ عَلَى Exemple: .

مَوْرْتُ بِنَرْبُهِ صَارِبًا عَبْدُهُ عَمْرًا

J'ai passé près de Zéid, son serviteur frappant Amrou (c'està-dire, tandis que son serviteur frappoit Amrou);

4.° Ou précédé du nom qui est qualifié par le nom d'agent luimême مُعْتَمِنُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِي . Exemple :

Est venu à moi un homme, son serviteur (est.) frappant Amrou (cest-à-dire, dont le serviteur frappe Amrou);

5.° Ou précédé d'une particule interrogative مُعْتَيِدُ عَلَى أَلِينِ

# أْضَارِبُ عَبْدُكَ عُمْدًا

Est-ce que ton serviteur (est) frappant Amrou!

6.° Ou enfin, précédé d'une particule négative مُعْتَبِدُ عَلَى حَرْبِي Exemple :

مَا ضَارِبُ تَنُوكَ عَمْرًا

Tes enfans ne (sont) pas frappant Amrou (1).

Toutes ces règles auroient également leur application, si le nom d'agent n'émbt pas suivi d'un agent apparent المناطق il auroit alors pour agent, l'agent pronominal مُنارِدُ soit sensible مُنارِدُ soit caché مُنارِدُ (n° 1019).

1044. Quand les conditions susdites ne se rencontrent pas, le nom d'agent perd son influence verbale; et s'il a un complément,

O toi qui me prives de ton amitié, et c'est la une des vicissitudes accoutumées de la fortune, etc.

Voyce mon Commentaire sur les Séances de Flariri, séance XXIX.º, pag. 319, et ci-devant (n.º 314).

<sup>(1)</sup> Il faut ajouter ici un autre cas où le nom d'agent peut régir à la manière du verbe, quolqu'il puisse aussi régir à la manière du nom; c'est quand il est précédé d'une particule compellative, comme \_\_\_\_\_\_ Exemple:

celui-ci se met au génîtif, comme il vient d'être dit (n.º 797).

Ainsi Pon diroit : مَنْ رَدِّهُ وَقَوْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لِّ اللهُ ال

1045. Le nom d'agent, quand il a d'ailleurs les conditions requises pour exercer son influence à la manière du verbe, conserve cette influence lors même qu'il est restreint par l'article j'.

### CHAPITRE XX.

### Du Nom de patient.

1046. Le troisième des régissans grammaticaux réguliers est le nom de patient أَرْضُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ 
1047. Le nom de patient a le même règime qu'auroit l'aoriste du verbe passif auquel il appartient; c'est-à-dire que, sous les mêmes conditions requises pour que le nom d'agent exerce l'influence du verbe (n.º 1040 et suiv.), le nom de patient, à quelque cas qu'il soit, gouverne au nominatif le complément objectif qui lui tient lieu d'agent المُنْفِرُلُ الْقَامِيْمُ مُعَامِّ ٱلْفَالِينِيلِ. Ainsi l'on dit

Zéid, son frère (est) frappé (c'est-à-dire, le frère de Zéid est frappé).

J'ai vu un homme (étant) frappé son frère (c'est-à-dire, dont le frère est frappé).

# أَمِزَرْتُ بِرَجُلِ مُفْرُونِ أَخُوهُ

J'ai passé près d'un homme (étant) frappé son frère (c'està-dire, dont le frère est frappé).

Il faut appliquer ici tout ce qui a été dit, dans le chapitre précédent, à l'égard du nom d'agent.

10.48. Les verbes intransitifs n'ont point de complément objectif immédiat, et, par conséquent, ils n'ont pas de complément objectif proprement dit مِنْمُونِ مِنْ مَنْ مَنِي اللهُ . Ainsi, dans ces phrases. أَمْنُونُ مِنْ مُنْ مَنِي اللهُ . المُنْفُولُ وَلَا مَنْ مُنْ مَنِي اللهُ . المُنْفُولُ مِنْ عَلَيْهُ . المُنْفُولُ اللهُ . اللهُ ال

1049. Il y a deux autres manières d'indiquer le rapport du nom de patient avec son complément objectif: c'est, 1.º de le mettre avec ce complément or rapport d'ainexion Élis], le complément objectif étant alors au génitif (n.º 979). Exemple:

<sup>(</sup>۱) Voici de quelle manière les grammairiens ambes expriment cela: عَلَيْهِمْ جَارٌّ وَتَعْرُورُ وَٱلْجَارُ وَٱلْعَبْرُورُ مَوْفُوعٌ مُخَلًا لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ غَيْرُ مَرِّج

عليهم جار ومحرور والمجار والعجرور مرفوع محملًا لدنه معفول بِهِ عير صرِءِ فَآيَمُ مَقَاتَمُ ٱلْفَاعِلِ لِلسَّمِ ٱلْمَفْتُـــول

a Like préposition, avec son complément qui est au génitif : cette préposition et son complément sont virtuellement au nominatif (ou représentent, par leur fonction dans le proposition, un nom mit au nominatif), parce qu'ils - forment un complément objectif improprement dit, servant de sujet au nom - de patient.

Voyez Martellotto, Instit. ling, ar. pag. 451.

# جَآءَنِي رَجُلُ مَفْدُوبُ عَبْدٍ

Il m'est venu un homme frappé d'un serviteur ( c'est-à-dire, dont un serviteur est frappé ;

2. De faire du complément objectif un terme circonstantiel spicificatif بِهُ مِنْ وَجُلُ مُسْرُونُ عَمِينًا [n. 975], en disant: اَنْجُ مُنْ وَبُولُ مُسْرُونُ عَمِينًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
Dans cette dernière manière de s'exprimer, le vrai patient grammatical ou sujet du verhe passif est le pronom caché مُنْهُ وَمُنْهُ مِنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

IOSO. .Il en est de même, quand, après le nom de patient, il n'y a aucun' nom qui exprime la personne ou la chose sur la quelle tombe l'action, comme quand on dit, مَرَرْتُ يَرْجُلُ مَلَّهُ رِبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

### CHAPITRE XXI.

### De l'Adjectif assimilé au Verbe.

جُآمِنِي رَجُلُ حَسَنُ غُلَامُهُ وَجُهَّا

Il m'est venu un homme, beau (est) son serviteur quant au visage (c'est-à-dire, dont le serviteur est beau de visage).

Il m'est venu un homme, beau (est lui) de visage (c'est-à-dire, qui est beau de visage).

Dans ce dernier exemple, l'agent est compris dans l'adjectif. 1052. Ces adjectifs peuvent encore régir leur terme spécifi-

catif comme complément d'un rapport d'annexion, en le mettant au génitif. Dans ce cas, l'adjectif ne peut jamais avoir un agent apparant أَصْنَا اللهُ الله

On peut donc dire : جَمَّا فِي رَجُلُ حَسَى رَجُهِ beau de visage, ou جُمَّارُ ٱلْمُتِّنَّ ٱلْرُجُلُ le beau de visage (Cest-à-dire, qui est beau de visage).

1053. A cette classe de mots appartiennent les adjectifs superlatifs nominés أَفْنُ ٱلنَّفْيِيلِ ; mais la syntaxe de ces adjectifs exige plusieurs observations.

1054. Les superlatifs ne peuvent jamais régir un agent apparent au nominatif, et l'on ne dit pas : وَأَنْتُ رُجُكُ أَحْسَنَ مِنْ عَدْرِدِ أَخُونَ مِنْ اللهِ وَأَخُونَ مِنْ عَدْرِدِ أَخُونَ مِنْ اللهِ وَأَخُونَ رَخُكُ أَحْسَنَ مِنْ عَدْرِدِ أَخُونَ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
1055. Si l'on vouloit se servir de cette manière de s'exprimer, il faudroit mettre l'adjectif superlatif au nominatif, en le regardant comme un énonciatif placé ayant son inchoatif, et dire, مُورِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

<sup>(1)</sup> Dans ce cas, le pronom doit être censé placé après le complément d'unnexion.

son frère qu'Amrou, et أَخْسَنُ ٱلنَّاسِ أَخُوهُ j'ai vu un homme, (est) le plus beau des hommes son frère (i).

1056. L'adjectif superlatif doit toujours être employé de l'une des trois manières suivantes:

i.° D'une manière absolue avec l'article; exemple : زَيْنُ ٱلْأُوْمَٰىلُ Zénd l'excellent, ou Zénd (est) l'excellent;

2.° Ou d'une manière relative sans article, ayant pour complément au génitif un nom déterminé; exemple: رَيْدُ أَنْشُلُ ٱلنَّابِي Zéid est le plus excellent des hommes;

3.º Ou comme dans l'exemple précédent, mais ayant pour-

(\*) Voici la manière d'analyser ces expressions :

" qualificative du nom Na

رَأَيْنَ يِعْلَى وَقَافِلَ رَجَّلَا مَنْصُوبٌ بِأَنَّةَ مَغُنُولُ بِهِ أَحْسَنُ مَرْهُوغُ بِأَنَّهُ حَبَرُو مُقَدَّمُ مِنْ حَرْثُ جَرِّاعِمُورِ مَخْرُورُ فِهَا وَآلَهَا أَوْ وَآلَمَهُورُورُ مُتَقِلَقُ بِأَخْصَى وَأَخْص مَرْفُوغُ بِالنَّهُ مُنِئَدَاءُ مُحَدَّمُ عَلَيْهِ جَبْرُهُ وَآلَطَيْمِيرُ ٱلْنَقِيلُ مِحْرُورُ ٱلْفَالِ لِإضَاقَ ٱلْمُنِئَذَاءُ اللَّهِ وَمُوْرَاجِعُ لِنَى الرَّجُلِ وَٱلْمُبَنِّدَاءُ صَنعَ خَسَمُومِ خَمْلُمُ ٱلسِيئَةُ مَنْسُمَةُ خَلَا بِأَنْهَا صِفَعُ لِرَجُلا

verbe qui renferme en même temps son agent; رَجُلًا ( nom ) mis يَأْمُنُ ، a l'accusatif, comme complément objectif du verbe; الْمُسَنُ mis au nomi-

natif, comme éconciatif placé par Invenion avant son inchoatif; ومن prépo-» sition من من complément régi au génitif par la gréposition; la préposition et son complément forment une dépendance de من المنافق , la su au » nonnhatif, comme Inchoatif placé par inversion après son énonciatif; le pro-» nom « est virtuellement au génitif, parce qu'il est en rapport d'anneasion avec « l'Inchoatif, il se rapporte au noun المنافق ; l'Ipchoatif forme, ayec son énon-« ctatif; une proposition nominale qui représente un accusatif, parce qu'elle cut

 consequent la préposition مِنْ avec un complément; exemple : مُنْ أَفْشَلُ مِنْ عَمْرو Zéïd est plus excellent qu'Amrou.

Dans les deux premiers eas, il est superlatif; dans le troisième,

il est comparatif.

Dans le premier cas, soit qu'il sasse la fonction d'appositif qualificatif مَنْتُنْ, ou celle d'énonciatif مُنْتُرُ , il s'a corde en genre, en nombre et en cas, avec le nom qu'il qualisse.

Dans le troisième cas, il conserve invariablement la forme du singulier masculin أَنْكُلُ ; il s'accorde en cas avec le nom ,qu'il qualifie, lorsqu'il est employé comme appositif qualificatif.

Dans le deuxième cas, on peut suivre indifféremment la pre-

mière ou la deuxième sorte de concordance (1).

### CHAPITRE XXII.

#### Du Nom d'action.

د 1058. Le cinquième des régissans grammaticaux réguliers est le nom d'action مُصْدَرُ (n.º 619, 1.º part.).

Il n'est pas ici question du nom d'action lorsqu'il est employé conjointement avec son verbe, et nommé مُعْمُولُ مُعَلَّقٌ compliment absolu, circonstance où il est de toute nécessité à

<sup>(1)</sup> Si le complément au génitif est un nom indéterminé, l'adjectif ne concorde point en nombre ni en genre (n.º 512 et 518).

l'accusatif; or en a parlé ailleurs (n.\*229): il ne s'agit, en ce moment, que du nom d'action employé indépendamment de son verbe, et pouvant, comme tout autre nom, être plâcé au nominatif, au génitif ou à l'accusatif.

1060. Étant employé avec les voyelles nassles, le nom d'action conserve toute l'influence du verbe. Il met l'agent au nominatif, et le complément objectif à l'accusatif, soit que l'agent précède ou suive le complément. Exemples:

Je suis surpris que Zéid frappe son frère.

1061. Si le nom d'action appartient à un verbe intransitif, il n'y a point de complément objectif; mais la syntaxe précédente peut encore avoir lieu, quant à l'agent. Exemple:

# اَسَاعِنْ رَوَاحٌ زَيْنُ

#### Le départ de Zéid m'a fait de la peine.

Cependant, dans ce cas, le nom d'action est plus ordinairement en rapport d'annexion avec son sujet ou agent.

1062. Le nom d'action étant employé comme antécédent d'un rapport d'anaxion مُثِنَالُ , conserve encore quelquefois une partie de l'influence du verbe. Il y a alors cinq manières de le construire:

... Avéc l'agent au génitif et le complément à l'accusatif. Exemple:

Pai été charmé que le bourreau ait frappé le voleur.

• 2.° Avec le complément objectif au génitif et l'agent au nominatif. Exemple :

J'ai été charmé que le voleur ait été frappé par le bourreau.

3.° Avec l'agent au génitif, sans exprimer le complément objectif. Exemple:

npie: أَغْيَانِي مَرْنُ ٱلْجَلَّادِ

J'ai été charmé que le bourreau ait frappé.

J'ai été charmé que le voleur ait été frappé.

5. Avec le complément objectif au nominatif, comme tenant lieu d'agent, et donnant au nom d'action la valeur d'un nom vérbal ou infinitif passif. Exemple:

assif, Exemple: تُعَبِّنُ عَلَى تَثْبِيمِ ٱلْكِتَابُ

J'ai pris beaucoup de peine pour que le livre fût achevé. En employant le verbe au lieu du nom d'action, on diroit à la voix objective, من على أن يُعتَم الْكِمَاتُ a. (.a.° 283 note).

Çoogle

### CHAPITRE XXIII.

## Du Rapport d'annexion.

1064. Le nom qui est en rapport d'annexion avec un complément إَلْاَسُمُ الْمُعَالَى, est le sixième des régissans grammaticaux réguliers.

1065. Tout nom qui a un complément annexé مُنَاكُيْ , c'es adire, qui sert d'antécédent à un rapport dont le conséquent est aussi un nom, régit le nom qui lui est annexé مِنْهُمُ اللهُ لِيَّا اللهُ 
1066. La première répond au sens de l'une de ces trois prépositions :

1. dindiquant la possession, exemple: عَا هُلُدُمْ رَبُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) Le mot arabe لَقُواتُنَّ signifie relatif aux mois, par opposition à أَنْ مُعْتَوِينًا relatif 'au tent. Je me sers des mots grammatical et logique, pour simplifier l'expression.

temps ou de lien de l'antécédent ; طُرُقُ ٱلْمُمَالِي ; exemple ; طُرُقُ الْمُومُ وَ الْمُؤمِنُ وَ الْمُؤمِنُ وَ الْمُؤمِنُ وَ الْمُؤمِنُ وَ الْمُؤمِنُ وَ الْمُؤمِنُونُ وَالْمُؤمِنُونُ وَالْمُؤمِنُ وَالْمُؤمِنُونُ وَالْمُؤمِنُونُ وَالْمُؤمِنُونُ وَالْمُؤمِنُونُ وَالْمُؤمِنُونُ وَالْمُؤمِنُونُ وَالْمُؤمِنُونُ وَالْمُؤمِنُ وَالْمُؤمِنُ وَالْمُؤمِنُونُ وَالْمُؤمِنُ وَالْمُؤمِنُونُ وَالْمُؤمِنُ وَالْمُؤمِنُ وَالْمُؤمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَامُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِيلِيلُونُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُواللَّهُ وَاللّ وَاللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِللللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلِلَّالِمُولِلِلللَّالِمُولِلِلللَّهُ وَلِلْمُولُ

. 1067. Le second genre d'annexion a lieu, 1.º quand on annexe au nom d'agent le nom qui exprime le complément objectif du verbe, c'est-à-dire, l'objet sur lequel tombe l'action-Exemple : ماربُ زين un frappant de Zéid , c'est à dire, un homme qui frappe Zéid (1). Cette annexion n'est rependant considérée comme fictive, que quand le nom d'agent est employé pour signifier une action présente ou future : si on l'emploie pour signifier une action passée, elle est réelle. La raison en est que, dans ce dernier cas, le nom d'agent perd tout-à-fait, suivant les grammairiens arabes, la nature du verbe. Cela a lieu, 2.º quand on annexe à un adjectif assimilé مُقَدِّم son agent, ou à un superlatif l'objet de comparaison, comme dans ces exemples, le plys beau des hommes; أَخْسَنُ ٱلنَّاسِ beau de visuge حَسَنُ ٱلْرَجْهِ 3.º quand on annexe à un nom de patient un complément objectif remplissant la place d'agent مَغْتُولُ مِهِ قَالِيمُ مُقَامَ ٱلْفَاعِلِ إِلَيْهِ Exemple : مَصْرُوبُ ٱلْعَبْدِ frappé de l'esclave ( c'est-à-dire , dont l'esclave est frappé.).

'1068. Dans l'annexion logique ou réelle, l'antécédent perd sa voyelle nasale, et les terminaisons o du duel et o du pluriel masculin régulier, et il ne peut Jamais avoir l'article.

1069. Dans l'annexion grammaticale, il en est de même, si ce n'est que l'anrécédent peut avoir ou n'avoir point l'article, suivant que les règles de la concordance l'exigent (2).

<sup>(1)</sup> C'est à-peu-près ainsi que Cicéron a dit, sui juris ac dignitatis retinens; et Tacite, avitæ nobilitatis, etiam inter angustias fortunæ, retinens.

<sup>(1)</sup> La raison de cela est que les adjectifs verbaux, ayant la signification du présent ou du futur, restent en général indéterminés, lors même qu'ils ont pour

#### CHAPITRE XXIV.

Du Nom parfait.

est le septième des régissans grammaticaux réguliers.

C'est l'opposé du nom qui régit un complément en rapport d'annexion : تَسْمُ مُضَافًى; car c'est un nom qui, étant en rapport d'an-

complément un nom déterminé. C'est ce qui est exprimé ainsi par Ebn-Malec, dans l'Alfiyya:

وَأَنْ يُضَاهِدِ ٱلْمُفَانَ يَفْعَلُ ۚ وَصْفًا فَعَنْ تَذْكِيرِهِ لَا يُعْدَلُ كَرُبُّ رَاجِيْنَا عَظِيمِ ٱلاُتُلِ ۚ مُرَوَّعَ ٱلقَلْمِ قَلِيلِ ٱلجِيلِ آلجِيلِ

Et la preuve que les grammairieus douneut que le nom d'agent, le nom de patient et l'adjectif audmille, dans le cas dout il s'agit, restent indéterminés comme s'il n'y voir joigt d'anneure, c'est, : "a gu'il peuveué reur précédés de comme s'il n'y voir joigt d'anneure, c'est, : "a gu'il peuveué reur précédés de particule qui ne régit jamais qu'un nom indéterminé [n.º 1103, 1.º part.); - qu'ils peuveur qualifier un nom indéterminé.

Ils citent, pour prouver la vérité de la première assertion, ce vers:

يَا رُبُّ غَامِطِنَا لُوْكَانَ يَطْلُبُكُمْ لَاقَ مُبَاعَدَةٌ مِنْكُمْ وَحِرْمَانَا Beaucoup de ceux qui mous jalouzent, s'ils vous recherchoient, n'éprosperoient de voir

pars qu'éloignement et refus. Et quant à la seconde assertion, elle est justifiée par plusieurs exemples pris

Et quant à la seconde assertion, elle est justifiée par plusieurs exemples pris de l'Alcoran, notamment par les suivans: nexion logique avec un complément, n'est point cependant en annexion grammaticale. Le terme qui suit le nom complet se nomme spécificatif (n° 975).

1072. Le noin complet (n.º 136) conserve sa voyelle nasale, et ses terminaisons o au duel et ó au pluriel masculin régulier, et place son complément à l'accusatif.

1073. On compte parmi les noms complets, les noms de mesure et de poids, comme مُثَلِينَ hoisteau, et les numératifs de dixaines, depuis مِشْرُقُ hoisteau, et les numéquatre vingt-dix.

1074. Quelquefois un nom qui n'est pas complet de sa nature, le devient par son annexion à un complément; car, ne pouvant plus mettre au génitif un second complément, il le metà

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ فَجُنَزَآءُ مِثْلُ مَا قَتَل مِنَ ٱلنَّغِمِ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكُخْبَــةِ \* Celui d'entre vous qui tuera ( quand il est en état de pélerin , du gibier ) , devra , en

compensation (de cette faute), donner autant de chameaux qu'il aura tué de pièces de gibier, (lesquels chameaux seront) des victimes con :uites à la Caaba.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَلَا مُدَّى وَلَا كِتَابٍ مُنْيِرٍ ثَـالِيَّ عِطْفِو لِيُولِّلُ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

Il y a parmi vous ut homme qui dispute au sujet de Diru, sans avoir (pour autoriser sa contestation) ni science, ni direction, ni aucua livre qui l'éclaire, détournant son flanc, afin d'égarer (les hommes) de la voite de Dieu.

Voyez Alcoran, édit. de Hinckelmann, sur. 5, vers. 96, et sur. 22, vers. 8 et 9.

Dans le premier de ces deux passages, l'adjectif verbat ليزيان reste certainement indéterminé, pulsqu'il qualifie le nom indéterminé فين dans le second, l'adjectif verbat كان fait fonction de terme cironusantel l'état كان, et, par consequent, il est encore indéterminé (n° 574).

Voyez au surplus ce que j'ai dit sur la syntaxe des adjectifs verbaux et de leurs complémens, ci-devant, pag. 188, note (1).

ra plé-nitude d'or, c'est-à-dire; autant d'or qu'il en peut contenir.

#### CHAPITRE · XXV.

# Des Particules qui exigent le génitif.

## CHAPITRE XXVI.

Des Particules qui ont deux régimes, l'un au nominatif, l'autre à l'accusatif.

 encore ces particules الْوَالِينَا اَوَ particules abrogatives de la qualité d'inchoatif, comme on le verta ailleurs.

1078. On en compte six, savoir, آنَّ car, آنَّ que, وَأَنَّ comme si, أَنَّ que لَكِنَّ plût à Dieu que, الْكِنَّ peut-être.

1079. On nomme aussi ces particules إِنَّ وَأَخْسُواْنَهُ اللهِ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ 
1080. Avec ces particules, l'inchoatif doit toujours précèder l'énonciatif, à moins que celui-ci ne soit un terme circonstantiel de temps et de lieu أَمْنُ مَكَانِ أَوْ رَمَانِي (n.º 230). Ainsi l'on peut dire, المُعَلَّمُ أَنَّ فِي الْمُأْلِرَ رَبْيَةًا إِلَيْنَا المَّالِمُ أَنَّ فِي الْمُأْلِرَ رَبْيَةًا إِلَيْنَا المَالِمَةِ وَالْمُعَالِمُ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللل

1081. Les quatre premières de ces particules peuvent perdre leur teschdid et leur fatha final, et alors on dit qu'elles sont الفَّنَا الْمُوْفِقِينَ au lieu que, quand elles conservent le teschdid et la voyelle, on les nomme الله voyelle, on les nomme الله عند appetamites.

Sous leur forme primitive, elles ne peuvent être suivies que d'un nom : dépouillées du teschâtid, elles peuvent être également suivies d'un verbe ou d'un nom; mais alors, si elles sont suivies d'un nom, elles ne le mettent plus à l'accusatif, et elles perdent toute influence grammaticale. Exemple:

بَلْغَنِي أَنْ ذَعَبَ زَيْدُ وَأَنْ عُمَرُ أَخُولَ

J'ai appris que Zeïd s'en est allé, et qu'Omar est ton frère.

1082. Pour distinguer نا provenant de نا car, de نا conjonction qui signifie si, on met quelquefois la particule J devant l'enonciatif. Exemple: ان رَبْدُ لَكُرِيمُ car Zēīd est certes généreux.

1083. Pour distinguer أَنَّ provenant de أَلَّ de نَأَ conjonction qui doit toujours être suivie immédiatement d'un verbe et qu'on nomme مُصَدَّرَيَّةً, parce que, jointe au verbe qui la suit, elle équi-

vaut à un nom d'action, on peut mettre devant le verbe les particules ثَنْ , s'il evrbe est au passé , مَن مَ نَوْنَ , s'il est à l'aoriste, et y, si la proposition est négative. Exemple:

عَلِمْتُ أَنْ قَدْ خَرَجَ زَيْدُ وَأَنْ سَوْفَ يَزُورُنَا وَأَنْ لَا يَمْخُلُ إِلَيْنَا عَمْرُو

J'ai appris que Zéid est sorti, et que certainement il nous rendra visite, et qu'Amrou n'entrera pas chez nous.

#### CHAPITRE XXVII.

Des Particules négatives & et 9 non.

1084. La troisième classe des régissans grammaticaux fondés sur l'usage, renferme les deux particules négatives U et  $\hat{y}$  non.

1085. Ces deux particules influent sur l'inchoatif et l'énonciatif d'une proposition nominale : elles mettent le premier au nominatif, et le second à l'accusatif. Dans ce cas, on dit qu'elles sont les équivalens du verbe N'ÉTRE PAS ( doué de telle ou telle qualité ) مِنْ مَنْ لَيْسِ ( أَنَّ اللهِ 
1086. Ces deux particules perdent leur influence, quandl'énonciatif est précédé de أي sinon, ou placé avant l'inchoatif. Ainsi l'on dit, أَلْ يَانُّ يُلِّكُ مَا يَشِيُّونُ لِلْ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

1087. La négation y perd son influence quand l'inchoatif est un nom déterminé . مُعْرِفَدُ La négation لَـ فَعْرِفَدُ dépouillée de toute

<sup>(1)</sup> Les Arabes, comme je l'ai dit ailleurs (n.º 129, note), n'admettent pas tous cette influence des particules négatives Le et J.

مَا إِنْ زَيْنٌ جَاعِلٌ Zéïd n'est pas un ignorant.

1089. Si le nom qui suit ý est déterminé مُعْوَقُهُ, il se met au nominatif. Il en est de même, si le nom ne suit pas immédiatement la particule ý.

1000. S'il y a deux négations de suite, et que la première soit suivie immédiatement d'un nom indéterminé, on peut l'hettre les deux noms au nominatif, ou les mettre tous deux l'accusatif sans tenwin, ou mettre l'un des deux indifféremment au nominatif, et l'autre à l'accusatif sans tenwin (n.º 734).

## CHAPITRE XXVIII.

Des Particules qui mettent le nom à l'accusatif.

1091. Les particules qui forment la quatrième classe des régissans grammaticaux fondés sur l'usage, sont nommées particules qui régissent un آلْحُدُوقَ ٱلْقِامِلَةَ فِي ٱلْأِسْمِ ٱلْفَعُودِ ٱلنَّاصِيَةُ nom seul, et le mettent à l'accusatif.

1092. Ces particules sont au nombre de sept; ce sont, عَمِيا , أَيَا , يَا , sinon الَّا , عَمِيَا , أَيَا , يَا

1093. La particule 5 n'a d'influence que quand elle a la signification de 5 avec ; mais, pour qu'elle exerce cette influence, il faut qu'elle soit précédée d'un verbe, ou d'un mot qui contienne la valeur d'un verbe.

1094. La particule I sinon, excepté, n'a d'influence que sous certaines conditions.

On l'appelle conjointe, quand la chose exceptée et celle dont on la soustrait اَلْمُنْتَمَّقُ مِنْ , sont de la même nature, comme dans cet exemple: je n'ai point vu d'HOMME, si ce n'est OMAR.

L'exception conjointe est encore de deux sortes : ou la chose exceptée précède celle de laquelle on la soustrait , et alors elle se nomme مُنْ الْمُعْتِلُ الْمُعْتَلِّقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِيقًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللل

L'exception est disjointe, quand la chose de laquelle on soustrait est différente de la chose exceptée, comme dans cet exemple: je n'ai jamais voyagé sur MER, si ce n'est sur le GANGE; ce qui veut dire, mais j' ai voyagé sur, le Gange.

1095. Si l'exception est conjointe antérieure, comme لَحَمْدُ الْاَدُونَا الْحَدُّ الْاَدُونَا الْحَدُّ الْحَا

1096. Si l'exception est conjointe postérieure, placée après une proposition négative, le nom qui exprime la chose exceptée met à l'accusatif ou mieux au nonimatif, comme مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مَا جَمَاءَتِي إِلَّا زَيْدُ

Il n'est venu me trouver que Zeid [ non accessit ad me nisi Zeidus ].

مَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْدَا ،

Je n'ai vu que Zéid [ non vidi nisi Zeidum ].

مَا مُرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدٍ

Je n'ai passé qu'auprès de Zéid [ non transivi nisi secus Zéidum ].

Si l'on eût énoncé ce dont est soustraite la chore exceptée, on auroit dit, dans le premier exemple, أَخَالُ مِنْ أَمْنُ أَنْ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

1098. Si la particule d'exception se trouve entre un inchoatif et un énonciatif, celui-ci se met au nominatif. Exemple:

Zeid n'est rien que menteur.

Après  $\tilde{\mathcal{U}}$   $\tilde{\mathcal{U}}$  sur-tout, le nom de la chose exceptée se met au nominatif ou au génitif (  $n.^{\circ}717$  ).

tioo. Il faui observer, par rapport à عَيْنِي , فَيْنِ وَ الْعَبِينَ وَ مَنْنَاءَ لَا عَيْنَ وَ الله sont des noms, qu'on les met au même cas auquel se mettroit le nom de la chose exceptée, si l'on faisoit usage de la particule عُلِيّاً . Ainsi l'on dit:

مَا جَآءَني غَيْرَ زَيْدٍ أَحَدُ

Il n'est venu me trouver, excepté Zéid, aucune personne.

جَآمَنِي ٱلْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدُ

Les gens sont venus me trouver, excepté Zéid.

مَا جَآءَدِي أَحَدُّ غَيْرَ فَرَسٍ

Il n'est venu personne me trouver, si ce n'est une jument. غَبْرُ زَيْدِ ou mieux مَا جَاآمَنَى أَخَدُ غَبْرَ زَيْدٍ

Il n'est venu personne me trouver, si ce n'est Zeid.

1101. Les cinq autres particules de cette classe sont des particules compellatives, et servent toutes à appeler.

l'102. Si le nom qui les suit est l'antécédent d'un rapport

d'annexion مُفَاكُ , ou d'un autre rapport analogue à un rapport d'annexion مُفَارِحُ ٱلنَّفَاءِ on le met à l'accusatif. Ainsi l'on dira: مُفَارِحُ ٱلنَّفَاءِ أَلْفُعَابِي d'Abd-allah (c'est-à-dire, serviteur de Dieu)!

ا خَيْرًا مِنْ زَيْنِ وَ لَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَ يَا حَسَنًا وَجُهُـ هُ وَ ( toi ) dont le visage est beau!

! bon envers tes serviteurs أَ يَا رَفِيقًا بِٱلْفِبَادِ أَ

est indéterminé. Exemple: وَالْكِنَانِي homme! Mais si l'on adressoit la parole à un homme présent, le mot رَجُلُ مُورِّدُ المُورِّدُ homme se mettroit au nominait sans voyelle nasale, conme si c'étoit un nominadéterminé isolt مُرِيِّدُ مُؤْرِدٌ مُؤْرِدٍ مُؤْرِدٌ مُورِدُودٍ مُؤْرِدٌ مُؤْرِدُ مُؤْرِدٌ مُؤْرِدٌ مُؤْرِدٌ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدُ مُؤْرِدٌ مُؤْرِدُ مُؤْرِدٌ مُؤْرِ

En effet, le nom déterminé isolé, après les particules compellatives, se met au nominaité sans voyelle nasale, et est considéré alors comme indéclinable : يَا رَبُيهُ (١). Ainsi l'on dit (يَنْهُ رُبُلُهُ لِلْ الرَّجُولُ (١). Ainsi l'on dit ( عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّجُولُ لَا الرَّجُولُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّجُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُواللَّه

1104. Si le nom déterminé isolé est suivi d'un adjectif, l'adjectif peut se mettre au nominatif ou à l'accusatif. On peut dire : وَيُدُ ٱلطَّرِيقُ الْ الرَّبِيُ الطَّرِيقُ لِي مَا زَيْدُ ٱلظَّرِيقُ الْمُ

1105. Si le nom déterminé isolé est suivi d'un appositif qui soit en rapport d'annexion avec un complément, cet appositif sera nécessairement à l'accusatif. Exemple: يَا رَبُنُ صَاحِبُ ٱلْمِنِينِ : 6 Zéid, le maître de la maîton!

الم النام النام المائل النام 106. Mais si cet apposițif est النام المائل النام المائل النام المائل 
<sup>(</sup>۱) Betdhawi, sur ces mots أيَّ جِنَالُ (Afcoran, sur. 34, vers. 10), dit que le dhamma de بَالْمَ est une voyelle d'indéclinabillit مُرْحَدُ مِنَالُهُمْ

يا زَيْنَ مِن يَا زَيْنَ ثَنِي عَلِيهِ اللهِ au nominatif ou à l'accusatif, comme . وَهَ ثَنَ عَلَيْهِ وَلَا مُن عَرْدِ اللهِ وَهَ وَهَ لَا يَنْ عَرْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ 

T 107. Quand le nom de la chose appelée est un nom propre formé d'un seul mot, ou un nom servant d'antécédent à un rapport d'annexion, on peut retrancher la particule compellative, le nom de la chose appelée restant au nominatif ou à l'accusatif, suivant les règles précédentes. Exemples : (هُ) مُنافِرُ النَّمَانِي المُعَالِينَ المُعَانِينَ  المُعَانِينَ المُعانِينَ المُعانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعانِينَ المُعانِينَ المُعانِينَ المُعانِينَ المُعانِينَ المُعانِينَا المُعانِينَ المُعانِينَ المُعانِينَ المُعانِينَ المُعانِينَ المُعانِينَ المُعانِينَ

Tio8. Enfin, si le nom est un nom propre de plus de troislettres, qu'il ne forme point l'antécédent d'un rapport, et ne soit point privé de la particule compellative, on peut en retrancher la dernière lettre; ce qui s'appelle تَرْفِيمُ الْمُنَادُّةِ عَلَيْهِ مُهُمُ مِنْ مُنْهُمُ اللهِ مَا اللهُ مَا ا

# CHAPITRE XXIX.

Des Particules qui mettent le verbe au mode subjonctif.

1109. La cinquième classe des régissans grammaticaux fondés sur l'usage, contient les particules qui mettent l'aoriste du verbe à l'accusaif, c'est-à-dire, au subjonctif أَوْمَنُ الْمُعَالِينَ الْمُلْسِيمَةُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَالِينَ الْمُلْسِيمَةُ أَلَّهِ اللهِ اللهِ Ces particules sont أَوْمَنُ المُعَالِينَ الْمُعَالِينَ المُعَالِينَ  المُعَالِينَ  المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا الْعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَ J'ai exposé ailteurs, en détail (n. et 125 et suiv.), l'usage et l'influence de ces particules.

1110. La particule أو est nommée مُنْرِيَّة équivalent du nom d'action, parce que, réunie au verbe qui la suit, elle équivaut effectivement au nom d'action.

Cette particule est toujours précédée d'un verbe. Si ce verbe renfeme l'idée de seinne, commissance, comme الله savoir, elle n'a aucune influence sur le verbe; mais ce n'est alors que la particule والما علاقة (n.º 1081).

Si le verbe renferme l'idée de pouvoir ou vouloir, comme أَمَّرُ pouvoir, أَمَّرُ pouvoir, أَمَّرُ pouvoir, أَمَّرُ pouvoir, أَمَّرُ pouvoir, أَمَّرُ pouvoir, أَمَّرُ أَمَّالًا acommander, أَمَّا أَمَّالًا أَمَّالًا أَمَّالًا met le verbe au subjonctif.

Si le verbe renferme l'idée de *penser*, s'imaginer, avec doute, comme مُقِينَ , on peut mettre le verbe au subjonctif ou à l'indicatif.

- n'a d'influence que parce qu'elle suppose l'ellipse de la particule أُونَ .
- t , par cette raison , on l'appelle گرم کی le LAM de (la particule) د م کنی الله LAM de (la particule)
- în'a d'influence sur le verbe que parce qu'elle équivaut à أَنْ أَنْ jusqu'à ce que : aussi dit-on qu'elle est مَنْ وَرَبُونَ وَمُونَانِ وَرَبُونِي , C'est-à-dire , exprimant le sens de la particule ILA.
- 1114. Les particules 5 et ن n'ont d'influence qu'autant que les actions exprimées par le verbe précédent et le verbe suivant sont simultanées, condition qui se nomine المنافذة المناف

Outre cela, il faut, pour que la particule 's influe sur le verbe qui la suit, que le verbe qui précède exprime ou un commandement مُنْفَى, ou une défense مُنْفَى, ou une négation مُنْفَى, ou une interrogation مُرَدِّيّ , ou un destr رَسُّو , ou une invitation مِرْدُ , ameme condition est aussi requise pour que la particule i mette le verbe au subjonctif (n.º 56,): celle-est diffère de la particule 5; en ce qu'elle indique, d'une manière plus précise, que l'action énoncée par le premier verbe est la cause de celle que le second exprime (1).

### CHAPITRE XXX.

Des Particules qui mettent le verbe au cas nomme djezm ou mode conditionnel.

1115. La sixième classe des régissans grammaticaux fondés sur l'usage, contient les particules qui mettent le verbe au cas nommé DJEZM ou mode conditionnel الْكُرُونُ الْعَالِمَةُ فِي الْفِيلِ الْمُلِالِيةِ لَيْلِيلِ الْمُلِالِيةِ لَيْلِ

על (בי באירות) בער (בי באירות) בארות בי בארות) בארות בי 
1117. Les deux verbes peuvent être mis à l'aoriste conditionnel; ils peuvent aussi être tous deux mis au prétérit; enfin le premier peut être mis au-prétérit, et alors le second se

<sup>(1)</sup> Les conditions exigées pour que les conjonctions i et 5 régissent le subjonctif, ont été développées plus complètement, ci-devant ( n,º 56 ).

met ou à l'aoriste du mode indicatif مُضَارِعُ مَرْفُوعُ , ou à l'aoriste du mode conditionnel مُضَارِعُ مَجْزُومُ

1118. La conjonction conditionnelle ol, quoique non exprimée, exerce son influence sur l'aoriste, lorsque, de deux propositions corrélatives, la première est impérative, ou prohibitive, ou interrogative, ou optative, ou exprime une invitation en un mot, toutes les fois qu'il y a entre deux propositions une corrélation qui équivaut à une condition (n.º 66). Exemples:

Viens chez moi, je t'honorerai.

·Ne sois pas incrédule, tu entreras dans le paradis.

اً يُن يَبْنُكُ أَزَرُكُ Où est ta maison! (dis-le moi), je e'irai rendre visite. لَّ لَدُتُ لِي مَالًا أَنْفُ

Plût à Dieu que j'aie de l'argent! je le dépenserai.

Si tu ne descends pas, tu t'en trouveras bien.

En effet, c'est comme si l'on disoit: si tu viens chez moi, je t'honorerai; et ainsi du reste.

# CHAPITRE XXXI.

Des Noms qui metient le verbe au mode conditionnel.

1119. La septième classe des régissans grammaticaux fondés sur l'usage, contient certains mots nommés أَسْهَادُ مُنْقُومَةُ noms incomplets.

1120. Ces noms, au nombre de neuf, exercent la même influence sur les deux verbes qui les suivent, que la particule il si, parce qu'ils renferment le sens de cette particule; ce sont, בו פּל מְּשׁׁ מְשׁׁׁ מְשׁׁׁ מְשׁׁׁ מְשׁׁׁ מְשׁׁׁ מִשְׁׁ מְשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מְּשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מִשְׁׁ מְשְׁׁ מִשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁ מִּׁשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מְּׁׁ מְּׁׁ מִּׁשְׁׁ מְּׁׁ מִּׁשְׁׁ מְּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מְּׁשְׁׁ מְּׁ מִּׁשְׁׁ מִּעְׁ מִּׁשְׁׁ מִּעְׁ מִּׁ מְּׁיִּׁ מִּׁ מְּׁשְׁׁ מְּׁעִּׁ מְּׁעִּׁ מְּׁשְׁׁ מְּׁעִּׁם מְּׁעִּׁם מְּׁיִּׁ מְּׁעִּׁ מְּׁיִּׁם מְּׁיִּׁם מְּׁעִּׁיְּׁ מְּׁעְׁ מְּׁׁ מְּׁעְּׁׁם מְּׁשְׁׁׁם מְּׁשְׁׁׁם מְּׁשְׁׁם מְּׁשְׁׁׁם מְּׁשְׁׁׁם מְּׁעִּׁׁם מְּׁשְׁׁם מְּׁשְׁׁׁם מְּׁשְׁׁם מְּׁשְׁׁם מְּׁשְׁׁם מְּׁשְׁׁם מְּׁשְׁׁם מְּׁעִּׁם מְּׁשְׁׁם מְּׁשְׁׁם מְּׁעְּׁׁם מְּׁעְּׁם מְּׁעְּׁׁם מְּׁשְׁׁם מְּׁעִּׁם מְּׁשְׁׁם מְ

# CHAPITRE XXXII.

# Des Noms d'une signification vague.

- 1121. Les noms d'une signification vague régistre formene la huitième classe des régissans grammaticaux fondés sur l'usage.
- 1122. On appelle noms vogues, ו, פ les numératifs cardinaux, depuis onte jusqu'à quatre-vingt-dir-norg (n. י 136), à l'exception des noms de diraines; z. es noms qui servent à indiquer une idée de nombre, mais sans déterminer précisément aucuu nombre, ב et وَلَوْ مَا يَعْلَيْكُ combien, أَنِي لَمُ tant (n. ° 135): ces derniers sont aussi appelés عَلَيْكُ expressions substitutes ou mtonymies.
- qui leur sert de régime, à l'accusatif et au singulier; et ce régime est toujours un nom indeterminé مُنكَونَ .
  - 1124. Il convient de faire ici quelques observations.
- 1.º Tous les autres numératifs cardinaux mettent leur régime au génitif, et sont alors des antécédens d'un rapport d'annexion (n.º 1064) dont le complément est le nom de la chose nombrée; ou bien ils le mettent à l'accusaif, en con-

servant eux-mêmes leur forme parfaite, et ils sont des noms complets الشرُّ تَعَالَمُ (n.° 1071), qui ont pour terme spécificatif (n.° 975) le nom de la chose nombrée.

2.° Le mot کے sert à interroger, et gouverne son régime à l'accusătif singulier, comme dans cet exemple: کم دیدارا عندان است و combien ovez vous de pièces d'or! ou bien il n'est point interrogatif, et il gouverne son régime au génitif singulier ou pluriel. Ainsi l'on dit, کم دیدار عندان کم دیار عندان کم دیدار ماده کم دیدار مندان از ماده کم دیدار مندان از ماده کم دیدار مندان کم دیدار مندان از ماده کم دیدار مندان کم دیدار ک

3.° Le mot افنے, qui tient lieu d'un nombre quelconque, sans en déterminer aucun, met le nom de la chose qui est l'objet de la numération, à l'accusatif ou au nominatif (1). On dit donc, d'accus d'ou bien عندي كذا ورضاً dois tant de pièces d'argent (2).

(1) Il est bon de faire observer que, quand غَنَّ est placé après un nom et signific sel ou selle, il I doit être considéré comme le second terme d'un rapport d'annection, et non comme un appositif. Il faut donc dire أَنَّ مُنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ en see selle année. Exemple:

Cet exemple est pris de la Vie de Timour, tom. 1, pag. 630.

# CHAPITRE XXXIII.

# Des Noms qui équivalent aux Verbes.

1125. Les noms des verbes, c'est-à-dire, qui équivalent aux verbes أَسْمَاتُ ٱلأَفْسَالِ (n.º 955, 1.''s part.), forment la neù-vième classe des régissans grammaticaux fondés sur l'usage.

1126. On compte neuf mois de cette espèce qui sont susceptibles d'avoir un régime. Les six premiers le mettent à l'accusatif; les trois autres le mettent au nominatif. Ces mots sont , مُرْعَانَ رَعْمُهُانَ رَعْمُهُانَ رَعْمُهُانَ وَمُعْهَانَ رَعْمُهُانَ رَعْهُانَ وَمُؤْمِلُنَ اللّهِ عَلَيْكًا وَمُؤْمِلُنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
## CHAPITRE XXXIV.

### Des Verbes abstraits.

1127. La dixième classe des régissans grammaticaux fondés sur l'usage, est formée du verbe abstrait ¿b' étre, et des autres verbes qui, renfermant le même sens, y joignent quelque circonstance de temps.

Ces verbes sont nommés ثَنَالُ نَاوَتَمْ verbes incomplets, parce qu'ils ne contiennent pas un attribut comme les autres verbes.

On les nomme aussi الْهُوْلُونُ (كُلُّ CANA et ses sœuss.

أَنْ فَيْم devenir أَنْ فَيْم devenir أَنْ فَيْم devenir أَنْ فَيْل advenir أَنْ فَيْل matin, أَنْ وَالْ فَلْقُوا فَاللهِ advenir أَنْ فَلْ etre dans le milieu de la matinée, أَنْ وَاللهُ وَاللّهُ و

َمَا ٱلْفَكُ مِمَا وَالَ ، ( ditre pas ( doué de telle ou telle qualité ) مَا ٱلْفَكَ مِمَا وَالَ ، ( fite pas cesser , être encore مَا فَيْقُ tant qu'il a été ou مَا فَيْقً qu'il sera. أ

1130. On peut mettre l'énonciatif ou attribut avant le sujet et même avant le verbe; mais on ne peut pas le mettre avant le verbe, quand celui-ci est précédé de la particule négative U.

Ti 3 I. Les verbes والله الله peuvent être employés comme verbes attributifs renfermant l'attribut existant, c'est-à-dire, signifiant exister: on les nomme alors والله verbes complets; ils suivent, en ce tas, la syntaxe des autres verbes, et mettent deur agent au nominatif.

1 1 3 2. Quélquefois, dans la formule admirative dont on parlera plus loin, on insère le verbe of après L; mais alors ce verbe est purement explétif (n.° 868).

1133. Quelquefois aussi gir se trouve placé devant une proposition nominale, composée d'un inchoatif et d'un énonchaif, comme, including a composée d'un inchoatif et d'un énonchaif, comme, including a comparti. Dans ce cas, le verbe gir est censé avoir pour agent l'agent pronominal caché dans le verbe dui-même, et cet agent pronominal a la même signification que le mot d'un événement. Le verbe gir est donc alors un verbe complet, et la proposition est une proposition composée qui a pour énonciatif une proposition nominale. On dit alors que le verbe est a composition nominale. On dit alors que le verbe est a composée qui a pour énonciatif une proposition nominale. On dit alors que le verbe est a composée qui a pour énonciatif une proposition nominale. On dit alors que le verbe est a composée qui a pour énonciatif une proposition nominale. On dit alors que le verbe est a composée qui a pour énonciatif une proposition nominale. On dit alors que le verbe est a composée qui a pour énonciatif une proposition nominale. On dit alors que le verbe est a composée qui a pour énonciatif une proposition composée qui a pour énonciatif une proposition nominale. On dit alors que le verbe est a composée qui a pour énonciatif une proposition nominale. On dit alors que le verbe est a composée qui a pour énonciatif une proposition nominale. On dit alors que le verbe est a composée que le verbe est a

1134. Quand le verhe ist employé pour nier l'attribut



sans détermination d'aucune circonstance de temps passé, ce qui ést le cas le plus ordinaire, on peut, au lieu de mettre l'attribut à l'accusatif, le mettre au génitif avec la préposition ى On dit fort bien لَهُ مِنْ تُعَالِي اللّهِ عَلَيْهِ كَاللّهِ عَلَيْهِ كَاللّهِ عَلَيْهِ كَاللّهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا

# CHAPITRE XXXV.

# Des Verbes d'approximation.

1135. La onzième classe des régissans grammaticaux fondés sur l'usage, est forniée par les verbes d'approximation . أَنْكُ الْكُوْلُومُ On appelle ainsi certains verbes, au nombre de sept, qui indiquent l'existence plus ou moins prochaine du sujet avec son attribut.

1 i 36. Ces verbes sont, هَنْ أَلَوْنَ الْعَلَى 1 i geut.arriver que مُنْ أَوْمَكُ أَوْمَكُ مُنْ اللهِ وَعَلَ est pru fallu que مُنْفَقَى , جَمَلَ , أَخَذَ , كُرْبَ , أَوْمَكُ , se mettre à faire telle ou telle chose.

Le premier est employé à exprimer l'approximation de la réunion du sujet à l'attribut, comme une chose que l'on espère, وَوَسُوعُ لِينَوُ الْخَبُرُ الْخَبُرُ الْخَبْرُ الْخَبْرُ الْخَبْرُ الْخَبْرُ الْخَبْرُ الْخَبْرُ لِلْنَوْ الْخَبْرُ الْمُعْلِمُ الْحَبْرُ الْمُعْلِمُ الْحَبْرُ الْمُعْلِمُ الْعِبْرُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَبْرُ الْمُعْلِمُ الْحَبْرُ الْمُعْلِمُ الْعَبْرُ الْمُعْلِمُ الْعَبْرُالْمِ الْعَبْرُ الْمُعْلِمُ الْعَبْرُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

Le second est employé à exprimer simplement la prochaine exécution d'une chose المُؤْمُونُ الْكِدُولُ الْخَبْرِ حُصُولًا

Les autres sont destinés à exprimer la prochaine exécution d'une chose à laquelle on se met مُوْسُوعَةً لِكِنُو ٱلْخَبُرِ الْخَبُرِ الْخَبُلُ فِينَا فِيهِ

ال 137. Ces verbes n'influent réellement et grammaticalement (المناب) que sur un seul nom qu'ils mettent au nominatif; mais ils influent virtuellement. المنابع sur l'attribut, exprimé par une proposition verbale qu'i, ne peut être 'miso réellement à l'accusatif, mais qui est censée y être mise par la place

11,

On peut dire encore الله على زَنْ يُحْرَبُ Pout se faire que Zéd sortira. Dans cette dernière construction و في و est le nom du verbe و منه و بي و و الله و

1138. Quelquefois le verhe s's e construit aussi avec la particule وَأَ وَسِوْم placées soit immédiatement après أَوْنَ مِنْ النَّمْ اللهِ الله

ا 1139. Le verbe أَوْمَكُ prend aussi quelquefois la conjonction أَنَّ après le nom. Exemple أَنْ عَرْمَ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ ال

#### CHAPITRE XXXVI.

Des Verbes de louange et de blâme.

1140. La douzième classe des régissans grammaticaux fondés sur l'usage, est formée des lerbes de louange et de blâme , qui sont au nombre de quatre. Ce sont, أَفْعَالُ ٱلْمَدْمِ وَٱلْكَيْمِرِ pour la louange, خَبَّدَا et إِخْبَدَة ; pour le blâme, سُتُّ et أَنْعَالُ الْمَدْمِ وَٱلْكَيْمِرِ

- I 1.42. Ces trois verbes gouvernent deux noms au nominatif : le premier est un nom appellatif determiné, et le second est un nom propre ou un pronom; le premier exprime la qualité ou l'espèce qu'on loue ou qu'on blâme, et le second la personne qui est l'objet spécial de la louange ou du blâme مُن الْفَرْتُ مِن الْفَرْتِ أَن اللهِ
- Ce'dernier nom est censé être l'inchoatif transposé, ayant pour énorteiatif une proposition verbale composée du verbe er de son agent. Exemple: يُنْفُونُ الْكَرْدُونُ فِيْنَالُ وَالْمُونَا لِمُنْدُ aue Hind.

On peut dire également وَعَنْتِ الْمُوءَةُ مِنْهُ mais alors le nom mis à l'accusatif est considéré comme spécificatif, et l'agent est un agent pronominal مِنْهُ (etant toujours considéré comme un inchoatif transposé, et non comme l'agent de

- On peut dire aussi منه النفة الرئيل le bel. homme! sans exprimer par son nom la personne qui est l'objet de la louange et du blâme, ce qui forme alors une proposition verbale.
  - 1143. Le quatrième verbe المُحَدِّدُ est absolument invariable. Ce verbe est composé de عَدُّ de أَكُم et la manière la plus naturelle d'analyser les propositions où il 'entre, est de regarder أنّ comme l'agent du verbe, et mis virtuellement au nominatif.
  - Ainsi, dans cette phrase, عَنَّهُا لَوَنَّهُ Zeid ett beau! l'inchoatif est ثَنَّ إِنَّا الْعَلَى الْعَلَى اللهِ Leid وَالْعَلَى اللهِ 

Il en est de même dans celle-ci, مُنِنَّ رَجُلًا رَبُنُّ مَالِكُ كَلُو مِنْ Záid est un bel homme. L'analyse est la même, et رَجُلًا est à l'accusatif comme terme spécificatif.

Si l'on dit, خَيْدَا ٱلْرَجُلِ رَبِيَّهُ , on analysera encore de même la proposition, et l'on dira que ٱلرَّجُلُ est au nominatif comme adjectif, ou comme appositif permutatif يُرْدُ de اكْرُ (n.° 985).

1144. Le verbe x s'emploie souvent comme verbe transitif régulier; il n'appartient plus alors à la catégorie dont il s'agit ici.

# CHAPITRE XXXVII.

Des Verbes appelés Verbes de cœur.

- 1145. La treizième classe des régissans grammaticaux fondés sur l'usage, est formée de sept verbes nommés serbes de cœur اثنال أثنار , parce que l'attribut que ces verbes renferment, exprime une action intellectuelle, comme savoir, penser, connoître.
- أَفْعَالُ ٱلشَّقِي وَٱلْبَقِينِ 1147. Ces verbes, sont aussi nommés وَأَنْعَالُ ٱلشَّقِي وَٱلْبَقِينِ مُوَامِلُ دَاخِلاً عَلَى ٱلْمُبْتَرَاهِ وَٱلْعَبَرِينِ verbes de doute et de certitude, et مُوَامِلُ الْمُبْتَرَاهِ وَٱلْعَبِينَ الْمُبْتَرَاهِ وَٱلْعَبِينَ الْمُبْتِدَاءِ وَالْعَبِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل
- 1148. Ils ont trois régimes : le premier est l'agent qu'ils mettent au nominatif ; le deuxième est nommé المُنْصُولُ الْحَالِي premier complément objectif, et le troisième,

second complément objectif: ces deux derniers sont mis à l'accusatif.

- 1 1/49. Les deux derniers régimes forment vérinblement une proposition nominale, composée d'un inchoatif et d'un énonciatif mais comme îl est de la nature de ces deux parties constitutives du discours, de n'être régies par aucun antécédent, on ne donne pas à ces deux termes les noms d'inchoatif et d'énonciatif. On nomme l'inchoatif ou premier complément objectif المنافق والمنافق (\*est-à-dire, nom d'un verbe de la catégorie de DHANNA, et l'Pénonciatif ou second complément objectif. ويُنْهُ يُنْهُ وَلِيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- I J O. De ces verbes, deux seulement, غنط أل sont toujours employés avec leurs trois régimes ; les autres peuvent être employés, à la manière des autres verbes transitifs, avec un agent et un seul complément objectif.

1152. La seconde propriété particulière à ces verbes, est nommée المُتَّافِينُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمِعْلِىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلِى الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِمِينِ الْمِعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمِعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ ا

Cela a lieu en trois manières :

- 2.° Quand il y a, après le verbe, une particule négative, comme, غَلِنْ مَا إِنْ زَيْدُ جَامِلُ je (le) sais, Zéīd n'est pas ignorant:
- 3.° Quand, après le verbe, il se trouve un mot qui sert à interroger. Exemples:

عَلِيْتَ أَبَّهُمْ جَاءَ \*Sais-tu qui d'eux est venu

ا أَنْمُل Les verbes de cœur, en passant à la forme أَنْمُل peuvent avoir trois complémens objectifs. Exemple »

Il vous fera voir que (vos) œuvres (étoient) mauvaises.

1155. Quand ces verbes, étant à cette même forme, passent à la voix objective, l'agent n'est plus exprimé: le premier complément prend la place d'agent, et se met au nominatif; le second et le troisième demeurent sous la forme de complémens, et à l'accusatif. Exemple:

On fera voir aux hommes (que) leurs œuvres (sont) mauvaises.

1 156. On peut aussi supprimer entièrement le premier complement devenu agent du verbe à la voix objective, et mettre au nominatif le second complément qui devient alors l'agent du verbe, le troisième demeurant à l'accusatif. Exemple:.

Leurs œuvres seront montrées mauvaises.

# CHAPITRE XXXVIII.

# Des Régissans logiques.

1157. Les régissans logiques مُقَالِمُ sont au nombre de deux. Ceux-ci ne sont, à proprement parler, que l'absence de tout terme antécédent, capable d'exercer quelque influence grammaticale sur le mot qui esf envisagé comme régime مُنْفِينُ أَنْ

Aussi ces antécédens logiques sont-ils nommés كَبُرِينَ et كَبُونُ dépouillement, ou عُبُرُدُ عَن الْمُوالِينَ الْمُؤلِدُةِ وَالْمُؤلِدُةِ الْمُؤلِدُةِ وَالْمُؤلِدُةِ الْمُؤلِدُة sence de tout régissant grammatical.

- 1158. Cette absence des régissans grammaticaux a lieu par rapport au nom et par rapport au verbe, ce qui forme deux régissans logiques.
  - 1 1 59. Par rapport au nom, c'est l'absence de tout antécédent qui

بَمْنُهُوبُ أَنْ ad l'accusatif مِن عَنْ وَرُو اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَاللّهِ وَا ce qui peut s'exprimer ainsi : آلتُّنَاصِبِ وَالْهَارِّةِ . Le nom est alors au nominatif ... مُوفُورُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّ

I 160. Par rapport au verbe, c'est l'absence de tout antécédent qui exigeroit que le verbe fût mis au mode subjonctif مُنْمُونُ ou au mode conditionnel مُنْمُونُ ; ce qui peut s'exprimer ainsi : عَنْرُونُ رَا لَكُونُ لَا لَهُ عَلَيْهِ لَلْكَانِ لَا لَكَانِي لَهُ لَكَانِ اللّهِ اللّهِ وَلَلّمَانِ اللّهُ وَاللّهُ وَال

Il ne s'agit ici que de l'aoriste, le prétérit n'ayant point de distinction de modes. Si donc on dit quelquesois que le prétérit est mis au mode subjonctif مُرْمُنُ مُنْ وَمُنْ مُنْ مُنْفَقِيمُ أَنْ مُنْفِقِهُ أَنْ مُنْفِقِهُ أَنْ مُنْفِقِهُ أَنْ مُنْفَقِهُ وَمَنْفَقَا اللهُ الل

### CHAPITRE XXXIX.

De la Syntaxe de la forme exclamative ou admirative des Verbes.

T 161. Le verbe, conme je l'ai dit ailleurs, devient exclamatif ou admiratif, et est nomme من المستقدة والمستقدة وا

الراحية المحافقة الم

Zéīd est très-beau, signifieroit à la lettre, ce qui a rendu Zéīd beau, c'est une certaine chose. Peut-être vaudroit-il mieux supposer pour nominatif sous-entendu, آلاً Dieu.

1163. Dans la seconde, on peut supposer que le verbe est à l'impératif, qu'il rénferne son agent, et forme avec lui une proposition verbale, et que بو tient la place d'un complément à l'accusatif. Suivant d'autres, le verbe est censé être au prétérit, et le sens de با المناس المنا

Pour caractériser cette dernière formule, on dit que la proposition y passe de la forme ÉNONCIATIVE à la forme PRODUCTIVE المُنْفَالِ إِلَّى سِيمُوا الْرُخْتَالِ إِلَى سِيمُوا الْرُخْتَالِ إِلَى سِيمُوا الْرُخْتَالِ الْمَالِيةِ وَالْمُعَالِّينَ وَالْمُعَالِينَ اللهِ مِيمُوا الْرُخْتَالِ إِلَى سِيمُوا الْرُخْتَالِ اللهِ سِيمُوا اللهِ الله

1164. Ces deux formes du verbe admiratif n'admettent aucune variété de temps, de nombres, de genres, ni de personnes.

## CHAPITRE XL.

Observations sur quelques usages des Pronoms.

1165. On emploje souvent les pronoms personnels d'une manière pléonastique, dont l'objet est de séparer l'inchoatif de l'énorciatif (n.º 197), ou de donner de l'énergie à l'expression (n.º 862 et 864). Exemples:

Dieu (est) celui dont l'assistance est implorée.

Je suis la vérité, ou plutôt, c'est moi qui suis la vérité.

إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسُّلْطَانُ ٱلْمُطَاعُ

C'est toi qui es le su!tan auquel on obéit.

Le pronom n'est alors dans aucune dépendance, étant en quelque sorte étranger à la construction de la proposition; ce qui s'exprime en arabe par ces mots: مان الله عن الله غزاب كالله عن الله غزاب كالله عن الله عن

1167. Le pronom personnel de la troisième personne, soit isolé, soit affixe, s'emploie aussi, par une sorte de pléonasme, d'une manière vague, et qui ne donneroit aucun sens, s'il n'étoit expliqué par une proposition suivante. C'est ainsi, à-peu-près, que nous employons le pronom de la troisième personne, en français, comme suiet vague et indéterminé, quand nous disons, 11 cst des hommes qui..., 11 y a des gens qui..., (1).

<sup>(1)</sup> Voyez mes Frincipes de grammaire générale . 1.º édition , pag. 224.

Dans ce cas, le pronom est appelé par les grammairiens arabes, القَّان pronom qui tient la place de LA CHOSE, DU FAIT (١); et la proposition qui le suit , est nommée proposition qui interprète ce pronom.

1168. Le pronom employé de cette manière peut être ou le pronom personnel isolé représentant le nominatif (n.º 1005. 1." part. ) il, ou le pronom affixe représentant l'accusatif (n.º 1006, 1. e part. ) ¿ lui, ou le pronom affixe représentant le nominatif, et compris dans les personnes des verbes (n.º 1021, 1." part. 1. Le second cas n'a lieu qu'avec la conjonction ol ou les verbes de cœur (n.º 1 i 45). Le troisième cas n'a lieu que quand on emploie le verbe de par forme de pléonasme devant une proposition nominale, sans qu'il exerce aucune influence ni sur l'incheatif; ni sur l'énonciatif de cette proposition (n.° 1133). Alors le pronom nommé مَنْ الشَّانِ est caché dans le verbe ( n.º 1022, 1.1e part. ). Exemples de ces différens cas :

هُوَ رَيْنُ حَاضِرُ

IL, Zéid (est) présent, ou il est ainsi, Zéid est présent, انَّهُ كَانَ تَعَادُ

CELA, un marchand étoit, ou cela est qu'il étoit un marchan l. · الله عَـمْرُ كَاذِبُ

CELA, Amrou menteur; ou cela est qu'Amrou est menteur.

طَنَنْتُهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ ٱللَّهِ

J'ai cru CELA, Mahomet (est) envoyé de Dieu, ou j'ai cru que Mahomet est envoyé de Diéu.

<sup>(1)</sup> Voyez la Grammaire d'Ebn Farhât ( manusc. ar. de la biblioth, du Roi, n.º 1295 A, fol, 97).

IL A ETE, Mahomet (est) prophète, ou cela a été, que Mahomet étoit prophète ('n. 508 et 870 ).

r160. Pour analyser ces propositions à la manière des grammairiens arabes, il faut dire, dans le premier exemple, que 🕉 est un inchoatif, qui a pour énonciatif la proposition nominale toute entière; dans le deuxième et le troisième, que زَيْنُ حَاضَرُ est le nom de la conjonction [], et que son énonciatif est, pour le deuxième exemple, la proposition verbale , et pour le troisième, la proposition nominale عَمْرُو عَلَيْ dans le duatrième exemple, que i est le nom du verbe de cœur طُنَنْتُ et que son énonciatif est la proposition nominale وَعَمَدُ رَسُولُ ٱللَّهِ enfin, dans le cinquième exemple, que c'est une proposition verbale composée, dont le verbe est of, que le nom du verbe of ou son sujet est le pronom personnel caché dans la troisième personne du verbe, et que l'énonciatif est la proposition nominale مُوسَى نَبَّ toute entière (1).

du destin est que je conserve la vie, ô vie ! tu es un prodige surprenant.

<sup>(1)</sup> Le dernier cas est fort rare : on en peut voir un exemple dans mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 335, et un autre dans le Hamasa, pag. 125. Il seroit plus fréquent, si l'on admettoit le système des grammairiens de l'école de Cousa, que suit Ebp-Malec dans son Alfiyya, et suivant lequel le complément ou regime مُعْمُونُ de l'attribut مُنْ du verbe الله faisant fonction du verbe abstraft ou incomplet أَحْمَالُ , ou celul de ses analogues وَالْفَعَةُ , ne peut pas être placé immédiatement après ces verbes, comme il semble l'être dans ces vers : لَيْنَ كَانَ سُلْمُ ٱلشَّيْبُ بِٱلصَّدِّ مُعْرِيًّا ﴿ لَقَدْ عَوَّنَ ٱلسُّلْوَانَ عَنْهَا ٱل

Si mes cheveux blancs sont ce qui porte Solma à s'éloigner de moi, la patience me fournira un moyen facile de me consoler de son éloignement,

بَانَتْ فُوادِيَ لِذَاتُ الْخَالِ مَالِبَةً Cette beauté dont une tache noire relève l'éclat, a ravi mon cour; si après cela la volonté

#### CHAPITRE' XLL

#### Des Mots appelés abrogatifs.

, c'est-à-dire, أَرَاسِيُ , c'est-à-dire, وَرَاسِيُ , c'est-à-dire, وَالْسِيِّ , c'est-à-dire, وَالْسِيِّ , c'est-à-dire, ومراجعة , cxpressions qui abrogent, les particules ou les verbes qui se placent

Dans ces exemples et aures semblables, les grammairiens de Coufa, pour que la règle par eux établie ne soit pas violes, supposent que le verbe offe reme un pronom qui sert de sujet, ou, comme lis disent, de nom au vorte course de la comme de la c

وَلَا يَسِلِى الْعُامِلُ مَعْمُولُ ٱلْخَبَرْ ﴿ إِلَّا إِذَا ظَرْفَا أَقَى أَوْ حَرْفَ جَسَرُ وَمُعْمَرِ ٱلطَّأْفِ الْفَامِلُ أَنَّهُ ٱلسَّمِينَ أَنَّهُ ٱلسَّمِينَ أَنَّهُ ٱلسَّمِينَ مَا ٱلمُنْبَانَ أَنَّهُ ٱلسَّمِينَ عَلَيْ

Mais une pareille analyse ne sauroit être admise dans les deux vers donnés pour exemples; car il les verbes في و المنافق الم المنافق 
Dans la proposition مَنْ عَمَّدُ ثَيْنِي . il n'y a d'autre sujet ou nom du verle et la proposition أَنْ مَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ الللللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّ

devant un inchontif et un énonciatif, et en changent ou la forme grammaticale, ou le sens (4).

Tels, sont, 1.º le verbe abstrait of, et ceux qui lui sont assimilés (n.º 112g et suiv.);

- 2.° Les verbes الله الله عنه en est peu fallu que عنه il arrivera peut-être que, et autres semblables ( n.º 1136 et suiv. );
  - 3.° Les adverbes, négatifs Let J (n.º 1084 et suiv.);
- 4.º La conjonction [6] (2), et celles qui lui sont assimilées (n.ºs 1077 et suiv.);
  - 5.º L'adverbe négatif y, quand il nie l'espèce (n.º 1088);
- 6.° Les verbes de cœur 💃 et autres ( n.º 1145 et suiv. ).

  Je ne reviendrai point sur l'influence grammaticale de tous ces mots; elle a été suffisamment expliquée, et je n'en ai fait mention ici que pour faire connoître ce que les Arabes en-

# tendent par le mot المُوَامِعُ. (1) Cela s'exprime ainsi en arabe:

ٱلنَّوَالِيخُ تَدْخُلُ ٱلْمُبْنَدَاء وَٱلْحَبَرَ وَتُعَيِّرُهُمَا لَفَظَّ أَوْ مَعْنَى

Le changement dans la forme grammaticale التَّمْسِيرُ اللَّهُولِيّ a lieu par exemple, quand un mot qui devroit eire au nominatif se met à l'accusatif comme le sujet après ji, ou l'attribut après jū', è le changement dans le sens, superiorit de la lieu quand de semps de verbe change de valeu, ou quand une proposition qui énonçoit une affirmation n'énonce plus qu'une possibiliné, comme cela arrive avec les verbes juie et l'és ou enfin lorsqu'une proposition qui par elle-même énonceroit un jugement affirmatif, n'exprime plus qu'une opinion douteuse; effet que produit le verbe juie de l'és de la lieu de la lieu de l'és de l'

(a) l'ai iléjà dit ailleurs (n.º 1077) qu'on appelle ces particules مُنُواسِحُ ٱلْأِبْدِينَ ٱلْمَ

#### CHAPITRE XLII.

Des Adverbes de temps et de lieu, et des Prépositions suivies de leur complément.

- 1171. Tout adserbe de temps ou de lieu و de son complément toute expression composée d'une préposition et de son complément de préposition et de son complément au chéchent plus et toute expression ne de son emplément pours un verbe ou un mot renfermant la valeur du verbe (1). Ce terme adverbial qui est dans la dépendance, s'appelle من المنافقة المنافق
- 1172. L'antécédent dont il s'agit ici, est souvent le verbe être, exister, se troûver, كَانَّ مُانَّ , et alors il est sousentendu le plus ordinairement.
- 1173. Il doit même nécessairement être sous-entendu, toutes les fois que l'adverbe ou la préposition avec son complément font fonction d'énonciait أَنْ فِي اللّهِ وَهِ اللّهِ وَهُ اللّهُ وَهُ اللّهِ وَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(1)</sup> Voyez ce que dit là-dessus Ebn-Hescham, dans mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 163.

# CHAPITRE XLIII.

Observations générales sur l'Analyse grammaticale.

1175. L'analyse grammaticale, nommée par les Arabes Élija, et dont j'ai donné quelques exemples dans cetté quarième partie de la Grammatire, a pour objet principal de faire reconnoître, le rôle que joue dans le discours chacune des parties complexes ou incomplexes dont il se compose; d'indiquer le sujet, l'attribut, le verbe, les divers complénens; et, en même temps, de rendre raison de la forme grammaticale sous laquelle les mots se présentent, et sur-tout du cas auquel se trouvent les noms, et du mode employé pour les verbes. C'est même sous ce dernier point de vue qu'on a donné à cette analyse le nom de Élija, que je rends par syntaxe des désinness. Quoique j'en aje donné plusieurs exemples, je vais encore en présenter ici quelques-uns, en choisissant des propositions dont l'analyse ne présente aucune d'fficulté.

<sup>(</sup>i) La ration de cela est, par rapport à رُبّ, que c'est moins une préposition qu'un verbe on un nom mis à l'accussifi par forme elliptique (n° 1103, "re part.); et par rapport à d, que les grammairlens regardent ce mot comme un nom indéclinable (n° 1047, 1.º part.). Quant à la particule 🎷 أن norqu'elle régit un affixe, j'ai dit allieurs ce que je pense de cette expression (n° 739). Ebn-Hescham comprend dans cette exception les prépositions que et رسيم , quand elles sont explétives, et من أمار أن أن l'on range ce mot parmi les prépositions; il ne fait pas mention de c.

### EXEMPLES D'ANALYSE.

# مُرَبُ زَيْدُ عَبْرًا أَ Zēid a frappé Amrou.

شَرَبَ فِعْلُ مَايِن زَيْدُ فَاعِلُ وَمُوْمَرُفُوغٌ وَعَلاَمُتُ رَفْعِهِ مَنَّةٌ ظِاهِرَةٌ فِيْ آخِرِهِ عَمْرًا مَفْمُولُ رَمُومَنْصُوبُ وَعَلاَمَةُ نَصْهِ فَشَّةً ظَاهِرَةٌ فِي آخِرِهِ

erte canctériet و من agent, mis au nominatif; ce cas , est canctériet par le dhamma qui tetmîne effectivement et d'une manière sensible ce moi عنزا verbe , il est mie à l'accusatif, et ce cas est caractérisé par le fatha qui termine ce mot d'une manière sensible.

# يَفْرِبُ مُومَى غُلَامَهُ حَتَّى يَهُونَ

Mousa frappe son serviteur jusqu'à tant qu'il meure.

verbe à l'aoriste, mis au nominatif (c'està-dire, au mode indicatif), parce qu'il n'est sous l'influence d'aucun antécédant qui exige l'accusatif ou le cas nommé djezm (c'està-dire, le subjonctif ou le mode conditionnel); le signe d'indicatif est II.

un dhamma qui termina effectivement ce mot : مُوسَى , agent de , بيَضْرِبُ , agent de mis au nominatif; ce cus est caractérisé par un dhamma placé virtuellement sur l'élif, mais qui n'est pas sensible, à cause de l'impossibilité ( de mettre ici un dhamma ), attendu que ce nom se termine par un élif bref; il conserve, en conséquence, la même forme à l'accusatif et au génitif : àle renferme l'antécédent et le conséquent d'un rapport d'annexion ; J'e est à l'accusatif, comme complément objectif du verbe بَشْرِبُ, et ce cas est caractérisé par le fatha qui termine ce mot : pronom affixe qui est virtuellement au genitif par l'effet de l'annexion: متر, particule qui indique le terme d'une action, et régit l'accusatif (c'est à-dire, le subjonetif) : يَبُون , verbe à l'aoriste et à l'accusatif (c'est-à-dire, au subjonctif); il est mis à ce mode, comme étant sous l'influence de la particule of qui est nécessairement, sous-entendue après , 55; ce mode est caractérisé par le fatha qui termine ce mot : l'agent du verbe at caché dans ce verbe, sans qu'il soit permis ici de l'exprimer ; il équivaut à : la particule of, et ce qui la suit, a le même sens qu'un nom d'action qui seroit au génitif; cela équivant à مَرْتِه أ.

# غُلامِی خاصِرُ

Mon serviteur est présent.

غَلَايِي مُنِتَمَادُ مُؤْوِجُ بِالْإِنْبَدَاءِ وَعَلَامَةُ وَلَهِدِ مَنَّهُ مُمَثَثَّارُةُ عَلَى مَا تَدِيلُ النَّايَّةِ مَنَعَ مِنْ ظُعُورِهَا النَّبَعَالُ النَّمَالُ بَعْرَكَ، النَّمْتَاتِهِ غَلَامُ مُصَافًى وَالْنِيَّا مُهِمُ مُنْسِلُ فِي تَحَلِّ جَرِ بِالْإِمَاقِ وَقُلُ مَكْمَا فِي خَالَتِي اللَّسْبِ وَالْهَرِّ وَقُولِ خَرْكِ، الْمُعَانِيَةِ أَنْ كَشَرَةً النِّيمِ اللَّي تَعَلِيبُ اللَّيَاءَ خَاجِشُ خَبْرُ غَلَامِي وَمُوْ مَرْفُعُ وَعَلَامَةً وَفَهِ خَنَّةً ظَاهِرَةً فِي آجِوِهِ

inchoatif mis au nominatif par la fonction qu'il fait d'inchoatif; ce cas est earactérist par un dhamma qui est placé virtuellement sur la lettre qui précède le ya, mais qu'on ne peut pas rendre sensible, parce que la place où l'on devroit le mettre est occupée par la motion analogue: No, antécédent d'un rappopt d'annexion; le ya est un pronom affixe qui est virtuellement au génitif, comme complément d'un rapport d'annexion; le mot est éconseve la même forme à l'accusatif et au génitif. Par la motion analogue, j'entends le kesra du mim, motion qui est analogue au ya. Le d'accusatif de l'inchoatif. Le ce cau va cominatif, et ce cas est caractérisé par le dhamma qui termine ce mot.

1176. Il faut observer que les différentes parties intégrantes qui entrent dans une proposition, sont souvent remplacées par des expressions complexes qui ne peuvent pas être mises au cas qui conviendroit à la partie intégrante représentée par cette expression: c'est ce que l'on comprendra mieux par quelques exemples.

لَيْسَ ٱللَّهُ بِعَادِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ Dieu n'a pas les yeux fermés sur ce que vous faites.

مَا مِنْ دَائِمَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآلِرٌ يَطِيرُ يَحَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُّمُ أَمْثَالُكُمْ

Il n'est point de bête sur la terre, ni d'oiseau volant avec ses deux ailes, qui ne soient des nations semblables à vous.

1177. Ce ne sont pas seulement des expressions complexes formées d'un antécédent et d'un conséquent, qui remplacent des parties intégrantes d'une proposition : ce sont souvent des propositions tout entières, complexes au incomplexes.

1178. Quand une proposition complexe ou incomplexe représente une partie intégrante de la proposition, on dit qu'elle occupe une place dans l'analyse ومن خَلِقًا لَهَا عَلَى مِنَ الْوَغَوْلِ Dans le cas contraire, on dit qu'elle n'occupe aucune place dans l'analyse من خَلَقُ اللهِ ا

Nous allons donner quelques exemples de l'un et de l'autre cas.

1179. EXEMPLES des propositions qui occupent une place dans l'analyse, parec qu'elles représentent une partie intégrante de la proposition.

> حُلُّ إِنْسَانِ يَمُونُ Tout homme mourra.

La proposition verhale بَعْبُونَ, composée du verhe et de son

agent eaché , représente l'énonciatif de l'inchoatif وَعُلُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ elle occupe donc une place dans l'analyse , et elle est virtuellement au nominatif.

Il est bon pour vous que vous jeuniez (à la lettre, que vous jeuniez est bon pour vous).

La proposition que vous jeuniez a place dans l'analyse, et est virtuellement au nominatif, parce qu'elle représente l'inchoatif votre jeune.

Ils revinrent, en marchant sur leurs mains et sur leurs pieds.

La proposition verbale بَعْنُونَ, &c. représente le terme circonstantiel d'état ال : elle est donc, par la place qu'elle occupe dans l'analyse, virtuellement à l'accusatif.

Si vous ne croyez point, en ce cas, vous périrez tous.

La proposition composée المستخدر المشاكن représente la proposition corrélative que l'on nomme المشاكنة réponse de la condition (n. \* 1116); et comme telle, elle est غير من virtuellement au mode conditionnel (ou can nommé djezm), par la place qu'elle occupe dans l'analyse. En effet, si l'on eût dit simplement, si vous ne creyez point, vous périrez, il auroit fallu dire المستخد en mettant le verhe de la seconde proposition corrélative, à l'aoriste du mode conditionnel.

Toute proposition qui sert d'interprétation à un pronom nomme مُسِرُ ٱلفَّانِ pronom de la chose ou du fait, et formant un sujet vague (n.° 1167), occupe une place dans l'analyse: car

elle forme l'énonciatif d'une proposition à laquelle ce pronom sert d'inchoatif ( n.° 1169 ). Exemple :

مَسْوِيمْ : de vizir; ce qu'il faut analyser ainsi مُسْوِيمْ الْوَرْسُو الْكُأْنِ وَذَا مُبْتِكَا أُلْوَيْرِهُ مُحْمِّلًا ٱلْمُبْتِكَاءُ وَلَمْيَسِوْ قَالَ وَفِي مُفْسِرَةً لَلَّهُ الْحَالُومِ وَهُمْ مُفْسِرِةً لَكَ وَهُمْ مُفْسِرِةً لَكَ وَهُمْ مُفْسِرةً لَكَ de la chose; is inchoatif أَوْرِهُ وَعُمْلًا اللّهُ اللّهُ وَهُمْ مُفْسِرةً اللّهُ اللّهُ وَهُمْ مُفْسِرةً لَكَ composée de cet inchoatif et de son énonciatif est virtuellement, par la place qu'elle occupe dans l'anulyse, au nominatif, parce qu'elle sert d'enonciatif au pronom de la chose; elle explique le sens renfermé vaguement dans ce pronom

Il en est de même des propositions qualificatives عُنَا وَمُعَمِّدُ مِنْ وَسَعِيْدُ وَسَعِيْدُ وَسَعِيدًا وَالْمُعِيدُ وَسَعِيدًا وَالْمُعِيدُ وَسَعِيدًا وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِمِينُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِلِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِمِيدُ وَالْمُعِلِيدُ ولِي الْمُعِلِيدُ وَالْمُعِلِيدُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْم

Je passai près d'un homme, un âne lui étoit mort sur la route (c'est-à-dire, à qui un âne étoit mort sur la route).

Il est venu chez moi un ami, à lui étoit un domestique malade (c'est-à-dire, qui avoit un domestique malade).

Je rencontrai un homme, à lui sur moi mille dinars [c'est-àdire, à qui se devois mille dinars].

Dans le premier exemple, la proposition مُنْتُ مُنَاتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَالُمُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

1180. Exenples des propositions qui n'occupent aucune place dans l'analyse, parce qu'elles ne représentent pas une partie intégrante de la proposition.

Sij sis Zeid est venu.

Mahomet (est) malade.

le frère d'Amrou est mort.

Ces propositions, ne dépendant d'aucune autre, n'ont point de place dans l'analyse; car elles ne sont parties intégrantes d'aucune proposition (t).

رَأَيْتُ وَفِي نَآئِمَةُ ٱلفَّهْسَ طَالِعَةً

J'ai vu, tandis qu'elle dormoit, le soleil qui se levoit.

La proposition incidente مُعْرَضُهُ, tandis qu'elle dormoit, n'a point de place dans l'analyse, parce qu'elle est interposée entre le verbe et son complément, et que d'ailleurs elle n'est liée par aucun rapport avec le verbe, ni avec le pronom caché qui forme le sujet du verbe. Il n'en seroit pas de même si l'on disoit, solicil qui se couchoit; la proposition مِنْ اللهُ مُعْلَمُ اللهُ مُعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ اللهُ عَلَمُ عَ

<sup>(</sup>i) Cela n'empéche pas que chacane de ces phrases ne pulse etre analysée grammaticalement; que la première ne soit une proposition verbale, composée d'un verbe et d'un agent; la seconde, une proposition nominale, composée qui inchoaff et d'un énonciatif; enfin la troisième, une proposition composée qui inchoaff et d'un énonciatif; enfin la troisième, une proposition composée qui a pour inchoaff proposition composée qui apour inchoaff proposition verbale (par la proposition

لَّوْ كُنْتَ مَامُنَا لَمْ يَمُتْ أَخِي

Si tu eusses été ici, mon frère ne seroit pas mort.

La proposition mon frère ne seroit pas more de la conjonction de place dans l'analyse, parce que la conjonction d' n'est point du nombre de celles qui exercent une influence sur les verbes des deux propositions corrélatives liées par l'idée d'une condition, et qui, en conséquence, exigent l'emploi du mode conditionnel. Il en est de même de J j si . . . ne, et de [3] quand, toutes les fois que cette dernière particule n'exprime pas le sens de la conjonction oj si.

Les propositions conjonctives أوسلم, jointes à leur antécédent برسلم, soit par un adjectif, comme الذي fequel, soit par une expression adverbiale, comme عنا المائلة أو المائلة المائ

I 181. Au surplus, mon intention n'est point d'indiquer ici tous les cas où les propositions occupent une place dans l'analyse, et tous ceux où elles n'y occupent aucune place, ce qui peut même quelquefois être sujet à contestation : j'ai voulu seulement faire connoître ce que les grammairiens et les scoliastes entendent par ces exptessions techniques.

## NOTES ADDITIONNELLES

POUR

#### LES DEUX PARTIÈS

#### DE LA GRAMMAIRE ARABE

#### I." PARTIE.

N.º 401, pag. 184.

Les grammairiens arabes easeignent que le verbe (N, au prétérit, est exempt de l'influence que la conjonction conditionnelle (d) si exerce ur tous les autres verbes, et en vertu de laquelle. Je prétérit prend la valeur du futur. C'est ce que dit un grammairien arabe, cité par M. Lee (a Grammar of the hebrev language, pag. 353), et l'auteur du l'autre du la consolie de la même doctrine (pag. 221 et 222), en reconnoissant toutefois que le prétérit du verbe (n'après (d), significantôl le passé et tantôt le fouur. Je vais copier son texte.

خُرُونُ الفَرْطِرَفِي إِن وَلَوْ وَأَلِنَا وَلَهَا صَرَّرُ الْتَكَثِيرِ مَانَ الْكِثْمِنْمَالِ وَأَنْ 
حَمَّلَتُ عَلَى النَّائِينِ فِينَا هَمَا اَنْ وَهِدِ مَارَةٌ شَمَّعُ لِلنَّابِي خَوْ إِنْ كَنْتُ 
فَلْكُ فَقَدَ عَلِينَهُ وَلَغَوْنَ الْمُسْتَقِيلِ خَوْلَ السَّمْمُ عَنْهُمَا مَنْهُمَا وَأَلْمَا وَأَلْمُ 
خَوْلِهُ أَنِهُ وَانَ أَصَوْرَتُهِنَى النَّمْمُ اللَّيْنِ عَلَى وَتَعْ يَعِيدِ الشَّوْمُ عَالَمُ وَالْمُوالُمُ 
مَا لِمِنَا مَرِينَا فَالْوَلُمُ عَلَى الْفَرْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ا

« Particules conditionnelles. Ce sont IN, LEW et 1MMA, et elles » doivent être placées au commencement de la phrase. IN s'emploie

» pour le futur, lors même qu'elle est suivie d'un verbe au prétérit, à » moins que ce ne soit le verbe CANA; car (après IN) le prétérit de » ce verbe s'emploie tantôt dans le sens du passé, comme dans cet » exemple, Si fui dixi illud, utique scivi illud ( Si j'ai dit cela, certai-» nement je l'ai su); et tantôt dans le sens du futur, comme dans cet » exemple : Si critis polluti, mundate vos (Si vous êtes en état de souil-» lure, purifiez-vous). Quant aux cas où la proposition conditionnelle » énonce une chose présente, tandis que la proposition affirmative » hypothétique corrélative énonce un véritable passé, comme dans cette » phrase', Si vous me faites honneur aujourd'hui , je vous ai fait hon-" neur hier il faut expliquer cela en ce sens, que, dans la seconde pro-» position, ce n'est pas proprement du fait passé qu'il s'agit, mais bien » de l'action qu'on fait au moment où l'on parle, en en rappelant le a souvenir; et cette explication est nécessaire, pour que la proposition » conditionnelle puisse être la chuse du fait énoncé dans la proposition orcelative; en sorte que le sens sera : S'il est constant que vous me » faites honneur aujourd'hui, je vous ingeruis que je vous ai fait, honneur » hier. La particule IN ne s'emploie que quand il s'agit de choses sus-» ceptibles de doute; ainsi l'on ne doit pas dire, je viendrai chez toi. » si le soleil se lève ; il faudra dire, quand (IDHA) le soleil se levera. » Tebrizi, dans son commentaire sur le Hamasa, adopte la même opinion à l'occasion de ce vers (pag. 373),

فَأِنْ تُنْسِ المُعْمَورَ ٱلِفَنَآءَ فَرَبَّهَا أَقَامَ بِهِ بَعْدَ ٱلْوَهُـودُ ٱلْوُفُـودُ ي

Sī tu et aujound'hui éloigné de la sociéée, tandis qu'autrefois ta demeure étoit toujours reunplie de gens qui se súccédoient les uns aux autres.

« Peut-étre, dit-îl, objectenat-ou que ce' expressions qui renferment
» deux propositions corrélatives, dont l'une énonce une condition et
l'autre là l'écompénse attachée à cette condition, le peuvent s'em» ployer légitimement que quand il s'agit d'un temps futur. Et en effet,
» on ne pêtit pas dire , 3î tu es sorti ibire, je te donnerai pour cela une
» pièce d'argent; car il s'agitoti là d'un temps entièrement écoulé, du» quel on ne peut pas faire dépendre une condition et la récompens
qui en est la suite: ce n'est que d'un temps qui commence qu'on peut
» faire dépendre ces deux chosès; en sorte que celui qui doit exécuter
» l'aftun, pujuse l'exécuter dans ce temps et mériter ainsi la récompens
» sutachée à cette action. Voic ma réponse à cêtte objectio. Ce que

wous dites de la condition est conforme à la vérife; mais il y a une s'exception pour le verbe CANA. De permet en élète de diree. Si Juliul (Si excivisit heir ad hunc vel illum locum, dabo néli hadit-hoc vel illum (Si est us allé hier à tel endroit; je se donnetai aujourd'hui telle chose). Le essens de celar est s'i constabit in scientid med accidisse exitum tuum heir (Si) aquivers la conviction que ta sortic a cu licch hier). On a est admis cela relativement au verbe CANA, à cause qu'il est consacré es dien manière toute spéciale à exprimer les évétiemens; c'esta-dire; else choses qu'il usurénneme.

Il est bon de rapporter le texte de Tebriei :

فَإِنْ قِيلًا أَنْ آلَفُونًا وَآلَهُوْآءً لَا يَعِينُوا الله فِيهَا عَنْ مُسْتَفِيدًا إِلَّا تَوَى أَلَّهُ 
لا يَجْرَدُ أَنْ يَقُولُ آلْقَائِلُ أِنْ فَرَجْتُ أَمِنْ أَعْلَمُنْكُ فِيهِ وَرَعَا فَإِنَّ أَلِوَقْتُ 
قِو آلَقَى فَلَا يَعِجُ قَطِيقُ آلْفَرْظُ وَالْفَاقِلِ أَيْفَاعُ فِغْلِهِ فِيهِ وَآسَجُفَاتُ 
يَشْعَلُونَ مِنْ الزَّمَانِ حَتَّى يَعِجُّ مِنَ آلْفَاقِلِ أَيْفًاعُ فِغْلِهِ فِيهِ وَآسَجُفَاتُ 
آلْهُوَآءً عَلَيْهِ فَلْنُ ٱلأَمْرُ فَي ٱلشَّرَطِ عَلَى مَا ذَكْرَتُ إِلَّا فِي لَفَيظٍ كَانَ 
لِأَنْفُمْ جُوَّرُوا فَانَ يَتَوْلُ آلْفَائِلُ إِنْ كَنتَ عَرَجْتُ أَمْنِ لِلْ مَرْجِعِ مَلَكًا أَمْنِ لِلْكُومِ فِي الْمِينَاقِ فِي عِلَى وَلَوْعَ الْفُرْوعِ عِلْكَ أَمْنِ 
أَمْطَيْلُكُ النِّيْمَ فَا فَي الْمُؤْمِقِ فِي الْمُؤْمِعِ فِلْكَ أَلْمُونِ فَاللَّهُ أَنْ يَعْلِقُ أَمْنِ فَاللَّهُ عَلَى مَا وَحَلِيمًا لَوْلُومِ فِي الْمُؤْمِعِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّا فِي اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ الللْعُولُولُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِيلُولُ اللْعُلْمُ اللَّهُ

Tout cela prouve que les grammairiens arabes ont bien senti que le précérit du verbe dé a été employé dans le cas dont il s'agit après de la producteure l'influence de cette paricule sur le verbe qui vient ensuite, et conserver à ce verbe la valeur du prétérit. La solution par eux imaginée de cette difficulté est ingénieuse; mais elle auppose, en faveur du verbe dé le vue me acception qu'in a pas toujours lieu, et dont on ne sauroit donner une bonne raison. Au reste, elle produit le même résultat que le système que j'ai adopté, et m'en différe guére que par la manière de s'exprimer.

L'auteur du مصطاله aprèt ce auroit du remarquer que, quand le prétérit du verbe عال aprèt ce les suivi d'un autre verbe au prétérit, il exprime. le pasé; mais que s'il n'est pas suivi d'un autre verbe, il exprime le fuur ou le présent.

#### N.º 412, pag. 195.

Les grammairiens arabes ont sans doute observé cet usage du prétérit du verbe ¿Ú. , dans lequel il semble dépositife de toute valeur tempôrelle. Je n'al point rencontré; dans les ouvrages que j' ai consultés, une solution générale de ce problème; mais Jai remarqué un passage du commentaite de Tébriz sur le Hamaza (pag. 56), où il a recours à une ellipse pour expliquer ce passage de l'Alcaran ; de l'alcaran

# N. 744, pag. 323.

## N.º 1055, pag. 477.

La préposition J, avec ellipse de la conjunction of, se trouve employée après le verbe of précéde d'une négation dans un sens particulier qui indique la capacité; la possibilité, l'aptitude, ou plutôt, à cause de la négation qui précéde s l'absence de ces qualités. Exemples :

مَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَدِّنَهُمْ وأَنْتَ فِيهِمْ

Dieu n'est pas capable de leur insliger des châtiment, tandis que tu es au milieu d'eux.

# فَــَـلِّ مُقَامًا لَمْ تَكُنْ لِنَسُدُّهُ

Laisse donc une place que su n'es pas capable de remplir.

On nomme la préposition لَ مُ الْحُدُودِ , en ce cas , لَامُ الْحُدُودِ LAM de déné-

Je crois que, dans cette circonstance, comme je l'ai dit ailleurs (n.º 41a, 1.º part.), مَا كَانَ , ou, ce qui est la même chose, مَا كَانَ , fine doit famais être regardé comme exprimant un passé, et renferme

60

au contraire une idée future, plus ou moins déterminée. Je trouve une preuve de cela dans ce vers rapporté dans le *Hamasa* (pag. 211):

La famille de Djédhima s'est rendue coupable d'une action perfide; mais, pour moi, je ne suis pas honnne à associer jamais mes vétements ( c'est-à-dire, ma personne, mon nom) à un acte de perfidie.

Si le poëte eût pris لَمْ أَكُنُ dans le sens du passé, îl auroit dit, terme exclusivement consacré au temps futur (1).

### N. 1189 , pag. 544.

On fera bien de comparer ce que j'al dit de l'expression رُأَوْلِيَاكُ avec ce qu'en dit Tebrizi, dans son commentaire sur le Hamasa, pag. 213.

# ∠II.° PARTIÈ

# N. 69, pag. 35.

Lorsque, dans le cas de deux propositions corrélatives, l'une conditionnelle, l'autre afirmative hypothétique, le verde de la première estau prétérit, celui de la seconde, s'il est à l'aoriste, peut être mis au mode indicatif ou au mode conditionnel. Quelquefois aussi, le premièr verbe étant à l'aoriste, le second est mis au mode indicatif. Ehb-Malec en fait l'observation dans l'Alfirya, comme d'une chose peu régulière; il dit:

وَبَعْنَ مَامِّ رَفْعُكَ ٱلْجُزَا حَسَنَ وَرَفْعُهُ بَعْنَ مُصَارِعٍ وَمَسَنْ \*Un commentateur en donne pour exemple le vers suivant

يَا أَقْرَعُ آبْنَ حَايِسِ يَا أَقْرَعُ إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعُ أُخُوكَ تُصْرَعُ

O chauve, fils de Habis, o chauve, certes si ton frère est renversé par terre, tu seras aussi renversé.

<sup>(1)</sup> Voyez, à ce sujet, l'observation de Hariri, dans ma Chresomathie arabe, 2.º édit. tom. II, pag. 443, et Ebn-Hescham, dans mon Anthologie grammaticale arabe, pag. 166.

La particule, par son interposition, autoriseroit l'emplot de l'aoriste indicatif, mais elle peur être omise, en poésie par exemple, ce qui donne lieu à l'irrégularité dont on vient de parler, et dont voici encore un exemple:

Quiconque fera de bonnes œuvres, Dieu lui en rendra la récompense.

Dans ce cas, il faut supposer qu'il y a ellipse de , et que le poète devoit dire.

#### N.º 340, pag. 204.

ه 'Il n'est pas rare cependant qu'en s'écarte de la règle donnée ici. Les grammairiens supposent alois qu'il y a un verbe sous-entendu avant le nom mis au nominatif, verbe qui doit être dans la relation de verbe sous-mis مُعَالَيْمُ (n.º 308, t. "part.) a sec le verbe dominant في الله علمان الله و complémeu déplacé, Exemple:

لا يَجْزَعِي إِنْ مُنْفِئِ أَهْلَكُنَّهُ وَإَذَا عَلَّكُتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَاجْزَعِي

Ne l'effraie pas si je fais périr Mounfis; mais s'il arrive que je périsse, alors conçois de la frayeur.

ان مَلْكَ مُنْفِن On suppose on ce cas que l'ahalyse grammarticale est أَهَاكُمُنُهُ : car on dit مُطَارِعُ te verbe أَهَاكُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللل

Par la même raison, si le verbe et son sejet forment une proposition - qualificative أَمْنِيَّ , le complément déplacé ne peut être mis qu'un nomatif; car le qualificatif ne peut exercer aucune influence grammaticale sur l'antécédent qu'il qualifie. Ainsi l'on doit dire, وَعَلَى مُنْ مُ فَعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

N.º 603, pag. 349.

J'ai dit ailleurs que les Arabes emploient la trolsième personne quand ils appellent; ils ne disent pas, ô toi, ô vous, mais bien, ô celui-

JE suis CELUI QUE ma m'ère a'nominé MOI Haidara.

La concordance avec a sens les il sembleroit exiger que l'on dit a nommé LUI; car le sens est : Je suis l'homme que ma mère a appelé LUI Haidara. Autre exemple:

Je suis celui qu'ils ME trouvent toujours dans leurs caurs (comme un objet d'effroi); jamais je ne in en éloigne pour un temps, et je ny reviens dans un dutre instant.

Relativement aux mots Lo et, on peut consulter ce que dit Tebrizt, dans son commentaire sur le *Hamasa*, pag, 146.

Ce que J'ai dit ici des causes qui nécessitent l'intervention de la particule , d'ans certains cas, entre une proposition conditionnelle et la proposition affirmative hypothétique corrélative, est ce qu'Ebn-Malce a exprimé d'une manière assez obscupe dans ce vers de l'Alípyo : زَّاقْرُنَّ بِفَا حَنْمًا جَوَامًا لَوْ جُعِلَ ﴿ مَرْطًا لَإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْعَعِلْ

Quand une réponse (c'est-à-dire, la seconde des deux propositions corrélatives) n'est pas de nature à pouvoir, si on levoulois, êtne emploje cohmne condition (c'est-à-dire, comme proposition conditionnelle) avec la conjonction s1, ou un des mois qui ont la même influence, il faut décidément attacher cette seconde proposition (à la précédente) par la paiticule L.

Là-dessus un commentateur observe ( man. n.º 465 de S. G. fol. 187 verso) que ce qu'il faut entendre par une réponse susceptible d'être employce comme condition إَجْوَاكُ مُنَةً أَنْ يَجْعَلَ المَرْطَا, c'est un verbe au تَدُ prétérit, susceptible de conjugaison et non précédé de la particule ou autre ; un aoriste non précédé d'une particule , ou bien rendu négatif par les adverbes y ou J. Au contraire la réponse qui n'est pas susceptible d'être employée comme condition, c'est une proposition nominale, une proposition verbale optative ou impérative, un verbe qui ne se conjugue point, un verbe joint à l'une des particules بَ وَنَا عِلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّ ou rendu négatif par les adverbes L ou J. Les propositions de la première catégorie le plus souvent n'admettent point l'intervention de la particule , mais elles peuvent cependant l'admettre; celles de la seconde catégorie exigent l'emploi de , et on ne l'omet que dans la poésie pour la mesure, ou, dans des cas très-rares, par une sorte de licence. Quand la particule intervient devant un verbe à l'aoriste, elle exige l'emploi du mode indicatif.

## N.º 810, pag. 447.

Le passage suivant de l'Alcoran présente quelque chose d'extraordinaire dans l'ordre des complémens:

فِي سُبُوتٍ أَذَنَ آلَهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرُ فِيهَا آسُمُهُ يَسَبِّحُ لَّـُهُ فِيهَا بِٱلْفُــُوِّ وَالْاَمَالِ رَجَالُ لَا تُلْهِيهُمْ سِجَارَةً وَلَا نَهُعُ عَنْ ذِكْرِ آللَّو

Je traduirai à la lettre : DANS des maisons que Dieu a permis d'élevr, et où (il a permis ) que son nom soit célébré, IL le loue DANS elles, les matins et soirs, DES HOMMES que ne détourne point du souvenir de Dieu aucun commerce ni vente.

Béidhawi, qui propose diverses analyses de ce passage, permet, entre

و پُشِيَّة je comme un complément de و پُشِيَّة je comme un complément de عَنِيْهُ et alors فِيمَّة et alors فِيمَّة est une répétition destinée à fortifier l'expression وَسِمَّة لِسَكِّرِيهِ وَلَّهُ الْعَالَمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ وَلَمَّةً عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

Il y a pareillement une construction insolite, par rapport à l'ordre des complémens, dans ce vers du Hamasa:

Parmi ceux que je poursuis des traits de ma langue, il n'en est aucun qui me soit plus odieux qu'une famille dont je dois défendre les droits.

La licence que l'on prend dans la poésie et dans la prose timée, de supprimer le teschdid à la fin des mots dans le cas d'une pause, étant jointe à la suppression de la dermière voyelle, qui a roujours lieu dans le même cas, produit souvent des équivoques que des écrivains plus ingénieux que vainment éloquens, tels qu'Ahmed, fils d'Arabschah, recherchent loin de les éviter, ayant soin d'ailleurs de disposer leurs phrases de manière que le même mot puisse apparenir à plusieurs racines et en conséquence être surceptible de divers sens, et que chacun de ces sens puisse convenir à la phrases. Ainsi le mot de par exemple, signifiera année, si l'on prononce de la nangé, en prononçant la la nagé, en prononçant la la nagé, en prononçant le

Il est à propos d'observer qu'on appelle , dans une proposition si co dans une phraze , de , les termes circonstantiels qui ne sont point essentiels à la constitution du discours, et qu'on pourroit retrancher sans nuire à l'intelligence de ce qu'on dit (1).

<sup>(1)</sup> L'auteur du Livre des définitions كِثَابُ ٱلنَّقْوِيفَاتِ dit: Ce qu'on entend

#### N.º 988, pag. 536.

J'ai observé ailleurs (n.º 1197. 1.º part.) que les grammairiens arabe comprennent parmi les particules conjonctives, l'adverbe négatif J et p'en ai donné la raison. Mais fai oublié de faire remarque qu'ils divisent les particules conjonctives d'ordre مُعْلَى النَّمَةِ en particules qui lient par uuc analogie grammaticale en même temps et logique (مُنْقِلُ وَمُعْلَى النَّمَةِ en particules qui lient seulement par une analogie grammaticale (الفَعْلُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

### N.º 1118, pag. 572.

Il convient d'ajouter que si, après une proposition où le verbe est à l'impératif, le verbe de la proposition corrélative se met au mode conditionnel, c'est précisément par une ellipse semblable à celle que je

par رُدُون que la phrase renferme quelque chose qui ne mérite pas que l'assension s'y arrête, c'est-à-dire, des mots dont le sens n'influe en rien sur la vérisé du jugement qu'on énonce.

ٱللَّمْوُ شَمُّ ٱلْكَلَامِرِ مَا مُو سَاقِطِ ٱلْمِبْرَةِ مِنْهُ وَهُوْ ٱلَّذِي لَا مَعْنَى لُهُ فِي حَقَّ تُسبُّسوت ٱلدُّسُسِينِ آلِدُ الْمُسِينِ

suppose pour rendre raison de l'influence de مُلِيَّة Ainsi, lorsqu'on dit, أَمِنُّ الْمَالِيُّة عَبِيكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّال

D'ailleurs l'ellipse de la première proposition corrélative est effectivement autorisée par les grammairiens. Ebn-Malec dit dans l'Alfiyya:

ce qui signifie qu'on peut faire l'ellipse de la proposition affirmative hypothétique, si la proposition conditionnelle en fait deviner le sens, et qu'on peut aussi, au contraire, faire l'ellipse de la proposition conditionnelle, si, malgré cette ellipse, le sens peut être saisi. La manière dont é exprime Ehn-Malec donne à entendre que ce second genre d'ellipse ser plus rare que le premier; et il en est effectivement ainsi, sur-tout dans le système des grammairiens qui veulent que la proposition canditionnelle hillé d'éconditionnelle de l'éconditionnelle de l'éconditio

الم توانعية الله و دو système que, toutes les fois que ce qui doit former la réponse est placé par inversion avant la condition, on suppose qu'il y a ellipse de la réponse. C'est ce qu'un commentateur de l'Alfippa (man. de S. G. n.º 465, fol. 188 recto) dit positivement en ces termes : إِذَا يَعْتُشَمْ عَلَى الطُّرُوا مَا هَدُو الْخَارِ فَي المُعْتَى أَغْنَى ذَلِكَ عَن ذِحُومِ كَانِي اللهُ عَنْ ذِحُومِ مَا الطُّرُوا مَا الطُّرِطِ مَا هَدُوا اللهُ عَنْ الْخُرُوا مَا الطُّرُوا مَا الطُّرِطِ مَا الطُّرُوا مَا الطُّرِطِ مَا الطَّرِطِ مَا الطَّالِ الطَّرِطِ مَا الطَّرِطِيقِ الطَّمِلُ الطَّرِطِ مَا الطَّمَالِيقِيقِ الْمَالِقِيقِ الْمَالِقِيقِ الْمَالِقِيقِ الْمَالِقِيقِ الْعَلَى الطَّمِلِيقِ الْمَالِقِيقِ الْمَالِقِيقِ الْمَالِقِيقِ الْعَلَى الطَّرِطِ مَا الطَّمِلِيقِ الْمَالِقِ الطَّمِيقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الطَّمِيقِ الْمَالِقِ الطَّمِلِيقِ الْمَالِقِ الْمَالْمِيقِ الْمِنْ الطَّمِيقِ الْمَالِقِ الطَّمِيقِ الْمَالِقِ الطِيقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمِنْ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِيقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِقِ الْمِلْمِيقِ الْمِلْمِيقِ الْمِلْمِيقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِيقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمِلْمِلْمِلْمِيقِ الْمِلْمِيقِ ال

كُمَّا مُوْ فِي تَخْوِ أَنْعَلَى كَذَا إِنْ فَعَلَىٰ وَأَذَا لَمْ يَنَقَدُمُ عَلَى ٱلقَرْطِ مَــــ تُوَ ٱلْمُوَاكِ فِي ٱلْمِنْعَلَى فَلَا بَدَّ مِنْ ذِكْرِهِ إِلَّا إِذَا ذَلَ عَلَيْهِ دَلِيلً فَإِنَّهُ حِينَتِن يُشرِيرُ حَذَفَهُ

Le même commentateur observe qu'on fait souvent ellipse de la proposition conditionnelle ioute entière, c'est-à-dire, de la conjonction et de tout ce qui la suit; mais qu'on fait aussi, quoique plus trarement, ellipse de ce qui devroit suivre la conjonction, en conservant cette particule; et il cite pour exemple ce vers :

Répudie-la, car tu n'es pas digne d'être son époux, et SINON, le glaive frappera le sommet de ta tête.

Et cet autre :-

Le sens est, suivant lui, التَّقِفُلُ التُوكِّنُونَ , et il faut l'entendre ainsi: TANT QUE (vous resterez ici), vous seve traités avec violence pour les sonpçons d'Amir, et Yézld n'aura d'autre asyle que les fers.

Je remarquerai à cette occasion un autre genre d'ellipse, où l'on supprime les deux propositions corrélatives, en ne conservant que la conjonction. En voici un exemple:

Les filies de son cousin fui ont dit : o Salma, (est-ce que lu le prendrois pour époux ), quand même il seroit pauvre, dénué de tout! Elle a dit : QUAND MÉME.

l'ai donné ailleurs un exemple d'une semblable ellipse,

En parlant de l'influence de la conjonction of si, et des mots ainsi que des formes d'expression qui renferment la valeur de cette conjonction et qui lient ensemble deux propositions par un rapport conditionnel, j'ai fait observer que l'effet de cette influence est de donner aux verbes des deux propositions corrélatives, mis au prétérit, le sens du futur (n.º 400, 1. re part.), et que si l'on met ces verbes à l'aoriste, il faut, sauf quelques exceptions, faire usage du mode conditionnel (n.º 66, 2.º part.). Mais il est une circonstance qui peut modifier cette dernière règle, et dont j'ai oublié de faire mention ; c'est lorsque, outre l'influence qui résulte du rapport conditionnel, il se rencontre une autre influence produite par une formule de serment. En effet, on n'emploie le serment qu'en rapport avec une proposition, soit affirmative, soit négative, comme par exemple : j'en jure par le livre de Dieu. je ne boirai point de vin; j'en jure par l'Alcoran, je me vengerai d'un tel affront. La proposition qui est ainsi confirmée par le serment, est appelée la réponse du serment جَوَابُ ٱلْقَسَمِ. Or il peut arriver que la même proposition soit, et la réponse du serment, et la réponse de la condition جَوَاتُ ٱلْقُرْطِ. Le caractère grammatical qui distingue la réponse du sermens, c'est qu'elle commence par la particule ol, ou par l'adverbe d'affirmation J, ou par un adverbe negatif; tandis que la réponse de la condition se reconnoit par le mode conditionned du verbe, ou par l'intervention de la particule L (n. 697, 24 part.). Lors donc qu'une proposition sert en même temps de réponse au serment et de venonse à la condition, la règle, génerale est su elle doit cire soumise à l'influence grammaticale de celui des deux antecedens qui a été placé le premier. Exemples !

Si Zaid rfuse d'aller au combat, PAR DIEU, Je ne combattral point. Cest, dans ces deux exemples, l'Influence du rapport conditionau et al sexerce su la rappone, e en vertu de laquelle on ilt dans le premier والله و l'on introduit dans le second la particule de devant

( n.º 702, 2.º part. ). Exemples du cas contraire :

PAR DIEU, si Zeid se lève, je me leverai aussi, moi et mes frères.

J'en jure PAR DIEU, si tu me réprimandes, je ne te secourrai jamais contre tes ennemis.

On voit que c'est ici l'influence du serment qui a la préférence ; sans quoi on auroit dit, dans le premier exemple, مُو لَوْمُونَ مَنْ ai fleu de وَ لَوْمُونَ مِنْ عَلَيْهِ اللّهِ الْمُعْرِقُ ; au fleu de لَا لَمُعْرُقُ . لَا الْعُمْرُقُ . لَالْعُمْرُقُ . لَا الْعُمْرُقُ . لَا الْعُمْرُقُ . لَا الْعُمْرُقُ . لَا الْعُمْرُقُ .

Il y a cependant, sur-tout dans les poètes, beaucoup d'exemples dans lesquels, quoique le sérment précède la proposition conditionnelle, c'est l'influence de celle-ci qui s'exerce sur la réponse. Exemples:

لَيْنَ مُنِيتَ بِنَا عَنْ غِنِ مِنْ مَعْرِكُمْ لَا لَكُوْمَا عَنْ دِمَاهُ الْفَوْمِرِ نَتَاقِلُ CERTES, .si 'tu as le malheur d'avoir affaire à nous , après que le II. combat sera terminé, tu verras que nous ne reculons point quand il s'agit de verser le sang des hommes ( qui nous attaquent ) [1].

CERTES, si ce que j'ai entendu dire aujourd'hui est vrai, je jeûnerai en un jour d'eté, me tenant exposé au soleil.

Le serment est ici représenté par l'adverbe d'affirmation J (2).

Il est indispensable d'ajouter que si, avant le serment et la proposition conditionnelle, on place un sujet qui exige nécessairement un attribut ou énoiciarif , à alors, quel que soit l'ordre observé entre condition et serment, c'est, suivant l'usage le plus autorisé, la condition qui doit exercer son influence sur la réponse. Exemple :

Zeid, PAR DIEU, s'il me frappe, je fuirai dans le désert.

Quoique les conjonctions  $\vec{j}$  si et  $\vec{j} \vec{j}$  si...ne, qui expriment une supposition, in exercent aucune influence par rapport à la syntaxe desinentielle, quand elles se trouvené en concurrence avec le sement, la réponse est toujours censée dépendre de la condition, et non du serment.

Dans tous les cas de concurrence dont je viens de parler, les grammairiens arabes supposent qu'il y a ellipse de l'une ou l'autre des propositions auxquelles ils donnent en commun le nom de réponse (3).

Dans cette phrase ( گَانَ رَبِّثُ مُنْطَلِقُ , il est plus conforme au système des Arabes de considéres کان , avec le pronom que ce verbe renferme, comme une proposition verbale, et رَبِّيْنُ مُنْطَلِقُ , comme une proposition nominale explicative. du pronom d'éterment (n.º 1167).

<sup>(1)</sup> Ce vers fait partie du poëme d'Ascha, publié dans ma Chrestomathie arabe ( a.cédit., tom. II, pag. 156 du texte ); mais il s'y lit un peu différenment.

<sup>(</sup>a) Quelques grammairiens, dans les cas pareils à celui-ci, supposent que l'adverbe J est explétif, et qu'il n'y a point effectivement de formule de serment.

<sup>(3)</sup> Voyez Tebrizi, dans son commentaire sur le Hamasa, pag. 201.

## TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

### DE LA PROSODIE ET DE L'ART MÉTRIQUE

### DES ARABES (1).

 La poésie ou, pour parler plus exactement, la versification arabe consiste en une certaine disposition alternative de syllabes longues et de syllabes brèves, comme chea les Grecs et les Romains, disposition à laquelle il faut ajouter la rime.

Il y a chez les Arabes une très grande quantité de vers qui peuvent être ramenés à un petit nombre de classes ou mêtres primitifs, dont chacun donne naissance à des variétés plus ou moins nombreuses.

ombreuses. L'art ou la science de la versification est nommé عِلْمُ ٱلْعُرُومِي

La connoissance des règles qui composent le système métrique est absolument nécessaire à l'intelligence des poésies arabes, comme moyen de critique, soit pour s'assurer du sens, puisqu'il dépend le plus souvent de la manière dont on doit protioncer les mots qui entreut dans la composition d'un vers, soit pour reconnoitre et corriger les fautes des copistes, fautes qui sont d'ordinaire plus communes dans la poésie que dans la prose. Ainsi un traité élémentaire de la versification forme une partie presque obligée de la Grammaire arabe,

<sup>(1)</sup> On attribue l'invention du système métrique des Arabes au grammairien Khaili, mort vers la în du second siècle de l'hégire; mais il est évident qu'il faus seulement entendre par-là que Khaili est le premier qui ait mis par écrit, sous une forme systématique, des règles consacrées par un tuage déjà foit ancien.

- 2. Puisque l'art de la versification consiste essentiellement dans le mélange de syllabes longues et brèves, disposées dans un certain ordre, il est évident que ce sont les règles de la prosodie qui servent de fondement à la métrique. La grammaire ayant fait confoitre la distinction des consonnes et des voyelles, celle des lettres mues et quiescentes ou d'ezmées, enfin celle des syllabes naturelles ét artificielles, et feur valeur prosodique, nous pouvons nous dispenser de revenir sur tout cela. Nous devons seulement faire à ce sujet quelques observations, pour éviter tout malentendu.
- 3. Il convient d'abord d'observer que, pour discerner les syllabes longues des brèves, c'est à la prononciation qu'il faut avoir égard, et non à l'écriture. Ainsi l'élif d'union n'a aucune valeur dans la prosodie; la lettre affectée d'un teschdid doit être comptée pour deux lettres, dont la première est djezmée et la seconde est mue par une voyelle; l'élif remplacé par le medda, comme dans les mots أَخُذُ et أَخُدُ qui représentent أَخُدُ et أَخُدُ doit être considéré comme s'il étoit effectivement écrit; le hamza, quoique seul, représente un élif hamzé, et doit être compté pour une consonne, par exemple, dans le mot , qui est la même chose que le le noun renfermé dans les voyelles nasales a la même valeur que s'il étoit écrit; enfin la suppression de l'élif de prolongation, suppression que l'usage a autorisée dans certains , "َالرَّحْمَنُ , أَشَهُ , إِلَهُ , لَكِنَ , ثَلَثُونَ , ثَلَثُ , ذَٰلِكَ , صَدَا mots, tels que المَ &c., ne change rien à la valeur prosodique de la syllabe, qui demeure longue, comme si l'élif étoit écrit.

et خالت , pour الله , soit encore en ajoutant , à la fin des mois a près un fatha, un élif de prolongation , comme خرات pour ماله به الله به به الله به به الله به ال

5. J'observe en troisième lieu que, lorsque la dernière consonne d'un vers est mue par une voyelle, cette voyelle est toujours censée suivie de la lettre de prolongation qui lui est analogue, C'est-à-dire, de l'élif, du waw ou du ya, suivant que la voyelle est un fatha, un dhamma ou un kerra.

6. Il faut de plus remarquer, en général, que toutes les règles que j'ai données pour la prononciation des syllabes finales des mots, dans le cas de pause, peuvent s'appliquer aux syllabes qui terminent les vers, et qui constituent l'essentiel de la rime.

7. Enfin, il y a quelques syllabes, en très petit nombre, qui sont douteuses, c'est-à dire, longues ou brèves à volonté. Ce sont, 1.° les pronoms affixes : et بارثة , et شخص, et dans les personnes des verbes terminées par la désinence من المحتوال المحتوا

8. Après ces observations préliminaires, je passe aux élémens de la versification.

 Les vers arabes se composent de pieds réguliers ou irréguliers. Je nommerai les premiers, pieds primitifs, et les seconds, pieds secondaires.

primitifs.

10. Les pieds primitifs, les seuls dont je veux parler ici, n'ont pas ntoins de trois syllabes et ne étéendent point au-delà de cinq syllabes; ils sont au nombre de huit, et les Arabes les nommen d'un nom-générique مُنْمَا وَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ

mo-te-fa-i-lon, anapasto-iambus;

mēf-cī-lā-tō, epitritus guartus ou spondeo-trochæus (۱).

Les deux pieds عُسَنُعُمُنُ وَ لَ الْهُ لَكُنُ peuvent être divisés, suvant les grammairiens arabes, en deux manières différentes,
commié on le verra toutê-l'hêure, et alots on compue dix pieds

11. L'usage des Arabes n'est point de diviser les pieds par le nombre des syllabes longues ou brèves dont ils sont formés; dans leur système, les élémens dont les pieds se composent sont au nombre de six; qu'on représente et qu'on nomme ainsi qu'on le voit dans le tableau suivant:

<sup>(1)</sup> Aux dénominations techniques d'usage dans la prosodle grecque est laire, comme quirins primes, quirinus semands, insieux à minori, j'est ai substitué d'autres, empruntées des pieds distyllableque et triyllablques, parce que j'al pensé qu'elles se graverolent plus facilement dans la mémoire. On excusera, je pense, cette lus novation.

La phrase technique لَدُ أَرْ عَلَى ظَهُو جَبُلُ سَنَكَ peut servir de moyen artificiel pour graver dans la mémoire ces six élémens de la versification arabe (1). Il est évident au surplus que, dans la réalité, ces six élémens se réduisent à quarre, puisque le cinquième est formé de la réunion du second et du premier, et pareillement le sixième, de celle du second et du troisième. Il est même à observer que le sixième élément ne se trouve point du tout dans les pieds primitifs.

12. C'est l'application de ces divers élémens prosodiques aux pieds, qui fait que quelques-uns des maîtres de l'art métrique ont compté dix pieds au lieu de huit; car les deux pieds مُنْ الْحَدُّةُ مِنْ اللهُ 
<sup>(1)</sup> Les Arabes appelant un vers ..., ce qui signifie proprement une unit donné à tous les élémens de leur versification des dénominations empruntées des parties et des pièces qui constituent la demeure des Bédouins.

Quant aux paradigmes techniques des six élémens primitifs de la versification, il paroît que Khalil, auteur du système métrique des Arabes, les avoit empruntés à leur système musical.

le nombre des pieds primitifs, ne me paroissent pas de nature à justifier cette complication du principe de la versification arabe.

13. Les huit pieds primitifs من يُعَامِلُونَ, qu'on peut considérer, dans la pratique, comme les élémens générateurs de tous les vers arabes, ont formé, par la variété de leur répartition et de leur disposition respective, seize mètres primitifs, comms sous la dénomination commune de عُمْ وَ مِنْ عَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ وَ وَ وَاللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

| N.∞ d'ordre. | Noms.           | Paradignes.                                                   | -   |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 124          | آلطويسل         | فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُ ن                 | bis |
| 2            | ألمويد          | فَاعِلَاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَـنْ                | bis |
| 3.           | آلبسيط          | مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ             | bis |
| 4            | آلواف رُ        | مَفَاعِلَتُ مُ مَفَاعِلَتُ مُ مَفَاعِلَتُ مُ مَفَاعِلَتُ مُ   | bis |
| · · · · · ·  | آلكابل          | مُتَفَاعِلُ مُ مُتَفَاعِلُ مُ مُتَفَاعِلُ مُ مُتَفَاعِلُ مُ   | bis |
| . 6          | ٱلمَارُ         | مَفَاعِيكُنْ مَفَاعِيكُنْ مَفَاعِيكُنْ                        | bis |
| 7            | ْ ٱلرِّجَــــزُ | مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنَّ مُسْتَفْعِلُنَّ مُسْتَفْعِلُنْ | bis |
| 8            | آلِرَّمُــلُّ   | فاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ                         | bis |
| 9            | آلسريغ          | مُسْتَفْعِلُ مُسْتَفْعِلُ نَ مُسْتَفْعِلُ نَ مَفْعُ وَلاتُ    | bis |
| 10           | آلمنسرخ         | مُسْتَفْعِكُ نَ مَفْعُولَاتُ مُسْتَفْعِكُ نُ                  | bis |
| i ii         | الخفيف          | فَاعِلَاتُ مُ مُنْتَفَعِلُ نَ فَأَعِلَاتُ مِنْ                | bis |
| 1 12         | ألبنارغ         | مَفَاعِيلُ فَاعِلَاثُ مِنْ مَقَاعِيلُ نُ                      | bis |
| 13           | ٱلْمُقْتَضَبُ   | مَفْعُ وَلَاتُ مُسْتَفَعِلُ نَ مُسْتَفَعِلُ نَ                | bis |
| 14           | الْجُنَّ تُ     | مُسْتَفْعِلُ نَ فَاعِلَاتُ نَ فَاعِلَا يُسِنْ                 | bis |
| 15           | ٱلْمُتَقَارِبُ  | فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ                       | bis |
| 16           | آلمندارك        | فاعِلُن قاعِلُـنْ فَاعِلُـنْ فَاعِلُـنْ فَاعِلُـن             | bis |

- 1.4. Outre ces seize mètres, il y en a encore quelques autres dont les premiers maitres de l'art n'ont point parlé, soit parce que ces mètres n'étoient point connus de leur temps, soit parce qu'ils ne les ont considérés que comme des caprices de quelques poêtes: j'en dirai un mot plus foin.
- 15. Sous chacun de ces mètres primitifs ou supposés tels, sont compris urt plus ou moins grand nombre de mètres secondaires, qui ne sont considérés que comme des altérations du mètre primitif à la catégorie duquel "ils appatitennent.

C'est ici une sorte de fiction technique; et l'on est d'autant, plus autorisé à l'envisager sous ce point de vue, que, parini ces mètres primitifs, il y en a quelques-uns que l'usage semble n'avoir jamais admis que sous des formes un peu altérées. Mais la classification faite de toutes les variétés des vers arabes sous ces seize mètres primitifs, jette tant d'ordre et de clarté dans le système très-compliqué de l'art métrique des Arabes, que nous croyons devoir nous conformer à cette méthode.

- 16. La briéveté à laquelle nous devons nous attacher, nous autorise à ne point rechercher l'origine et le motif des dénominations techniques données, soit aux mètres, soit aux altérations qui peuvent affecter les pieds primitifs, et qui sont en très-grand nombre. Avant de parler de ces altérations, nous allons donner quelques notions indispensables sur la structure des vers.
- 17. Un vers عَلَيْنَ se compose le plus souvent de deux moitiés ou hémistiches, nommes والمداوة والم المداوة والمداوة و

18. Les pieds qui considérés en eux-mêmes sont nommés رَشَاعِيلُ , ainsi que je l'ai dir (n.º 10), reçoivent le nom de رُشَعِيلُ pluriel أَرْقَالُ إِلَيْمَا إِلَيْمَا إِلَيْمَا إِلَيْمَا إِلَيْمَا إِلَيْمَا الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمَالِيَّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمَالِيَّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمَالِيَّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمَالِيَّةِ الْمُعْلِيِّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّلَّالِي الللللَّاللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا الللّل

to. Il est borrd'observer que, lorsqu'on veut représenter par écrit la manière dont un vers doit être scandé, on fait disparoitre toutes les lettres qui ne se prononcent point; on écrit effectivement et séparément chacune des deux consonnes réunies en une seule par le teschdid; on écrit par un o le tenwin ou l'n compris dans toutes les voyelles nasales, et l'on écrit pareillement, à la fin des mots, les lettres quiescentes qui sont supposées faire la fonetion de lettres de prolongation, mais qui ne doivent point trouver place dans l'écriture. Enfin on partage les syllabes de manière à indiquer non-seulement la division du vers en pieds, mais aussi la division de chaque pied dans ses élémens primitifs. Supposons qu'on ait à scander cevers, du mètre à la livision de chaque pied dans ses élémens primitifs. Supposons qu'on ait à scander cevers, du mètre

أَلَا يَا ٱللَّهِي ذَاتُ ٱلذَّمَالِيِّعِ ۖ وَٱلْعِنْدِ ﴿ وَدَاتَ ٱلثَّمَالِيَا ٱلْفُرِّ وَٱلْفَاحِمِ ٱلْجَعْدِ • On devra l'écrire ainsi :

> أَلَّوا يَشْ الْمِي الْوَارِ ثَدَّا اللَّهِ الْحَوْلِ الْحِقْ الْحِيْ الْحِيْ الْحِيْ الْحِيْ الْحِيْ الْحِيْ تَصُوا لَنَّ امْتَنَا اللَّهِ النَّهِ النَّمَّ الْجَيْدِ النَّنِ التَّمَّ الِحِيْلِ النَّمَّ الْجِيدِ النَّمَ وَذَا النَّهُ النَّمَّ اللَّهِ النَّمَّ الْحَجْدِ النَّمَا الْمَثَا الْجِيلِ النَّمَّةِ الْحِيْدِ النَّمَةِ ال

- Passons maintenant à l'exposition de ce qui concerne les pieds irréguliers ou secondaires, et les mètres secondaires.
- 21. Les huit pieds primitifs peuvent, comme je l'ai déjà dit (n.º17), etre modifiés ou altérés de diverses manières, soit par suppression de quelque lettre, comme مُنْفَاعِلُنُ pour مُنْفَاعِلُنُ soit par contraction ou retranchement de quelque voyelle, comme مُنْفَاعِلُنُ pour مُنْفَاعِلُنُ addition eu crément, comme
- 22. Ces modifications des pieds primitifs peuvent être communes à tous les vers d'un poème, ou n'affecter que tel ou tel vers, sans avoir aucune influence sur les autres vers.
- 23. Les mètres primitifs reçoivent aussi des altérations ou modifications, relativement au nombre des pieds dont ils se composent.
- 2.4. Occupons-nous d'abord des modifications propres aux pieds, et qu'on nome the et chet, au pluriel the et chet et ces deux dénominations ne s'appliquent pas indifféremment à toutes les modifications qui altèrent la forme primitive des pieds; mais il y a peu d'accord entre les grammairiens sur le nombre et la nature de celles de cès modifications quie comprend le premier de ces noms. Pour éviter toute discussion à ce sujet, j'appellerai la , 1, " les changemens qui arrivent par augmentation au dérnier pied du vers, et qui, dès qu'on en fait usage, doivent nécessairement être observés dans tous les vers du poème;
- 2." Une augmentation qui peut avoir lieu avant le premier pied du premier vers d'un poème, et qui peut être de quatre lettres au plus; augmentation qu'on appelle , ¿; , qui est extrèmement rare, et qu'on doit considérer comme un hors d'œuvre, destiné uniquement à lier le premier vers d'un poème à ce qu'on disoit précédemment (c'est tout ce que j'en dirai);

3.\* Les modifications qui, de leur nature, appartiennent à la classe générale des المجادة, mais qui se trouvant, dans le prémier vers d'un poème, soit au dernier pied du premier hémistiche مُروئي, deviennent d'un usage obligé pour toute la suite du poème. Les مَلْ فو cette troisième classe se confondant avec les مُروئي, et n'en etant distinguées que par la place qu'elles occupent dans le vers, je les renverrai à la catégorie des modifications auxquelles à applique la dénomination de المحافظة على المحافظة المحا

25... Çe qu'on appelle تَرَيْقِيلُ , c'est l'additon de l'élément prosodique nomme مَنْهُ عَيْقِيلُ avrde (tgère, à la fin d'un pied qui se terminé par l'élément appelé مَنْهُ عَيْمُو مُ عَلَيْهِ اللهِ addition, le pied primitit مُنْفُولُونُ devience فَمُنْفُولُونُ addition, le pied primitit مُنْفُولُونُ devience وَمُنْفُولُونُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ 
26. Les deux additions désignées sous les noms de مُنْ فَعَلُ وَلَا يَعْمِيلُ وَ الْمُعْلِيلُ وَ اللّهِ وَ الْمُعْلِيلُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ 
27. Les pieds primitifs sont nommés أَصُولُ pluriel أَصُولُ pluriel أَصُولُ pluriel أَصُولُ par opposition aux pieds secondaires, qu'on appelle . فُرُوعُ pluriel . فَرُوعُ Mais dans le système des maîtres de l'art métrique , le même

625

pied est tantôt عُمُولُنَّ , primitif de sa nature, n'est plus que secondaire ou وَرَعُ y quand il est formé par altération du primitif , réduit, au moyen de deux suppressions de lettres quiescentes , مُنْفَعِلُ هُـ.

- '28. Les trois modifications dont j'ai parlé précédemment, ne s'appliquent qu'à certains pieds, se seudement losqu'ils terminent le vers ou un hémistiche; mais comme elles peuvent affecter aussi bien quelques-uns des pieds secondaires, dont il va être question à l'instant, que les pieds primitifs, elles reparoirront à leur place dans le tableau général des المنافق من altérations auxquelles sont sujets les pieds primitifs.
- 20. Avant de mettre ce tableau sous les yeux du lecteur, je dois observer que chacune des modifications des pieds primitifs a non-seulement un nom technique pris dans la langue, nom qui indique, d'une manière plus ou moins précise, le genre d'altération que subit le pied primitif, mais aussi un paradigme semblable à çeux des pieds primitifs. Par exemple, si le est privé de sa dernière syllabe, cette alsuppression, et son paradigme naturel خَدْتُي est privé de la فَاعِلَا تُنْ De même, si le pied primitif . مَفَاعِي est quatrième syllabe, il y a encore ذري , et le paradigme naturel est فاعلاً . Mais quand il arrive que, par l'altération qu'éprouve un-pied primitif, il se trouve ramené à la valeur d'un autre pied primitif, il adopte, dans le système des écrivains arabes qui ont traité de cette matière, le paradigme de cet autre pied, auquel cependant il est étranger par son origine. Ainsi le para-, فَعُولُنْ , se convertit en , مَفَاعِيلُنْ , dont l'origine est , مَفَاعِي se convertit , فاعلاً ين se convertit , فاعلاً se tle paradigme en قاعلن. Cette transmutation de paradigmes et de dénominations techniques, jette de l'obscurité dans la doctrine des modifications des pieds primitifs. Pour y remédier, l'ai réuni dans le

même tableau, toutes les fois qu'il y a eu lieu, le paradigme primitif sous sa forme altérée, et celui qu'on lui substitue par une transmutation systématique.

30. Souvent un pied secondaire est formé du pied primitif par une double ou même une triple altération, ou, pour exprimer la même pensée en d'autres termes, un pied déjà modifié éprouve une nouvelle modification. Alors, s'il n'a pas reçu une dénomination technique spéciale, son altération est indiquée par une double dénomination technique. Ainsi, quand on substitue le pied secondaire مُسْتَفْعِلُنْ au pied primitif مُسْتَعِلَانْ, il y a d'abord substitution de مُسْتَعْلِلْ à مُسْتَعْلِلْ , ce qui s'appelle إلله ; ensuite, addition, dans la dernière syllabe, d'une lettre quiescente, ce qui, comme on l'a déjà vu, se nomme تَدْيِيلُ Le pied est donc formé de son primitif مُسْتَعْلَى , par Pemploi des deux modifications, appelées في et تدييل et . Ceci bien entendu, on n'aura aucune peine à faire usage du tableau ci-joint, qui me dispensera d'entrer dans des détails longs et fastidieux sur les diverses modifications des pieds primitifs, et la génération respective des pieds secondaires. Voyez le tableau.

31. Toutes les altérations qu'un pied primitif peut éprouver, ne sont pas applicables indifférenment à ce pied dans tous les mètres dans lesquels il entre. L'usage légitime de ces modifications est déterminé par des règles qui seront indiquées, lorsque nous parlerons de chaque mètre en particulier.

32. Une autre observation générale, relative à ces altérations des pieds primitifs, c'est qu'il y en a qui s'excluent respectivement par une sorte d'incompatibilité, et d'autres au contraire qui peuvent concourir dans un même pied.

Ainsi, par exemple, le pied مُفَاعِيلُنَ peut, comme on le voit dans le tableau, se changer, par la suppression de la cinquième lettre, en مُفَاعِيلُ , et par celle de la septième lettre, en مُفَاعِيلُ

| ا ماعلان                                      | Little Code    |             |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| مَفَاعِلَـــُنُ                               | مَفَاعِلْتُ    | مَنْ قُوضُ  |
| مَفَاعِلَـــُنُــنْ                           | مَفَاعِلْم     | مَقطُونُ    |
|                                               | ُ فَاعِلْنُ نُ | أَعْضَبُ    |
| مقاعلت أ                                      | فَاعِلْتُنْ    | أفصم        |
| مَفَاعِلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فَاعِتُ نُ     | أخَم        |
| مَفَاعِلَــــُنْ                              | فاعِلْتُ       | أَعْقَ صُ   |
|                                               |                |             |
| فاعلائس                                       | فَعِلَاتُ      | عَنْبُونَ   |
| فَاعِلَائُــنْ                                | قاعِلَاتُ      | ، مَكْفُونُ |
|                                               |                |             |

Grammaire arabe, tom. II. - Traite

même tableau, toutes les fois qu'il y a en lieu, le paradigme

.....

ritit

| PIEDS PRIMITIFS.             |                 | NOM TECHNIQ des pie | UES<br>ds |       |
|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|
|                              | naturels.       | ars modific         | ations.   |       |
| فاعِلَاثُــن<br>فاعِلَاتُــن | فعلات<br>فاعلدت | قول<br>ورئ          | 144 H     |       |
| ا جربي ر                     | ا يُ تَ         | ,                   |           |       |
|                              |                 |                     | -         | . •   |
|                              |                 |                     |           | -     |
|                              |                 | (lift)              |           |       |
|                              |                 |                     |           |       |
|                              |                 |                     |           |       |
|                              | 0               |                     | Y .       | ,     |
|                              |                 | . •                 | 8 y .     | . 5 . |
| -1¥1 i i                     | نفنلا           | نظ ۽                |           |       |



| -                                                                                                                    |                                                                  |                       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|                                                                                                                      | -                                                                | . 1                   |     |
|                                                                                                                      | 1.35                                                             |                       |     |
|                                                                                                                      |                                                                  |                       |     |
| 1                                                                                                                    |                                                                  |                       |     |
|                                                                                                                      | MILE                                                             |                       | - / |
| 48.7                                                                                                                 | -                                                                | - 1 2                 | ń   |
| 1 2                                                                                                                  |                                                                  | 7                     |     |
| مَــفْعُـولَاتُ                                                                                                      | مَفْعُلا                                                         | مَطُونٌ مَكْثُ        |     |
|                                                                                                                      |                                                                  |                       |     |
| مَفْسعُسولَاتُ                                                                                                       | مَعُلَد                                                          | عَنْبُولُ مَكُثُمُ    | 1   |
| مَفْ عُولَاتُ<br>مَفْ عُولَاتُ                                                                                       | مَفْعُو                                                          | أَصْلَمُ              |     |
| مَفْعُولَاتُ<br>مَفْعُولاتُ<br>مَفْعُبولاتُ                                                                          | مَفْخُو<br>مَعُلَاثْ                                             | أَصْلَمُ<br>عَنْبُولُ |     |
| مَفْ عُولَاتُ<br>مَفْ عُبولَاتُ<br>مَفْ عُبولَاتُ<br>مَفْ عُولَاتُ                                                   | مَفْعُو                                                          | أَصْلَمُ              |     |
| مَفْسَعُسُولَاتُ<br>مَفْسَعُسُولَاتُ<br>مَفْسَعُسُولَاتُ<br>مَفْسَعُسُولَاتُ<br>مَفْسَعُسُولَاتُ<br>مَفْسَعُسُولَاتُ | مَفْعُو<br>مُعَلَاثِ<br>مَفْعُولَاثِ<br>مَعُولَاثِ<br>مَعُولَاثُ | أَصْلَمُ              |     |
| مَشْخُدُولَاتُ<br>مَشْخُدُولَاتُ<br>مَشْخُدُولاتُ<br>مَشْخُدولاتُ<br>مَشْخُدولاتُ<br>مَشْخُدولاتُ<br>مَشْخُدولاتُ    | مَفْعُو<br>مُعْلَاتْ<br>مَفْعُولَاتْ<br>مَعُولَاتْ<br>مَعُولَاتْ | أَصْلَمُ              |     |
| مَفْسَعُسُولَاتُ<br>مَفْسَعُسُولَاتُ<br>مَفْسَعُسُولَاتُ<br>مَفْسَعُسُولَاتُ<br>مَفْسَعُسُولَاتُ<br>مَفْسَعُسُولَاتُ | مَفْعُو<br>مُعَلَاثِ<br>مَفْعُولَاثِ<br>مَعُولَاثِ<br>مَعُولَاثُ | أَصْلَمُ              |     |



Quelquefois il est d'obligation de faire usage de l'une des deux altérations entre lesquelles il y a incompatibilité. C'est ainsi que, dans certains mètres, on ne peut pas faire usage du pied primitif régulier بَنْ مُنْوَلِّدُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

Enfinil y a des pieds qui peuvent admettre simultanément deux altérations, et cette compatibilité est nommée مُنْفَالِهُ Ainsi le pied primitif que que peut, en perdant sa deuxième lettre, se changer en مُنْفِلُهُ, et aussi, par le retranchement de sa quatrième lettre, se convertir en مُنْفِلُهُ; mais, de plus, les deux altérations étant compatibles, de leur réunion naît un nouveau pied secondaire, مُنْفِلُهُ مَنْفُولُهُ مَنْفُولُهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَ

33. L'application de ces règles de compatibilité et d'incompatibilité à certains pieds, est spéciale à quelques mètres, et trouvera sa place dans l'exposé des règles qui régissent chaque metre en particulier. On peut toujours remarquer ici, en général, qu'elles n'ont pour objet que les lettres quiescentes de l'élément primitif nommé earde ligère (n.º 10).

34. Observons encore que, quand de deux pieds consécutifs

le second subit une altération, parce que le premier est resté intègre, le pied altéré se nomme, sous ce rapport et : : نستر : si au contraine le premier subit l'altération, parce que le second doit demeurer intègre, le pied altéré s'appelle, sous ce rapport, غزر Dans le cas où un pied subit deux altérations, l'une dans sa première syllabe, l'autre dans la dernière, parce qu'il est précédé et suivi de deux pieds qui demeurent intègres, par exemple, si le pied secondaire فَعَلَا عَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَا يَعْهُ وَلِيْهُ وَلَا لِمُعْلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَلِ

35. Après ces généralités, il est temps de passer à l'exposé des divers genres de mètres. Dans cet exposé, nous comprendrons et les altérations qui affectent les mètres en eux-mêmes, et celles qui affectent en particulier chacun des pieds dont ils se composent.

37. L'usage presque général est que, dans un poème, les deux hémistiches du premier vers soient exactement semblables, pour la mesure et pour la rime. Lorsque, pour obtenir cette

## .طويل MÈTRE ... طويل

Ce mètre se divise en deux genres et en trois espèces, le deuxième genre offrant deux subdivisions.

1." genre, 1." espèce.

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ... genre, 2.1 espèce,

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن .z. espèce

فعوأن مفاعيلن فعولن مضاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مضاعى

Conformément à la règle nommée معاقبة (n.° 32), la double altération du pied معاقبة, n'est jamais admise.

Le premier genre n'est guère d'usage que dans le premier vers d'un poème, parce que, dans ce vers, les derniers pieds des deux hémistiches doivent être semblables. Par le même motif, si le poème est<sup>e</sup>de la troisième espèce, le premier hémistiche du premier vers se terminera par le pied secondaire.

### 39. II. MÈTRE مَدِيدُ.

Il se divise en trois genres et six espèces, le deuxième genre offrant trois espèces, et le troisième genre, deux espèces.

1." genre, 1." espèce.

فاعلاتن فاعلن فعلاتن فاعلن فعلاتن فاعلن فعلاتن 2.' genre, 2.' espèce.

فاعلاتن فاعلن فاعلل فاعلاتن فاعلن فاعلات

3.º espèce.

فاعلاتن فاعلن فاعِلَّا فاعلاتن فاعلن فاعِلَّا فاعلات فاعلن فاعِلَّا فاعلات فاعلن فاعِلَّا فاعلات فاعلن فاعِلَّ

فاعلاتن فاعلن فاعلل فعلات فاعلن فعلاً عند genre, 5, espèce.

فاعلاتن فاعلن فَعِلَا : فاعلاتن فاعلن فَعِلَا 6, espèce.

فاعلانن فأعلن فَـعِـلًا فاعلانن فاعلن فَـعْـلًا

Suivant le système des écrivains arabes, la mesure primitive de ce mètre est de huit pieds, c'est-à-dire, des deux pieds والعالم répétés quatre fois.

Il y a lieu à appliquer la règle nommée המודיה (n.º 32), dans la concurrence des pieds על בני שו של העלים וויס הלים של בי של בלים וויס הלים של בי של בלים וויס הוא בי של בלים בי בלים בי של בלים בי בלים

تصريه Dans le premier vers d'un poème du premier genre, le تصريع (n.º 37) n'est pas admis, c'escà-dire que le pied nommé عروس me doit pas être assimilé au pied nommé تحريه: il est admis dans les deuxième, quatrième et sixième espèces.

Le prototype de ce mètre, réduit à six pieds, est, comme on l'a vu précédemment, suivant les écrivains arabes :

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

Cependant il ne paroît pas que les Arabes aient jamais suivi ce paradigme, sans quelque altération dans le dernier pied.

## 40. الميط MÈTRE بييط.

Il se divise en trois genres et six espèces, le premier genre offrant deux espèces, et le deuxième, trois espèces. Dans le premier genre, le vers se compose de quatre pieds pour chaque hémistiche; dans le deuxième et le troisième, il perd le quatrième et le huitième pied, et est ce qu'on appelle ; à c.

1.er genre, 1.ee espèce.

مستفعلن فاعلن مستفعلن فَـولن مستفعلن فعلن مستفعلن فَعِلُنْ 2. espèce.

ستفعلن فاعلن مستفعلن قولن مستفعلن فاعلن مستفعلن قعلُنْ 2.' genre, 3.' espèce.

ميتفعلن فاعلن مستفعلن مستغ<del>مِلَانْ</del> .4.<sup>e</sup> espèce

ستفعلن فاعلى مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن

s. espèce.

مستفعلن فاعلن مُسْدَغطن مستفعلن فاعلن مُسْدَغطِلْ 3. genre, 6. espèce,

مستفعلن فاعلن مُستنفيل مستفعلن فاعلن مُستنفيل

Le mètre مرمط a pour paradigme systématique la forme suivante :

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن Toutefois, il paroît que, dans l'usage, il éprouve toujours une altération dans le dernier فاعلن

Dans ce mètre, tous les pieds peuvent admettre plusieurs altérations. Le pied مستخدا peut, dans toutes les parties du vers, se changer, ۱، en مُعْيِّفُونْ، ع. en مُعْيِّفُونْ، et, de plus, à la fin du vers, au imoyen de l'addition nommée الذالة. مُسْتَعِلَدُنَ , il se change , 4.° en مُنْعَلِّدُنْ , 5.° en مُنْعِيدُنْ , 6.° en مُنْعَلِدُنْ .

Le pied با مام , outre les altérations qu'il éprouve dans le premier genre, à la fin des hémistiches, se change aussi dans le milieu, ou منتان, en منتان.

La concurrence de deux lettres quiescentes supprimées en même temps dans le pied مُشْنَعُولُنُ, est une application du cas appelé مُشَنَعُولُنُ (n.° 32).

## . وَافِرُ . MÈTRE ، وَافِرُ

Il se divise en deux genres et trois espèces, le premier genre n'offrant qu'une espèce, et le deuxième en renfermant deux. Dans le premier genre, le vers contient six pieds; il n'en a que quatre dans le deuxième.

ı." genre, ı." espèce.

مفاعلتين مفاعلتن مفاعل مفاعلتن مفاعلتن مفاعل

2.º genre, 2.º espèce.

ناعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

3.º espèce.

فاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعِلْتن

Quoique le paradigme systématique du mètre والر se compose du pied مفاعلتي répété trois fois dans chaque hémistiche, l'usage, dans la première espèce, où l'on conserve les six pieds, est de réduire le dernier pied de chaque hémistiche aux trois syllabes : ce pied conserve très-rarement sa forme primitive.

Dans la troisième espèce, le dernier pied ést réduit à quatre syllabes, مناعلت, quelques auteurs ajoutent une quatrième espèce, où il est réduit à مناعل.

Les altérations que peut admettre le premier pied du vers, dans ce mètre, sont au nombre de quatre, i . وَمُفَكُلُنُ مُنْ مُورِيَّا لِمَا اللهِ مَنْفَالِكُ مُنْفَالِكُ أَنْ مِنْفَالِكُ مُنْفَالِكُ مِنْ إِنْ فَاعِلْكُ مِنْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ  اللهِ الل

Trois autres altérations peuvent se rencontrer dans tous les pieds, savoir, 1.° رمفاعِلْت 2.° رمفاعِلْت 1.° وهاعِلْت 1.° وهاعِلْت 1.° العامِين 1.° وهاعِلْت 1.°

Le pied مفاعلت offre une application du cas nommé معاصداً (n.º 3a); car on peut bien supprimer la cinquième lettre ou la septième, mais cette double suppression ne sauroit avoir lieu concurremment, en sorte que le pied primitif soit réduit aux cinq lettres

كَامِلُ 42. v.° MÈTRE كَامِلُ

Il se divise en trois genres et neuf espèces, le premier genre comprenant trois espèces; le deuxième, deux seulement, et le troisième, quatre. 1.er genre , 1.7º espèce.

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

2. espèce.

سنفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعل متفاعل

3.º espèce.

متفاعلن متفاعلن متفاعلن مُشفَّد متفاعلن مُشفَّد متفاعلن مُشفَّد متفاعلن مُشفَّد عند و عند عند متفاعلن مُشفَّد م

متفاعلن مُتَّــقًــا متفاعلن مُتَّــقًــا متفاعلن مُتَّــقًــا مِنْ مُتَّــقًــا مِنْ مُتَّــقًــا مِنْ مُتَّــقًــا

متفاعلن متفاعلن مُتَـفَـا متفاعلن متفاعلن مُتَـفَـا على مُتُـفَا على مُتُـفَا على مُتُـفَا على مُتُـفَا على مُتُـفَا على مُتُـفا على مُتُلع على مُتَلع على مُتُلع على مُتَلع على مُتُلع على مُتُلع على مُتُلع على مُتُلع على مُتُلع على مُتِلع على مُتُلع على مُتُلع على مُتِلع على مُتُلع على مُتُلع على مُتُلع على مُتُلع على مُتُل

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلاً ثن متفاعلن متفاعلن متفاعل متفاعلاً ثن

متفاعلن متفاعلين متفاعلان متفاعلان 8.º espèce.

متفاعلن متفاعلين متفاعلي متفاعلين

g. espèce.

متفاعلن متفاعلين متفاعلن متافعالي

Le pied منامل admet les trois altérations suivantes, outre celles qui sont propres au dernier pied du vers, ا. " مُناعِلُنْ ". ومُنْعَلِّلُنْ ". La première est d'un usage très-fréquent; les deux autres sont beaucoup plus rares. Elles sont admises, non-seulement dans le milleu du vers ou acçu o dernier pied du premier hémistiche, en ce qui

concerne les trois premières et les quatre dernières espèces. Elles le sont pareillement dans le مربع ou dernière pied du vers, pour ce qui concerne la première, la sixième, la septième et la huitième espèce. Dans la deuxième et la neuvième espèce, ce même pied مربي n'éprouve qu'une seule altération; c'est le changement de مُتَفَاعِلْ en المُتَفَاعِلْ .

متفاعلات Les trois premières altérations que le pied primitif متفاعلات peut éprouver, s'appliquent aussi aux pieds secondaires

. متفاعلان et

Le cas nommé ماتية (n.° 32) a son application à l'égard du pied متناعلى qui peut bien se changer en متناعلى qui ne sauroit se convertir en بَنْتَهَالِينَ ! l'incompatibilité est ci entre la conservation de la voyelle du ت, et le retranchement de la quatrième lettre.

. Dans le premier vers d'un poème du mètre صال , la conformité qu'on indique par le mot technique بنسريع peut avoir lieu; mais elle n'est pas obligée, et l'on peut se contenter de ce qu'on appelle تقفية (n° 37).

Il se trouve des exemples de la première espèce, dont le dernier pied admet le تنييل (n.° 25), ou le و (n.° 26), et se change, par conséquent, en متفاعلان مناعلان مناعلات و (n.° 26).

Dans la quatrième espèce, on trouve quelquesois, dans un même poeme, les deux formes Lé et lé employées concurremment.

" Quelquefois le premier pied d'un vers éprouve l'altération nommée عامل ( n.° 38 ), et est réduit de معامل ه د معامل .

Dans la cinquième espèce, le dernier pied est quelquefois réduit à une seule syllabe, c'est-à-dire que مُنْف est changé en مُنْف ou مُنْد.

Enfin, un cas très-rare, c'est que l'addition nommée ترفيل (n.° 26) ait lieu à la fin du premier hémistiche, sans qu'on en fasse usage à la fin du second.

Ce mètre n'a qu'un seul genre et deux espèces.

r." espèce.
مفاعیلی مفاعیلی مفاعیلی مفاعیلی .
2. espèce.

مفاعيلن مفاعيلس مفاعيلن مفاعي

Les auteurs arabes qui ont traité de la métrique, à commencer par Khalil, ayant donné pour le mêtre ¿ le paradigme composé du pied ¿ Le la répété six fois, on peut supposer qu'il existoit des vers de cette mesure, quoiqu'onn'en connoisse point aujourd'hui qui contiennent plus de quatre pieds.

Le pied مناعيان peut éprouver deux altérations qui le convertissent , 1.° en مناعلل; la dernière est d'un usage très-fréquent.

Il y a une troisième espèce d'un usage très-rare, et qu'on peut regarder comme une variété de la première; elle consiste à substituer, à la fin du vers, le pied مفاعيل

Nous avons observé, à l'occasion du mètre طويل (n° 38), qu'il ya lieu à appliquer au pied المنافرة l'incompatibilité indiquée par le moi منافر (n° 32), et qu'elle consiste en ce qu'il n'est pas permis de retrancher en même temps la cinquième et la septième lettre. Cette observation s'applique aussi au mètre نه .

### رْجَزُ METRE ، رُجَزُ 44. VII. METRE

Ce mètre a quatre genres et cinq espèces, le premier genre se divisant en deux espèces.

"" genre, "" espèce.

"" genre, "" espèce.

"" وستفعلن مستفعلن و genre, 4.\* genre, 5.\* espèce.

"" وعادي مستفعلن مستف

Quelques auteurs admettent un cinquième genre qui n'a qu'un seul pied. Ce mètre, à cause de la nature et du nombre d'altérations ou de pieds secondaires qu'on peut substituer au pied primitif ومناه و est de tous les mètres arabes celui qui offre le plus de facilité et qui se rapproche le pfus de la prose; aussi les inodernes l'ont-ils appelé وَالَّهُ الْمُواَلِّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ 
Dans la quatrième et la cinquième espèce, le vers est ce qu'on appelle مُشْطُورٌ, parce qu'il y a suppression d'un hémistiche tout entier.

Des altérations que le pied مستفعلي peut subir dans toutes les parties du vers, sont au nombre de trois, au moyen desquelles il donne naissance aux trois pieds secondaires, 1.° مُنْتَمَالُنْ ،

a. مُمْمَلِنٌ . Il ne faut excepter que le dernier pied ou مُسْتَعْفِلُ de la seconde espèce, qui, de مُسْتَعْفِلُ , ne peut se convertir qu'en . مُسْتَغْفِرُ ,

Le pied secondaire مُسْتَغْفِلُ peut aussi être employé au dernier pied مون de la quatrième et de la cinquième espèce.

## رَمْلُ MÈTRE . رَمْلُ 45. VIIL' MÈTRE

Dans ce mètre, on compte deux genres et six espèces, chaque genre se divisant en trois espèces.

" genre , " espèce.

فاعلاتن فاعلاتن فاعلات فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 2.° espice.

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع .2. genre, 4. espèce.

فأعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتًان . .espice ...

فاعلاتن فاعلاتين فاعلاتين فاعلاتين

فاعلاتن فاعسلاتس فاعلاتس فساعسكا

On doit remarquer que le paradigme primitif de ce mètre, qui se compose du pied ناملایی ان répété six fois, nes trouve point compris au nombre des six espèces usitées. Il en existe cependant quelques exemples, mais ils sont très-rares.

Les altérations qu'éprouve le pied بن مالكان , produisent les trois pieds secondaires, ، " بن مالكان على ". " بن مالكان بيلان "د بن مالكان بيلان المالكان المالك

Tout ce que nous avons dit, â l'occasion du mètre مديد (n°39), sur l'application du cas nommé عاقبة 32), a lieu aussi pour le mètre رمل .

# 46. ix. Mètre شريع.

Ce mètre offre quatre genres et sept espèces, le premier genre se subdivisant en quatre espèces, et le deuxième en deux.

1." genre, 1." espèce.

مستفعلن مستفعلن مُفْعَلَات مستفعلن مستفعلن مُفْعَلَات على مُفَعَلَات على مُفَعَلَات على مُفْعَلَات على مُفْعَل

ستفعلن مستفعلن مَفْـــُكُ مستفعلن مستفعلن مَفْـــُكَ . عبد عبد مستفعلن مَفْـــُكَ . 3.4 espèce.

ستفعلن مستفعلن مُفْخُسِلًا مستفعلن مستفعلن مُفْخُسِرِ 2. genre, 4. espèce.

ستفعلن مستفعلن مُستُسلًا مستفعلن مستفعلن مُستُلًا ... مستفعلن مستفعلن مُستُلًا ... م

ستفعلن مستقعلن مُفَّـك مستفعلن مستفعلن مَفْعُــ. 3.1 genre, 6.1 espèce.

مستفعلن مستفعلن مَفْعُولات

4.º genre, 7.º espèce.

مستفعلي مستفعلي مَفْعُولًا

C'est encore ici un-mètre dont le paradigme primitif, qui a pour dernier pied, dans les deux hémistiches, مُنْمُولُونَ, ne se trouve point ou ne se trouve que bien rarement employé effectivement par les poètes arabes.

Le.pied منتفس éprouve ici, comme dans plusieurs des mètres précédens, les trois altérations suivantes, المقابل ... منتول ... منتول ... منتول ... منتول ... و ... منتول ... المنتول ... ال

مُنْسَرِحُ 47. x.° MÈTRE مُنْسَرِحُ

Il se divise en trois genres, qui forment quatre espèces.

1." genre, 1." espèce.

مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مُفْتَعِلَنْ .2.5 espice

مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن 2. genre, 3. espèce.

مستفعلن مفعولات

3. genre , 4. espèce.

مستفعلن مفعولا

Les deux dernières espèces de ce mètre sont d'un usage fort rare. Le pied مستفعلن peut se convertir, 1.° en مستفعلن, 2.° en adinet aussi trois alté- مَغْمُولَاتُ Le pied مُغْمُولاتُ adinet aussi trois altérations, 1.° شعرك معتالت معالية , 3.° معالية . La dernière alténe peut pas avoir lieu quand مُتَعِلن en مُتعِلن ne peut pas avoir lieu quand il suit immédiatement le pied مفعولات, parce qu'il y auroit alors quatre syllabes brèves consécutives, ce qui n'est jamais admissible. Il y a donc lieu, à l'égard de ce pied, à l'application de la règle nommée معاقبة (n.° 32). Dans la deuxième espèce, le pied secondaire مستنعل peut être changé en مستنعل Dans la troisième et la quatrième espèce, le pied مفعولا ou مفعولا peut admettre les trois altérations déjà indiquées; il peut aussi se changer en ou مَعُولاً وou مَعُولاً, en perdant sa seconde lettre. Les altérations qui sont de l'usage le plus fréquent, dans ce mètre, ce sont, quant au pied مُفتَعِلن مُ ، مُتَفْعِلن مُ , a. مُتَفَعِلن et quant au pied . مَفْعُلاتُ la forme , مفعولات

Les écrivains arabes ont réuni en une seule espèce les deux qui, dans le système que j'ai suivi, sont contenues dans le premier genre: je n'ai pas cru devoir admettre cette conficusion. Dans les poèmes de la seconde espèce, la première moitié du premier vers peut se terminer, comme la deuxième, par le pied مُسْتَعْفِولُ ... Il y a alors ce qu'on nonme

48. XI. MÈTRE خَفِيقُ.

On compte dans ce mètre trois genres et cinq espèces, le premier genre et le troisième ayant chacun deux espèces

s." genre, s." espèce.

فاعلاتن مُستَفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن واعلاتن على فاعلاتن على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن المستفعلن فاعلاتن

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلات II. Ss

#### 2.º genre, 3.º espèce.

ستفعلن فاعيلا فاعلاتن مستفعلن فاعتلا 3. genre , 4. espèce.

فاعلاتی مستفعلی فاعلاتی مستف ج.ر espèce. فاعلاتی مستفعلی فاعلاتی مُثَّب

Les altérations que ce mètre admet dans le pied فاعلانين, , فَعِلاَتُ °َ, 3 , فاعِلاتُ ". 2 , فَعِلاتِن ". 4 , sont au nombre de quatre 4.° فعال: cette dernière n'est admise que dans le pied secondaire daire daire deuxième hémistiche; elle . فَعَلَا s'y convertit assez souvent en

Quant au pied مستفعلن, il admet les trois altérations sui-vantes, ، مُسْتَغْفِلُ مُ , عَمْ مُنْفَعِلُ مُسْتَغْفِلُ وَالْمُعْلِيلِ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِيلِ وَالْمُعْلِيلِ

مُتَفْعِلي en مستفعلن et de فَعِلاتن en فاعْلاتن Les changemens de sont les plus ordinaires.

" Il y a lieu, dans ce mètre, à appliquer le cas nommé معاقعة, ou incompatibilité réciproque de deux altérations concurrentes ( n.º 32 ). Cette incompatibilité consiste en ce qu'on ne peut pas supprimer en même temps, 1.º la dernière lettre du pied et la deuxième lettre du pied suivant , فاعلاتن ; 2.° la dernière lettre du pied مستفعلي, et la deuxième lettre du pied suivant; 3.° la dernière lettre d'un فاعلاتني, et la seconde lettre d'un autre فاعلاتن , venant à la suite l'un de l'autre.

Dans le premier genre, le dernier pied du deuxième hémien نغلاتن en فاعلاتن ce qui est remarquable, c'est que, dans un même poeme, cette altération peut avoir lieu dans quelques vers, tandis que dans d'autres elle ne se trouve point.

Quelquefois, ailleurs qu'à la fin du vers, la substitution de se rencontre aussi. فاعلاتي لا فعلاتي

# . مُضَارِعُ 49. XII. MÈTRE .

Ce mètre n'a qu'un seul genre et une seule espèce, savoir :

Quoique le paradigme systématique de ce mètre contienne six pieds, les auteurs arabes affirment que, dans l'usage, on retranche toujours le troisième pied de chaque hémistiche. Il est difficile de supposer que, s'il en eût toujours été ainsi, les maîtres de l'art métrique eussent donné six pieds au paradigme.

Le pied primiții مفاعيلي n'est jamais employé dans ce mètre que sous l'une des deux formes altérées الله عناميل n'est jamais employé dans ce mètre que sous l'une des deux formes altérées (n.° 3 a ), dans un même pied, entre la suppression de la cinquième lettre et celle d'a septième, c'est-à-dire qu'on ne peut pas substituer

Le même pied, au commencement du vers seulement , peut se changer en فاعيلُ et فاعلي .

Quant au pied فاعلاتن, il peut, à la fin du premier hémistiche, se changer en فاعلات .

# 50. XIII. MÈTRE مُقْتَفَتْ.

Il n'y a dans ce genre qu'un seul mètre et une seule espèce, savoir :

مفعولات مستفعلن مفعولات مستفعلن

Mais dans l'usage, aucun de ces quatre pieds n'est employé sous sa forme primitive, le pied مُعْرِكُ berant être converti en ما مُعْرِكُ مُنْكُلُونُ ما مُعْرِكُ لَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْكُلُونُ اللهُ مَنْكُلُونُ اللهُ مَنْكُولُ de supprimer, dans le pied مغورات la deuxième ou la quatrième lettre, sans pouvoir les retrancher toutes deux en même temps, est une nouvelle application du cas nommé مسراقب، (n.° 3 2). Cependant quelques grammairiens assurent que ce cas n'a pas lieu ici, et qu'on peut supprimer en même temps les deux lettres quiescentes, et convertir le pied.

Ce mètre est encore un de ceux qui, dans le paradigme, se composent de six pieds, quoiqu'il semble dans l'usage n'en avoir jamais eu plus de quatre.

إِنْ أَنْ SI. XIV. MÈTRE عُنْتُ .

Ce mètre n'a qu'un seul genre et une seule espèce, savoir :

مستقعلن فاعلاتن مستقعلن فاعلاتن

Ce mètre, comme les deux précédens, a six pieds dans le paradigine; mais, dans l'usage, il est réduit à quatre pieds.

A la fin du vers, le pied نَادُكُنُ se convertir, encore en نَادُكُنُ ce changement a lieu aussi dans le premier vers d'un poème, à la fin du premier hémistiche, dans le cas nommé ترابع تا الله و ا

Le pied مستفعل se trouve aussi, quoique rarement, converti en مُمّولى.

L'application du cas nommé معاقبة (n.° 32) a lieû réciproquement, entre les deux pieds فاعالاتن et فاعالاتن , comme dans le mètre غفيد (n.° 48). . مُتَقَارِبُ XV. MÈTRE .

Ce mètre se divise en deux genres et cinq espèces, le premier genre se subdivisant en quatre espèces.

1." genre, 1." espèce.

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن عدد espice.

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فَعُولُ .espice,

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فَعُو . .4. espèce

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن قدم فعولن قدم عولن قدم عولن فعولن ف

فعولن فعولن فَعُو فعولن فعولن فَعُو

Le premier pied du vers peut être changé, 1.° en رُولُ مَا عَلَى مُلِهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ 

On trouve aussi des poëmes du deuxième genre, où les derniers pieds des deux hémistiches sont conservés sous leur forme primitive, comme dans la première espèce du premier genre.

## 53. XVI. MÈTRE مُتَكَارِكُ 3. .

Ce mètre, qu'on nomme aussi وُ مُعَدِّنَ مُ مُحَدِّنَ مُ بَعَدِّنَ مُعَلِينًا , مُعَنِّنَ مُرَاسِبً مُ مَقِيقًا , مُعَلِينًا , مُعَنِّمُ مُرَّسَتُهُ وَ الْمِيرَّالِ بَعْنِينًا الْمِيرَّالِ مُعَنِّينًا مُرَّسَتُهُ quaire espèces, le deuxième genre se divisant en trois espèces.

s." genre, s." espèce.

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن عدر genre, 2.º espèce.

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلانين فاعلانين فاعلانين واعلانين

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاع**لا**ن فاع**لا**ن

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فأعلن فأعلن

د ايطاق فاعل peut se converiir, 1.° en فاعل ou , ce qui revient au même , en وَعِلَى Le pied secondaire وَعِلى est d'un usage très-commun , et même plus fréquent que le pied primitif فالله Les poètes ont varié , en beaucoup de manières , le mélange de ces trois formes du pied .

Les pieds qui terminent les vers de la deuxième et de la troisième espèce, peuvent se convertir en فَعِلَاثُنُ e فَعِلَاثُونُ .

5.4. J'ai annoncé précédemment qu'outre les seize mètres dont je viens d'exposer la nature et les diverses variétés, il y en avoit encore quelques-uns d'un usage fort rare, ét qui paroissoient n'avoir point été comuschez les anciens Arabes. Plusieurs même de ces mêtres semblent plutôt avoir été inaginés pour compléter le système métrique, que réellement mis en usage par aucun poête. Comme je me suis proposé de passer sous si-lence tout ce qui n'est pas absolument nécessaire à la connois-

sance pratique de l'art métrique des anciens Arabes, je laisserai de côté ces mètres insolites, à l'exception de deux seulement qui ofrent, mais en sens inverse, les mèmes pieds dont se composent les mètres nommes تُمُويِدُنُ بِعَالَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

Le premier de ces mètres, appelé مُسْتَعِلِيلٌ, est conforme au paradigme suivant :

مفاعبلن فعولن مفاعبلن فعولن مفاعبلن فعولن مفاعبلن فعولن Le paradigme du second , qu'on a nommé مُمُنَّدُ , est composé ainsi :

فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلاتن

55. Il paroît aussi que certains poêtes ont créé arbitrairement des mêtres, hors des limites du système admis par les maîtres de l'art. Par exemple, le poême célèbre de Tantarani, poëme que j'ai publié dans ma Chrestomathie, ne se rapporte à aucun des mêtres reçus. En voici le paradigme :

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات

Il paroît formé du mètre nominé رَمْلُ , par l'addition d'un pied dans chaque hémistiche.

- 56. On a vu par les détails précédens que les mêtres qui , dans le paradigme complet, contiennent pour chaque hémistiche, soit quatre pieds, soit trois pieds, peuvent perdre une partie de leurs pieds Voici les termes techniques qui servent à indiquer ces réductions.
- 58. Si la moitié du vers est retranchée, cela s'appelle مُطُورٌ et le vers ainsi réduit est nommé مُشْطُورٌ .
- 59. Enfin, quand il y a suppression des deux tiers du vers, cela s'appelle وَمُنْهُ , et le vers ainsi réduit se nomme مُنْهُولُ .
  - 60. Le vers réduit à un seul pied est appelé مَشْطُورُ ٱلْمَنْهُوكِ

parce que c'est un vers qui, après avoir été réduit aux deux tiers de sa mesure primitive, éprouve encore la perte d'une moitié de cette mesure ainsi réduite (1).

- 61. On nomme مُشَدُّنُ le vers de huit pieds, مُسَدُّنُ celui de six pieds, مُشَدُّنُ celui de quatre pieds, مُشَلَّدُ celui de trois pieds, مُشَلِّدُ celui de deux pieds, et مُشَدُّد celui de deux pieds, et مُشَدِّد celui de deux pieds, et مُشَدِّد celui qui n'a qu'un seul pied.
- 62. Les grammairiens qui ont réduit en système l'art métrique des Arabes, ont classé les seize mètres primitifs dont nous venons d'exposer la constitution et les variétés, en cinq catégories qu'ils ont nommées crecles pour juis parce qu'ils ont employé la forme du cercle, pour rendre sensible aux yeux la nature du rapport qui unit entre eux les divers mètres placés dans une même catégorie. Nous allons mettre sous les yeux des lecteurs les noms qu'ils donnent à ces catégories ou cercles, et l'indication des mètres primitifs appartenant à chaque catégorie.

|                        | - 0                                  |
|------------------------|--------------------------------------|
| Noms des Cercles.      | Désignation des Mètres.              |
| دَآيْرَةُ ٱلْعُثْلِقِ  | طـويـــل <sub>)</sub><br>مــديـــد } |
|                        | ( h                                  |
| دَآيْرَةُ ٱلْمُؤْتَلِي | وافـــــر }<br>ڪامـــل }             |
|                        | ( : .                                |
| دَآيُرَةُ ٱلْعُنْلِبِ  | رجــــز {ِ                           |
|                        | رمـــل )                             |

<sup>(</sup>i) Ahmed, fils d'Arabschah, dans sa Vie de Timour (édit. de M. Manger, tom. II, 192, 34 à 38 ). a fait entrer, dans la description d'un combat, un tries-grand nombe des termes techniques de fart métrique des Arabsc. Ce jeu d'esprit est auurément du plus mauvais goût; mais il n'en est pas moins vrai que, pour blen entendre ce passage, il faut connoître la signification technique de toutes ces expersaions.

| . ET DE LAND METRIQUE.   |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Noms des Cercles.        | Désignation des Mètres. |
|                          | -سريع)                  |
|                          | منسرح                   |
| دُأَيْرَةُ ٱلْمُفْتَبِهِ | خفيق /                  |
| Carte Contract           | منسارغ                  |
|                          | مقتضب                   |
| •                        | ، محتدث                 |
| دَآيُرَةُ أَلْمُتَّفِق   | متعقارب)<br>مندارك      |
| *                        | ا مسارق                 |

63. Cette division systématique en catégories ne contribuant en rien, ni à éclaircir les principes sur l'esquels est fondé l'art métrique des Arabes, ni à rêndre plus facile la pratique de cet art, il nous suffirà de faire connoître, en prenant pour exemple la première catégorie, en vertu de quel rapport plusieurs mètres sont réunis dans un même cercle.

64. Nous avons vu que le mètre فويل se compose des huit pieds suivans :

فعولى مغاعبان فعول مغاعبان فعول مغاعبان فعول مغاعبان فعول مغاعبان «وجد dire, d'une suite de syllabes brèves et longues que nous pouvons, en empruntant les signes de la prosodie latine, représenter ains:

0--- 0-- 0-- 0-- 0-- 0-- 0--

Maintenant, si l'on compare ce mètre avec le mètre مديت qui se compose des huit pieds suivans :

فأعلاتي فأعلى فأعلات فأعلى فأعلات فأعلى فأعلات فأعلات فأعلات فأعلى et que nous noterons ainsi, en suivant le même procédé:

on verra tout d'un coup que, dans l'un de ces mètres comme dans l'autre, il y a vingt syllabes longues et huit-brèves, et que la disposition respective des longues et des brèves est la même, si cè n'est que, pour trouver le mètre مديد, il faut partir de la syllabe longue qui tient la troisième place dans le mètre طيل, et placer à la fin du vers les deux syllabes - qui forment le commencement du mêtre طويل, et qu'on avoit laissées de côté. La forme du cercle rend cela plus sensible."

65. Continuons l'application de ce système au mêtre بسيط, qui se compose des huit pieds suivans :

نفعلن فاعلن منتفعلن فأعلن مستفعلي فاعلن مستفعلن فأعلن ou, en notation prosodique latine :

Il est évident qu'on aura encore iti, comme dans le mêtre , vingt longues et huit brèves, et que leur disposition رطويل la même que dans le بسيط la même que dans le طويل si ce n'est que, pour retrouver ce troisième mêtre dans le premier, il faudra commencer la série des longues et des brèves, , طويل par la syllabe longue qui occupe la sixième place dans le , puis, quand on sera parvenu à la fin de cette série, y rapporter, sans rien changer à leur disposition respective, les cinq syllabes qu'on avoit d'abord laissées de côté.

66. Gette disposition artificielle des mètres en-catégories, a pu avoir pour objet de soulager la mémoire; mais on peut croire qu'elle a conduit les auteurs du système à admettre comme paradigmes primitifs de certains mètres, des formes fictives que l'usage n'avoit point consacrées. C'est peut-être, pour en donner un exemple, la raison pour laquelle ils ont donné huit pieds au paradigme primitif du mètre , quoique l'on ne connoisse aucun vers de ce mètre qui ait plus de six pieds.

· 67. Quoi qu'il en soit, il faut reconnoître que cette division systématique est ingénieuse, bien que, dans l'usage, elle complique plutôt qu'elle ne simplifie l'étude de l'art métrique des Arabes.

#### DE LA RIME

68. La zime est appelée par les Árabes 25½. Les écrivainsarabes donnent plus ou moins d'étendue à cette dénomination.
Dans sa signification la plus restreinte, elle désigne seulement
la lettre sur laquelle potte spécialement la coasonnance qui
termine tous les vers d'un même poème, et qui, comme on le
verra. dans un instant, est appelée d'une manière plus spéciale
per dans sa signification la plus étendue, elle comprend tout
ce qui est entre les deux dernières lettres quiescentes du vers;
plus, en certains cas, bet deux lettres quiescentes elles-mêmes;
et la voyelle qui précède l'avant-dernière quiescente.

60. Les deux dernières lettres quiescentes d'un vers formant, pour ainsi dire, les deux limités entre lesquelles est comprise la rime, celle-cì se divise en cinq espèces, à raison du nombre des lettres mues qui se trouvent entre ces deux quiescentes. S'il y a quatre lettres mues entre les deux dernières lettres quies-, مُتَرَاكِتُ elle est appelée مُتَكَارِينَ centes , la rime est nommée s'il y en a trois, مُتَدَاَّرُهُ, s'il y en a denx, et مُتَدَارِكُ, s'il n'y en a qu'une; enfin, si le vers se termine par deux lettres quiescentes, la rime se nomme مُتَرَادِي. Le premier cas et le cinquième sont fort rares. Pour faire une juste application de ces dénominations, il faut faire attention que la voyelle par laquelle se termine un vers, est toujours censée suivie de la leure quiescente aui lui est analogue. Ainsi, si le vers se termine par مَرَالُ et غُراب مَا أَنْ il faut supposer qu'on écrit مُرَابَ ou غُرَاب أَنْ et ات له La rime seroit, dans ce cas, du genre nonmé عَرَاتَ اللهِ parce qu'entre la dernière lettre , o ou , et l'elf quiescent de la syllabe 1; il n'y a qu'une seule lettre mue, qui est le ... parce qu'en مَنْدَارِكُ , elle seroit du genre nommé عُرَالُينا , parce qu'en tre les deux élif quiescens, il y a deux lettres mues, le vet

le ن Dans المُنْتَقَالِ la rime seroit du genre nomme والمُنْتَقَالِ المُنْتَقَالِ المُنْتَقِيلِ المُنْتَقِيلِ المُنْتَقِيلِ المُنْتَقِيلِ المُنْتَقِيلِ المُنْتَقِيلِ المُنْتَقِيلِ المُنْتَقِيلِ المُنْتَقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيق

70. Les vers, comme on le voit, peuvent se terminer par ne voyelle, toujours suivie ou censée suivie de la fettre analogue quiescente, ou par une consonne djezmée, autre que le non radical. Le vers est nommé, dans le premier cas, مُعْلِلُةً ; dans le second, مُعْلِلُةً ;

71. La rime d'un poème comprend, d'après ce qui vient d'être dit, un plus ou moins grand nombre de lettres et de voyelles, et, à raison de cela, elle produit un effet plus ou moins sensible, plus ou moins flatteur pour foreille.

ntre deux desquelles cependant il y a incompatibilité; on les findique par les six dénominations suivantes, وَمُوْمِدُ مِنْ اللهِ ا

73. أَرُونَاً. Cette lettre est la partie essemitelle et indispense de la rime; quelquéfois même ellé constitue la rime à elle. Seule. Pour que cela ait lieu, il faut que le vers soit وَصَلَّهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ و

فَيِينَ فَي Cette lettre donne son nom au poëme فَيِينَ وَاللّٰهِ qu'on appelle مُعْلِينَ أَنْ يُعْلِينُهُ وَلِينِينَّهُ وَلَيْنَ وَاللّٰهُ suvant que la lettre faisant fonction de رَوَّى est un م , un ر un ر , un ر ou un ر , et ainsi des autres.

74. Toutes les lettres peuvent être admise à jouer le rôle de ,,, à l'exception, 1.º des lettres , et & faisant fonction de lettres de prolongation après la voyelle qui leur est analògue, comme dans les mots اَ عَيَادِي , كَتَبُوا , غَزَا 2.º des lettres et aux pronoms affixe le et aux pronoms personnels في et في 3.º des deux lettres l et و servant aux inflexions grammaticales du duel des noms; 4.º des lettres, et ¿ servant aux inflexions, grammaticales des pluriels des noms; 5.º des lettres , et & servant à former les inflexions grammaticales des duels, des pluriels, et des personnes féminines des verbes, en observant toutefois que cette cinquième exception ne s'étend point au , et au , qui, dans ce cas, sont djezmés après un fatha, comme dans les mots أَرْضَى et وَمَوْا 6.° du و qui entre dans les voyelles nasales ou تنوين, et de celui qui caractérise la forme légère du mode énergique des aoristes et des impératifs des verbes, et إِشْرِبَنْ عُ عَبُبَنْ; 7.° du ، non radical , soit de celui qui prend deux points à la fin des mots, et qui sert de caractère aux noms du genre féminin, comme dans , soit de celui qui sert de pronom affixe masculin de la troisième personne', comme dans غُلامة , غُلامة , soit enfin du ، quiescent à la fin d'un mot, après un fatha, et nommé hé de silence هَامَ ٱللَّهُ السَّاعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي لَمْ يَقْتَدِهِ فَ عَلَيْ pour كِتَابِيَهُ , لِي pour لِيَهُ pour لِيَهُ

<sup>(1)</sup> J'ai déjà dit (n.º 69), ce qu'il est bon de rappéler ici, que lorsqu'un vers se termine par un fatha, un dhamma ou un kera, la voyelle est toujours censée suivie de la lettre de prolongation analogue, quolqu'on ne l'écrive point.

pour الله كَنْهُ Si cependant la lettre , soit dans le pronom affixe masculin ; soit dans le pronom affixe faninin ، est précédée d'une lettre quiescente, comme dans les mots ثانة et له الله والله peut être employée comme قامة .

et أَمْتِ وَالْمَا , pour أَمْتُ et أَمَّا وَ وَالْمَا ِمَ وَالْمَا ِمِينَا وَالْمَا وَلِيمُ وَالْمَا ِمِي وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمِ وَلَا مَالْمَا وَالْمَالِمِينَا وَمِنْ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمِنْ وَالْمَالِمِ وَالْمِنْ وَالْمَالِمِ وَالْمِنْ وَالْمَالِمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِمِ وَالْمِنْ وَالْمُوالِمِنْ وَالْمِنْ ِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَ

. رَوِيٌ compté alors pour

رى Il est presque inutile de dire que les lettres و et ره بالمباثق المباثق ال

77. Quant au & quiescent, mais non djezmé, après un fatha et que les grammairiens arabes nomment élif bris أَلِّكُ مُنْهُورَةً اللَّهُ مُنْهُورَةً اللَّهُ مُنْهُورَةً اللَّهُ مُنْهُورَةً أَنْ مُنْهُورَةً أَنْ مُنْهُورَةً أَنْ مُنْهُورَةً أَنْ مُنْهُورَةً أَنْ مُنْهُورَةً أَنْ أَنْهُ مُنْهُورَةً أَنْ مُنْهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْ وَمُنْفُورَةً مُنْ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْ وَمُنْهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْهُ وَمُنْ وَمُنْهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْوِمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْهُ وَمُنْ ُونُ وَمُنْ والْمُنْ وَمُنْ وا

78. On a aussi employé quelquefois comme في روزي , le روزي précédé du kersa , 1.º lorsqu'il est radical, comme dans ي مرافع . quand il forme le pronom affixe de la première personne du singulier, comme dissingulier, comme dissingulier, comme dans , إنْمُ مَنْصُونَ , et qu'on supprime le teichdid, comme dans المُونِّم مُنْصُونَ وَلَمُ عَالَمُونَ عَالَمُونَ عَالَمُونَ عَالَمُونَ مِنْ مُنْصُونَ وَلَمُ عَالَمُونَ عَالَمُونَ وَاللّهُ عَالَمُونَ مَا مُونِّ وَلَمُ عَالَمُونَ وَاللّهُ عَالَمُونَ وَاللّهُ عَالَمُونَ وَاللّهُ عَالَمُونَ وَاللّهُ عَالَمُونَ وَاللّهُ عَالَمُونَ اللّهُ وَاللّهُ عَالَمُونَ وَاللّهُ عَالَمُونَ وَاللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُونَ وَاللّهُ عَالَمُونَ وَاللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ 
79. La lettre nommée رُوئِيَ n'est pas nécessairement la dernière du vers; il peut y avoir encore après elle une lettre, comme dans غَلَاثَمُ pour إِثَلَاثَمُ ; ou deux lettres, comme dans عُلَاثَمُ عُلَاثَمُ أَنْ

80. اَلتَّاسِينُ. On entend par-là un élif quiescent qu pré-

cède la lettre normée (روئي), n'en est séparée que par une seule lettre mue, et se trouve faire àvec le روئي partie d'un même mot tel est l'élif des mots. La condition qui exige que les deux nots faire sant fonction de أَوَلِينَ اللهُ الله

82. آزادَ Ce nom indique une des lettres اَ وَ وَالْوَدَ رَا وَالْوَدَ رَا وَالْوَدَ رَا وَالْوَدَ رَا وَالْوَدَ رَا وَلَا وَالْوَدَ وَ الْوَدَ رَا وَلَا وَالْوَدَ وَ الْوَدَ وَلَا الْوَدَى الْوَدَ وَلَا اللّهِ وَالْوَدَ وَلَا اللّهِ وَالْوَدَ وَلَا اللّهِ وَالْوَدَ وَلَا اللّهِ وَالْوَدَ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَالْوَدَ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَل

83. آرسزا المتعربة (المتعربة على المتعربة على المتعربة ا

آلان و الكثروع . Quoique, d'après ce que nous venons de dire, il soit de la nature du أَسْلُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ 
85، لو يُولِينُ et le يُرِدُّنُ et peuvent jamais se trouver ensemble dans une même rime; car il y auroit alors, dans une seule برای , trois lettres quiescentes, comme seroit برای نور و qui est contraire à la définition de ce qu'on entend par تُولِينُ (n.º 68).

86. Un vers où il n'y a ni رِدْنُ , ni رِدْنُ, se nomme, à cause de cela, غُبَرَةً,

87. اَلْهُوْرَى. C'est ainsi qu'on nomme la voyelle dont est

affectée la lettre (5,5): l'uniformité de cette voyelle dans tout le poème, est une condition obligée de la rime.

89. آلِوَمُنْيَاعُ On appelle ainsi la voyelle dont est affectée la consonne qui sépare le تَأْمِيشُ et le st le kesra dans les mots : رَوِقُ tel est le kesra dans

90. آلنڌ La voyelle dont est affectée la lettre qui précède le رِدْنَى, est désignée par ce nom : c'est un fatha, un ketra, ou un dhamma, suivant que le رُدْنَى est un l, un ى ou un ب.

91. آرزی On donne ce nom à la voyelle qui précède la lettre رَرِيّ , quand celle-ci est djezmée, ou autrement, quand le vers est أَمْرَتُ , chinsi, si le vers se termine par le moi مُرَدِّ , ca voyelle nommée مَرْدَ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

92. اَلْتُغَانَا. C'est ainsi qu'on appelle la voyelle que peut prendre la lettre •, quand elle fait fonction de أَتِّ •, voyelle qui , comme je l'ai déjà dit , est suivie d'une lettre quiescente, écrite ou non écrite. Cette voyelle, si elle est un fatha, est toujours suivie d'un élif écrit : si elle est un ketra ou un dhamma, elle est censée suivie d'un و ou d'un الله و que communément on n'écrit point. Cette lettre quiescente est ce qu'on nomme ﴿ وَمَا لَا الله عَلَى الله عَلَ

93. Pour ne rien omettre de ce qui peut avoir quelque importance, du moins pour la connoissance des termes techniques

II.

les plus essentiels de l'art inétrique, il ne me reste plus qu'à parler des fautes qu'on peut commettre dans les vers, et particulièrement dans la rime.

94. تفيين En général, chaque vers doit renfermer un sens complet: manquer à cette règle est ce qu'on appelle والمنطقة المنطقة 
96. إَكُمُّا كُ. On entend par-là le défaut d'uniformité dans la lettre qui forme la partie essentielle de la rime, et qu'on nomine, c, c, comine, par exemple, si cette lettre est, dans

<sup>(1)</sup> Voyez mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance XXVII, pag. 265, et séance XXVIII, pag. 303.

une rime, un ع, et dans l'autre, un الله II y a des auteurs qui permettent ce défaut d'uniformité, pourvu qu'on n'emploie que des lettres du même organe. Ils appellent alors cela إِدِّارَةُ رُجِارَةُ c'est-à-dire, litente.

97. اَنْوَاً. Si la voyelle dont est affectée la lettre أَنْوَاً , et qu'on appelle عَرَى أَنْ . \* (n.\* 87), n'est pas la même dans toutes les rimes d'un poême, c'est une faute qu'on désigne sous le non de اَنْوَاً. Les anciens poêtes ont assez souvent pris cette licence, qui se tolère plus volontiers, quand les deux voyelles employées ainsi concurremment sont le ktsra et le dhamma.

98. مَسَادُ On réunit sous ce nom, le plus ordinairement, quarre sortes de fautes contre l'exactitude de la rime, avoir : .º lorsque, dans une rime, il y a, avant la lettre de prolongation nommée وَنَى , tandis qu'il n'y en a point dans une autre; par exemple, si l'on fait rimer مُنهِ عُمُود وَنَهُ وَمَا مَنْ عَمُود وَنَهُ مِنْ مَا عَمُود مَا مَنْ عَمُود وَنَهُ مِنْ مَا وَمَا يَعْمُونُ اللهُ وَمَا مَنْ عَمُود وَنَهُ مِنْ مَا وَمَا يَعْمُونُ اللهُ وَمَا مَنْ مَا وَمَا مَنْ مَا مَا وَمَا مَنْ مَا مَا وَمَا مَا مَا وَمَا لَمُ اللهُ وَمَا مَا وَمَا مَا وَمَا مَا وَمَا وَمَا مَا وَمَا وَمِا وَمَا وَمِنْ وَمَا 
On comprend aussi quelquefois, sous la même dénomination de كُنْرَبِيّ, le défaun d'uniformité de la voyelle nommée مُرَوِينًّا (n.º 91), c'est-à कैंसe, de la voyelle qui précède la lettre رُورِيًّا (n.º 70), comme dans l'espèce de vers nommée مُرَجُلُ عَلَى الْمُجَلِّلُ وَعَلَى الْمُجَلِّلُ عَلَى الْمُجَلِّلُ وَعَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰه

- 99. La dénomination کُلنی étant commune à plusieurs sortes de licences ou fautes de la rime qui toutes précèdent la lettre مرزئ , on les distingue les unes des autres en disant, pour la première, بِسَلَادُ ٱلرَّذِينِ pour la seconde بِسَلَادُ ٱلْكُنْيِ ; pour la quarrième , يِسَلَادُ ٱلْكُنْيِينِ ; pour la cinquième enfin , مِسَلَادُ ٱلنَّفْيِينِ .
- IOO. Quelquefois les poètes s'imposent volontairement des lois plus rigoureuses que celles qu'exige l'exactitude de la rime; par exemple, l'uniformité de la lettre nommée رُخِيلُ, dans toutes les rimes d'un poème. Cela s'appelle والمؤلف, ou bien المؤلف من الا يَلْوَدُمُ مَا لَا يَلُوْنَمُ مَا لَا يَلْوَالْمَ مَا لَا يَلْوَالْمَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْمُ لَا يَعْلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ لَا يَعْلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مَا لَا يَلْوَالْمُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْمُ لَا يَعْلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ لَا يَعْلَى اللّٰهِ عَلَيْمُ لَا يَعْلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ لَا يَعْلَى اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَيْمُ لَا يَعْلَى اللّٰهِ عَلَيْمُ لِللّٰهِ عَلَيْمُ لِللّٰهُ عَلَيْمُ لِللّٰهُ عَلَيْمُ لِللّٰهُ عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ لَا يَعْلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ لَا يَعْلَى اللّٰمِ اللّٰمُ عَلَيْمُ لَا يَعْلَى اللّٰمِ لَا يَعْلَى اللّٰمِ اللّٰمِ لَلْمُ لَا يَعْلَى اللّٰمُ لِلّٰمُ لَا يَعْلِيْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُ ْلِمِي لِلْمُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُ ْلِمُ لِلْمُلْمِلِمُ لِلْمُ ْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلِمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلِمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُلْمُلْمُ
- 101. Je dois faire observer qu'il y a, entre les auteurs qui ont écrit sur l'art métrique, une grande variété d'opinions at la valeur des dénominations appliquées aux fautes contre l'exactitude de la rime, et même relativement à la nature de ces fautes, quelques-uns ne les considérant, du moins pour la plupart, que comme des licencès dont il ne faut pas abuser.
- 102. Dans les poèmes arabes du genre des وَوَسِيَّ , tels que ceux qui nous restent des temps anciens, tous les vers, sans exception, doivent se terminer par la même rime. Parmi les genres modernes de poésie, il y en a qui forment des quatrains ou des stances, avec ou sans refrains, et qui admettent un mélange combiné de différentes rimes (2). Mais mon intention étant

<sup>(1)</sup> Voy., à ce sujet, mon Comment. sur les Séances de Hariri, séance XXXVII.e, pag. 419.

<sup>(1)</sup> La onzième séance de Hariri offre un exemple d'un poème divisé par stances. Chaque stance se compose de quatre vers, dont les trois premiers ont leur rime propre, tandis que le quatrième est assujettà à la time commune du poème. Ce système de rimes mélangées se nomme de poème. Ce système de rimes mélangées se nomme de poème.

de me borner ici à ce qui concerne l'ancienne poésie arabe , il n'entre pas dans mon plan de parler de ces divers genres de poésie. Je veux seulement faire mention d'un système de rimes qui a été généralement mis en usage dans les longs poèmes didactiques ou historiques. Dans ces poèmes, la rime est propre à chaque distique, et change, par conséquent, de deux en deux vers, comme dans nos vers alexandrins. On nomme ces vers, à raison de leur rime, مُنْرَقِيّ appariés. C'est ce que les Persans appellent, en se servant d'un mot arabe, 'مُنْرَقِيّ, c'est-à-dire, attachés deux à deux.

103. Je termine ici cet abrégé de la doctrine métrique des Arabes. Malgré l'extrême concision dont p'ai dû me faire une loi, je crois n'y avoir rien omis de ce qui est nécessaire pour mettre les lecteurs à même de reconnoître la mesure des vers arabes, et de faire de cette connoissance un moyen de critique: c'est le but principal que je me suis proposé. Les personnes qui voudront étudier plus à fond cette matière, devront récourir au traité de Samuel Leclerc, ou à celui de M. Freytag : ce dernier ouvrage leur offrira tout ce qu'elles pourront desirer.

dans lequel on l'emploie, est appelé مُسْعَلَّةُ Voyez l'ouvrage cité dans la note précédente, pag. 419.

### TABLE

DES MOTS TECHNIQUES DE LA GRAMMAIRE ARABE EXPLIQUÉS DANS CE DEUXIÈME VOLUME.

أخصر , 378. , ٱلْإِخْبَارُ عَن ٱلثَّىٰ مَ بَٱلَّذِي . 88 ، 60 ، أَخَوَاتُ كَانَ المنطقاً، 402. . 92 . إِسْتِغَاثَـةً .414 و استغراق ، 16, 570 أستيفهام وور أستناف ، 194 ، 399 ، 599 . . 182. إِنْمُ ٱلْأُمَارَةِ . 176, 546 إِنَّهُ ٱلْفَاعِلِ ١٥١٠ . إسم الفعل . 176, 549. إِنَّهُمْ ٱلْمَفْعُولُ ١٥٥٠ . إسم إنَّ . 67, 559, 574 أَمْمُ تَامَّرُ . 516 ، 519 ، إِسْمُ صَدِيجُ ..81 , إِنْمُ فِي بَابُ ظُنَنْتُ ، ١٥١ , إسم كان . 163 , 163 , الشم مَصْدَر

، 516 , 519 ، إسم مُوولُ َ 574. أَسْهَا أَدُّ سُلِّيَتْ بِهَا ٱلْأَفْعَالُ , 395. . 572 . أَشْهَا } مُبْهَبَةً . 38, 571 أَسْبَآدُ مَنْقُ مَعْ اسْنَادُ . 96, 510. . و , أَسْنَادِيُّ 497. إمْبَاعُ ، 103 معال . ١٤٠٠ , إِمَّافَةُ ٱلْمُرَادِي إِلَى مُرَادِفِهِ . رَمَا فَأُ خَقَيقَةً . 555 , إِضَافَةُ غَيْرُ حَقِيقِبَة . [مَافَةُ غَيْرُ عَنْمَةِ . ٢٥٦ , ١٦١ , إِضَافَتُمْ لَفُظِيَّةُ . [مَّافَةٌ ظَفَةً . 133, 555 أَضَافَةُ مَعْنَوِيَّةُ . و . إضَّا فِيُّ , إِنْهَارُ عَلَى عَرِيطَةِ ٱلنَّقْسِر

. 530, 592 ، إغْرَابُ . 13. و أَفْعَالُ ٱلْإِنْشَآم -213 , أَفْعَالُ ٱلشُّرُوعِ .80 ، أَفْعَالُ ٱلشَّكِي وَٱلْيَقِينَ .296 , أَفْعَالُ ٱلْقَلْبِ .544, 580 وأَفْعَالُ ٱلْقُلُونِ 575 ، 221 ، أَفْعَالُ ٱلْمَدْجِ وَٱلدَّيْرِ . 577 ، 113 ، أَفْعَالُ ٱلْمُقَارَبَةِ .296 , أَفْعَالُ قُلْبِيَّةُ . 575 ، أَفْعَالُ نَاقِصَةً . 552 ، أَفْعَلُ ٱلتَّفْضِيل .38. , أُكَلُوني ٱلْبَرَاغِيثُ إِلْغَا }, 34, 297, 581. . 16, 570. . 562 ، إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا ، 548 , بَارِزُ رَيْنَ , 110 , 138 , 284 , 286 , 287 318, 359, 370, 526, 574 ية ، 528 ، بَدَلُ ٱلْإُمْثِمَالِ .528 , بَدَأُلُ ٱلْبَغْضِ مِنَ ٱلْكُلِّ . 329 ، بَدَلُ ٱلْغَلَطِ .28 , بَدَلُ ٱلْكُلِّ مِنَ ٱلْكُلِّ .528 , بَدَأُلُ دَالٌ عَلَى مَعْنَى فِي مَتْبُوعِهِ بَدَلُّ دَالُّ عَلَى مَعْنَى يَسْتَلْ زِمْر في .528 , مَثْبُوعِهِ

.370 , 524 , بَيَادُ ، 138, 359, 526, 539، 574، تَابِعُ . 113, 521, 526 تَأْكِيلُ .414 و تَنْو بَعُ . 183. . تَحَدُّدُ . 583 ، تَجَرَّدُ عَنِي ٱلْعَوَامِلِ ٱللَّفْظِيَّةِ . 84. وتَعَرِّدُ عَنِّ ٱلنَّاسِبِ وَٱلْمَارِّ . 584 ، تَجَرُّدُ عَن ٱلنَّاسِبِ وَٱلجَارِمِرِ . 83 و تَعْبِر يِنْ , bud . . . 26. ، ١٤١٠ , تَرَادُ فَي ، 182 , 501 و تُرْخِيمُ .99 ، 20 ، تَرْخِيمُ ٱلْمُنَادَى ، 53 ، 415 ، تَضَيَّنِيُّ ٠ و ، تـ عَبْنُ ، ١١٤, جَعْدَادُ . 297, 365, 582 تعليق . 590 ، تَغْبِيرُ لَفْظِئُ . 590 ، تَغْيِيرُ مَعْنَوِيْ ١٠, ٢٦٥ ، تَقْدِيرًا

664 المُمنز ، 113 ، 114 ، 138 ، 446 ، 514 538, 544, 551. .46 ، تَنَازُعُ فِي ٱلْغَمَلِ ، 258, 284, 514 , تَوَابِعُ . 486 , تُوكِينُ مَعْلُويُ . 530 , جَامِنُ ٠٠٠ حَذَآءُ 37 , حَزَّاءُ ٱلشَّوْط SE . 570. . وَ، جُمْلَةً إِخْبَارِيَّةً و و و من المنافع السينة

. ( جُمْلَةُ إِنْشَآيُبِيَّةُ

. 183, 383, 389. خُلُلُهُ خَالِيُّهُ

مُمْلَةً جَارِيَةً مَخْرَى ٱلظَّرْفَيْةِ

، 97. , مُثَلَّةً ذَاتُ ٱلْوَجْهَيْنِ . 313 . مُخْلَعُ مَوْطَعُهُ . و ، و ، مِعْلَمُ ظَرُونَةُ . 97, 511 فَعُلَمُ فَعُلَمُ عُلَمُ .596 , جُمْلَةً لَهَا عَتَلُّ مِنَ ٱلْأُعْرَاب مُحْلَمُ لَيْسَ لَهَا كَمَلُّ مِنَ ٱلْأَعْرَابُ ٥٥٥. جُمْلُةُ مُنْتَدِينَةُ . 599 , تَحْلُقُ مُسْتَأْنَفَةُ . 500 . تَحْلَقُ مُغْتَدَضَةً .587 ، جُهٰلُهُ مُفَسِّرَةً لِعَييرِ ٱلشَّأْنِ . 8ور , نَجْلُغُ وَصْفَتُهُ .612 , جَوَاتُ ٱلْقَسَ .597 , جَوَاتُ ٱلشَّرْطِ .81 , جَوَازُ ۖ ٱلْأَلْفَاۤ م مَ عَادُمُ عَلَى الْمُ . 72,73,81,113,254,259 269, 313, 383, 443, 514, 522, .540 ، حَالُ ٱلْمُتَعَلِّقِ بِٱلْمَوْمُ .40 رِجَالُ ٱلْبَرْضُونِي .24 , حَرْثُي ٱلْجَدِّرِ . 396 , 478 , حَرْثُ ٱلْخِطَاب

.86، حَرْفُ ٱلْفَصْل . 478 , حَرْثُ ٱلْمُنَادَاةِ . 478 , حَرْثُ ٱلنَّدَآء .93 , حَرْثُي ٱلنَّدُبَة ، عَرْفُ جَوَابِ وَجَزَّآه .۱۱3 , حَرْثُ جَرِّ ، ١٥٤ , حَرْثُ فَصْلِ .68 , حَرَكَةُ بِنَآيُيَّةُ . 561 , حُرُونُ ٱلْجَرِّ ٱلْحُرُونُ ٱلْعَامِلَةُ فِي ٱلْاِشْمِ ٱلْمُفْـرَدِ رَاكِمَا أَلْكَارُ عُورِهِ ٱلْحُرُونُ ٱلْعَامِلَةُ فِي ٱلْإِنْدِمِ ٱلْمُفْرَدِ . 565 ، ٱلنَّاصِيَّةُ .56. (ٱلْحُرُونُ ٱلْعَامِلَةُ فِي ٱلْجُــمُلَةِ ,آلحُرُونُ ٱلْعَامِلَةُ فِي ٱلْفِعْلِ ٱلْجَازِمَةُ , أَكْمُرُونُ ٱلْعَامِلَةُ فِي ٱلْفِعْلِ ٱلنَّاسِبَةُ . ٥٥١ ، ٱلْحُرُونَ ٱلْمُشَبَّعَةُ بِٱلْأَفْعَالِ . 172. أَكْثُرُونُ ٱلْمَصْدَرِيَّةُ .88 , حُرُونُ ٱلْمُنَادَاةِ .88 , حُرُونُ ٱلنِّدَآء . 192 , حُرُونُ عَطْنِي . 541 , حفظ ، و د مَقِيقٌ ٱلتَّأْنِيثِ

. 372 , حَكَايَة ُ.188 , حِكْايَةُ حَالٍ مَاضِيَةٍ 34, 98, 138, 350, 360, 514 . 544 ، آلْحَبَرُ ٱلْمَنْصُوبُ .81 , خَبَرُ فِي بَابِ ظُنَنْتُ ، ١٥١ , حَبَرُ كَانَ , 504 ، خَزَمُر .26 , دُعَــاً ءُ .26 , ٱلدُّعَاءُ فِي ٱلنَّهِي نَّهُ ، 94٠ . 607 أبطة , رَجَزُ . 542. رَفْعُ . 344 و آيد . 198, 208, 527. 198, 208, 527 رَسَبَيًّ . 541 , سِمَاعُ أغل ماغل عامل . 371 , 373 , 576 قَانَ . ودر مية الفقل .81 , هِبْهَاتُ ٱلْفَاعِل ، 37. 57١ . شَرْطُ . 443 مَاجِبُ ٱلْحَال

606 ، 321، , 158, 259, 389, 415, 526, ْ 598. غَــِهِ \$ مُسْبَهَةً مُشْبَهَةً مُشْبَهَةً مُشْبَهَةً . 259 , علَةً \* ، 412 , 518 ، ضَعِلُو 372. شبيرُ ٱلأَمْرِ . 372 . ضَمِيرُ ٱلْحَدِيثِ 59, 371, 372 رَضِهِيرٌ ٱلشَّأْنِ . ١٥٦ , ضَيِيرُ [ْٱلْفَصْل . 371 , ضَمِيرُ ٱلْقَصَّة رَيْدِ بَارِزُ بَارِزُ بَارِزُ بَارِزُ . 345 , صَبِيرُ عَآدُهُ إِلَى ٱلْمَوْصُولِ ر م ا مستند مستند مستند ١٥٠٥ رُضَيِيرٌ مُسْتَكِنَّ , 540, 548, 552. ظَاهِرُ . 70, 97, 511, 591، ظُرْنَى

. 513 , طَرْقُ لَفُوُّ لِلْمُوْ 513 , طَرْقُ مُسْتَقِدًّ , 513. 52, 516 , 517 , 518 , 472. 53, 516 , 541. 54, 516 , 516 , 541.

.28. ,ظُرْفُ ٱلْمَكَانِ وَالزَّمَانِ

. 97, 114 وظُرْنَي زَمَان

يَّالِهُ , عَالَيْهُ , عَالَهُ , عَالَمُ الْنَيْلُونُ , عَالْمُ الْنَارُونُ , عَالَمُ الْنَارُونُ لَلْمَ يَعْلَمُ الْلَمْنُونُ مِنْ الْمُعْلِيَّةُ لِمُعْلِيَّةً لِمُعْلِيَّةً لِمُعْلِيَّةً لِمُعْلِيَّةً لِمُعْلِيَّةً لِمُعْلِيَّةً لِمُعْلِيَّةً لِمُعْلِيَةً لِمُعْلِيَّةً لِمُعْلِيَةً لِمُعْلِيقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِعًا لِمُعْلِقًا لِمُعِلًا لِمُعْلِعًا لِمُعْلِعًا لِمُعْلِعًا لِمُعْلِعًا لِمُعْلِعِلْمُ لِمُعْلِعِلًا لِمُعْلِعِلْمٍ لِمُعْلِعًا لِمُعْلِعِلًا لِمِعْلِمُ لِمُعْلِعِلًا لِمُعْلِعِلًا لِمُعِلِمًا لِمُعْلِعِلًا لِمْعِلًا لِمُعْلِعِلًا لِمُعْلِعِيلًا لِمُعِلِمٍ إِلْمِعِلًا لِمِعِلًا لِمِعْلِمٍ لِمِعْلِمِعِلَمِعِلًا لِمِعْلِمِعِلًا لِمِعْلِمِعِلَمٍ إِلَمِعِمِعِلًا لِمِعْلِمِعِلًا لِمِعْلِمٍ لِمِعْلِمٍ لِم

، 146, 516, 541، عَوَامِلُ . عَوَامِلُ دَاخِلُةً عَلَى ٱلْمُثْتَرَامِ وَٱلْخَبَر . 541 , 561 مِقْوَامِلُ سِمَاعِيَّةُ . 541 , عَوَامِلُ قِيَاسِيَّةً . 510 , 541 , عَوَامِلُ لَفَظَّنَّهُ . 516, 541, 583 ، عَوَامِلُ مَعْنَوِيَّةً . 230 , غَيْرُ حَقِيقِيٍّ ٱلتَّأْنِيثِ .98, 514, 518, 519 . 478 و قَصْلُ .١١٦ وقَصْلَاتُ ٥٠ فَصْلَةُ و و و و و و فعل .84. و17 , فعْلُ ٱلتَّقَبُّبِ

١٦٠٠ وفعل ألشرط . 576 . فِعْلُ تَامِّر ، 371 ، 373 وقصة , 5410 وقياش .4, 58, 299 كَانَ تَامَّةُ .88 , 97 , 299 , 588 كَانَ نَاقَصَةُ . 575 ، كَانَ وَأَخَوَاتُهَا ، 509, 510، كَالَّهُمْ . 66، كِنَايَاتُ . ٥٥, ٥١٠ ڪُنٽة . 586, 596 و لَا تَعَلُّ لَهُ مِنَ ٱلْأُعْرَابِ .490 , لَا مزيدَةً . 344 ، لَازِمُ . 81 , أَلْا بُيْنَاآهُ . 604 ، لامر ألحكود ٠٥٠ ، لأم كئ 14 , لَامُ مُستَطِّنَّةً لِلْقَسَمِ ٤٤٠, 34, 609. . 577 لَفْظًا . Sad , 557. . در , ور لَقَدُ . 563 مَمَا جَمَعْنَى لَيْسَ . 63 مَمَا كَافَّةً ، 480 مَا زَآئِدَةً . 564 , مَا لِنَفِي ٱلْجِنْسِ

١٤٤٠ , 98, 138, 360, 514. . 529 أَلْمُبَدَّلُ مِنْهُ .415 , و 68. مَبْنِيُّ و بنيم ، 184, يور ، 139، . وهم و وهم و مُتَّصلًا . .18 و و و الْمُتَعَدِّبُ مِنْهُ . 91, مُتَعَلِّقُ . 591 أَلْمُنْعَلِّقُ بِهِ .514 ,مُستَعَلَّقَاتُ . 37 فيا أَةُ ١٥٠ ، مَازِيُّ ٱلتَّأْنِيْنِ، ، 112, 514, 524, 536. غرور .140 , تَجْزُورٌ مَحَالًا رُورٌ تَمَالُ عَلَى أَنَّهُ مُمَانًى إِلَيْهِ 594 , تَعَلُّ لَهُ مِنَ ٱلْإِعْرَابِ 597 , 589 , 595 , تَعَلَّلُا

.350 أَلْخُبُرُ عَنْهُ بِٱللَّذِي . 5 E. , 436 , 426.

224, 579. 5 24, 562, 570.

144. عَنْقُوشٌ تَعَلَّدُ

141 رمزادي . ١١٥ , مَزْفُوعُ تَعَالُا

مَرْفُوعُ لِلْمَدْحِ أَوْ لِلذَّمْرِ

, 548, 551, 55 مُسْتَتَو , 404 , وهم , أَلْمُسْتَثَّمُ ،

525, 538, 565.

. ١٥٥ . الْمُسْتَثَّنِي ٱلْمُتَّصِلُ ٱلْمُقَدِّرُ ٱلْسُنْفُةِ، ٱلْمُتَّمِلُ ٱلْسُخَدُ تَعْدَ

٥٤٠ , مُشْتَقُّ أُوْ مُووَّلُ بِهِ

، 203 ، ٱلْمَشْغُولُ عَنْهُ

ر مُصْنَر , 113 , 128 , 161 , 162 , 163 ,

، 174, 516 مَصْنَ رِيَةً

. 568 , مُقارِعُ ٱلْمُقانِي

. 572 , مُضَارَعُ مَعْزُومُ

. 572 , مُضَارِعُ مَرْفُوعُ

. 47. 113. 132. 525. 555. أَلْفِقَافَ

. 25, 33, 133, 525 ، ٱلْمُضَائِي إِلَيْهِ

\$ 555 . 557. , 219 , 370 , 373 , 382 , 542 ,

. 576 . مُضْمَرُ فِيهِ صَبِيرُ ٱلشَّأْدِ،

. 520 , مُضْمَرُ مُنْفَصِلُ . 539 ، مُطَابَقَةُ ٱلْفَاعِلِ وَٱلْفِعْلِ , مُطَابَقَةُ ٱلْمُومُولِ وَٱلْمُومُولِ إِلَيْهِ

.540 , مُطَابَقَةً ۖ ٱلنَّفِينَ وَٱلْمَنْعُونَ

. 606 , مُطَارُعُ ، مُظْفَرُ , 219, 370, 373, 382 .48. , مُعْتَمِدُ عَلَى أَلِفِ ٱلْإِسْتِفْعَامِر . 547 , مُعْتَدِنُ عَلَى ٱلْمُنْتَدَامِ .548 , مُعْتَبِنُ عَلَى ٱلْيَوْسُونِ . 547 ، مُعْتَمِدُ عَلَى ٱلْمَوْسُول . 48. مُعْمَيِدُ عَلَى حَرْفِ ٱلنَّفِي . 547 ، مُعْتَمِدُ عَلَى ذي آلحال .136 مُعَرِّفَى مُعَرِّثُ بِأَللَّامِ, 555. 133 , 360, 537. مُعْرِفَةً , 568 , مَغْرِفَةً مُغْرَدُ . 530 ، مَعْطُونَى . و و و و و ر المعطون عليه .88 , 15 , 541 , 588 . 526 , 527 , مَعْنَوِيُّ . 205 . مُسفَاحَاةً . 566 , مُفَرَّعُ ، 304 أَلْمُ فَضَّلُ عَلَيْهِ ر , 112 , 114 , 514 , 518 , مَفْعُهُ أَرُ .540 , 540 ، أَلْمَفْعُولُ أَالْأَوْلُ .80, 546 , ٱلْمَفْعُولُ ٱلثَّاني , 542 , ٱلْمَفْعُولُ ٱلْقَاآيُمُ مَقَامَ ٱلْفَاعِل 549 , 556.

660 ، 71, 114, 138, 472 مَسْفُعُولُ بِهِ 521, 535, 536, 542. ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، مَفْعُولُ بِهِ صَرِيجُ . 525 . 543 ، مَغْمُولُ بِهِ غَيْرُ صَرِّبِي . 544 ، مَفْعُولُ خَاصً .113 ، (مَفْعُولُ صَرِيكٍ . 112 , 543 , مَفْعُولُ غَيْرُ صَرِيخٍ .544 , مَفْعُولُ عَامِّر , 70, 114, 128, 536, مَفْعُولُ فِيهِ قَ مُعْدُلُ لِلهُ ١١٤، رَعْفُولُ لَهُ . 114, 522, 544 , مَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ . (13, 128, 521, مُفْعُولُ مُطْلَقِي . 114 . 122 . 144 . مَفْعُولُ مَعَهُ . 66, 538, 559, 574 , 113, 138, 524, 538. , 113, 138, 446. .88 مُنَادًى .80 أَلْهُنَادَى حَقِيقَةً .89 أَلْمُنَادَى حُكُمًا - . وو رمَــنْدُونُ . ٥٥٥ ، مُنْسَرِحَ

70 TABLE مَنْصُوبُ ٱلْكَتَلِّ , 300.

.366 , مَنْصُوبُ عَلَى ٱلْهَدْحِ أَوِ ٱلذَّيْرِ .163 , مَنْصُوبُ لِلْمَدْحِ أَوْ الِذَّيْرِ . 101 . مَنْصُوبُ عَمَلًا

258. مَنْعُونَ

ر معنقطم عند منقطع مندقط مندقط مندقط مندقط مند و مندقط مند و مند

. وه و مدعوم على المنطقع المنطقع المنطقع المنطقع المنطقع المنطق 
.585 , آلاِنْشَآء .555 ، مُنَوَّنُ

رَوْمُونُ مُومُونُ لَفُظِئً مُومُونُ لَفُظِئً

.527 ، موصوف معنوی درور به موصول ، موصول

.98 , مَـوْشُوعُ لِدُنُـوِّ ٱلْحَبْرِ أَخْذًا فِيهِ .577 ، مَوْشُوعُ لِدُنُـوْ ٱلْحَبْرِ أَخْذًا فِيهِ

. 577 ، مَوْشُوعُ لِدُنُو ٱلْحَبَرِ حُصُولًا . 577 ، مَوْشُوعُ لِدُنُو ٱلْحَبَرِ رَجَآء

. 287, 478, 526, 586. مُوَّحِين

مُوِّكَةً، 526. مُوَّكِّةً عَنِي ٱلْفَاعِلِ الْفَاعِلِ الْفَاعِلِ الْفَاعِلِ الْفَاعِلِ الْفَاعِلِ الْفَاعِلِ الْفَاعِلِ الْفَاعِلِ

عني العاعِلِ ، 190، ندَآدُ , 31, 542.

ر بغن ، 158, 104, 510, 59 . بنغت حقیقی ، 198.

، 26, 570, مَنَّفَى الْجِنْسِ ، 65, 262, 413. الْجُنْسِ

. 65 ، نَفْئُ بِمَعْنَى لَيْسَ . 65 ، نَفْيُ حَال

رُنَّهُمْ، 133, 259, 360, 537. رَنَّهُمْ، 26, 570.

، 589 , 590 و تواسط

، 562 , 562 و تَوَايِحُ ٱلْأَيْنِيَّا َأَوَ ، 31 و تَسَوَاصِبُ

. ۱۱4, 521 ، نَــُوعُ . ۲۰۵ ، نُونُ ٱلْعِمَادِ

. 506 ، نُونُ ٱلْوِقَايَةِ . 318 ، نَيْنُ

، 318 ، نَيِّنَ ، 507 ، وافِرُ

، 38 ، وَأَوُ ٱلْحَالِ

4/4 رواو الحال 28. وَاوُ ٱلصَّرْفِ

. 36ء , وَقُنْي

FIN DE LA TABLE DES MOTS TECHNIQUES.

# TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS CE DEUXIÈME VOLUME.

Abrogatifs. Ce qu'on entend par-là,

Accusatif. Usages de ce cas, 56 et suiv. On pourroit le nommer cas adverbial, 57. Il caractérise les expressions et les propositions adverbiales, soit incomplexes, soit complexes, 67 et suiv. Il sert, comme forme adverbiale, à indiquer une expression elliptique, 74 et suiv. Son usage dans les propositions qualificatives, 79 et suiv. Il s'emploie avec ellipse de l'antécédent duquel il dépend, 81 et sulv. Applications de la règle précédente à divers usages de l'accusatif, 86 et suiv. L'accusatif employé pour la louange ou le blame, 94, 263, 366. Le complément objectif d'un verbe transitif se met quelquefois à l'accusatif, quoiqu'il soft placé avant le verbe, 202 et suiv. Raison qui justifie, en ce eas, l'usage de l'accusatif, 210. Sujet d'une proposition, mis à l'accusatif, 257. L'accusatif employé comme indiquant le complément d'une proposition dont on fait l'elipse, 460 et suiv.

Adjectifs. Concordance remarquable des adjectifs, qualifiant les régimes des noms d'action, 173. Adjectifs verbaux. Leur syntaxe, per rapport

aux règles de dépendance, 178 et suiv, Trois sortes d'adjectifs verbaux, 178. Noms d'agent, 179 et sulv. Noms de patient, 191 et sulv. Adjectifs verbaux simplement qualificatifs, 194 et suiv. Les noms d'agent, exerçant l'influence verbale. s'ils sont au singulier, conservent le unwin, 184. Au duel et au pluriel, ils peuvent éprouver le même retranchement que s'ils étoient en rapport d'annexion, ibid. Conditions necessaires pour que les adjectifs verbaux puissent exercer l'influence verbale, 188 et suiv., 193. Trois usages différens des adjectifs verbaux, dits noms de patient, 191, 192. Les noms de patient, employés sans aucun sujet grammatical, 194, 194. Adjectifs verbaux simplement qualificatifs. En quoi ils diffèrent des noms d'agent et de patient, 195. Ils n'ont point de complémens objectifs, 196. Nature de leurs complémens, ibid, Manières d'exprimer le rapport qui est entre ces adjectifs et leurs complémens, 197 et suiv. Concordance des adjectifs avec les noms, 258 et suiv. L'adjectif représenté par une proposition, soit nominale, soit verbale, 259. Adlectifs verbaux du genre commun. Règles particullères concernant leur concordance, 274. Concordance des

adjectifs qui sont en rapport avec deuxinoms, 276 et suiv. Les adjectifs employés comme noms, 279. Adjectifs remplacés par les noms d'action / 280. Concordance de l'adjectif conjonctif, 282, 283, Adlectifs verbaux servant à exprimer le comparatif et le superlatif. Leur syntaxe, 301 et suiv. Voyez Comparatif et Superlatif. Syntaxe de l'adjectif conjonctif, 343 et sulv. Sa concordance en cas, 345. Il semble quelquefois renfermer la valeur d'un antécédent, 249. Construction particulière dans laquelle l'adjectif conjonctif, avec la proposition qui le suit, devient sujet, et a pour attribut le nom qualifié par cet adjectif, 349 et suiv. L'adjectif conjonctif remplacé par l'article déterminatif, 357 et suiv. Construction des noms et des adjectifs , 434 et suiv. Ellipse de l'antécédent de l'adjectif conjonctif, signifiant une chose spéciale, 456, 457. Syntaxe des adjectifs, 527, 528: Influence des adjectifs verbaux nommes noms d'agent; sur leurs régimes, suivant le système des grammalriens arabes, \$46 et suiv. Influence des adjectifs verbaux appelés noms de patient, selon le même système, 549 et suiv. Influence desadjectifs assimilés au verbe, selon le même système, 551. Et spécialement des adjectifs exprimant le comparatif et le superlatif, 552 et suiv. Adjectifs verbaux de la forme , is, 604.

Adverbe, C'est l'équivalent d'une préposition et de son complément, 87. Noms qui deviennent adverbes et indéclinables par la suppression de leura complément, 152, 157 Noms des verbes, sorre d'adverbes, 1904, 575, Leur syntaxe, 1905, 1906, 1906, servations sur la syntaxe des diverbes rifigials, 61 et etn. Peptition des adverbes affirmatifs et négutifs, par manière de pitoniames, 488. Les adverbes de temps et de lieu sont dans la dépendance d'un antécédent, 591.

Affixes. Voyez Pronoms affixes.

Agent. Ce qu'entendent par là les grammairiens arabes, 98, 514. Syntaxe de l'agent, et sa construction avec le verbe, 519 et sulv., 535.

le verbe, 519 et suiv., 535. Analyse grammaticale, 592 et suiv. Exemples d'analyse, 593 et suiv. Annexion, Sorte de rapport entre les noms, 47 et suiv., 112, 132. Il a lieu dans les noms propres et surnoms formés de plusieurs mots. 50 et suiv. Diverses espèces d'annexion, 133 et suiv. Annexion parfaite, 133. Annexion imparfaite. 137. Le second terme d'un rapport d'annexion peut être une proposition entière, 140. Annexion composée de deux termes identiques, 141. Règles à observer dans un rapport d'annexion dont les deux termes expriment des duels, 142, 143. Certains noms ne sont jamais employés hors d'un rapport d'annexion, 145 et suiv. Dans un rapport d'annexion, si le second terme est indéclinable ; l'antécédent peut devenir indéclinable, 149. Ellipse du complément des noms qui ne s'emploient point hors d'un rapport d'annexion, 152. Dans le rapport d'annexion, un seul antécédent peut

avoir plusieurs conséquens liés par des conjonctions, 156. Quelquefois plusieurs antécédens n'ont qu'un scul conséquent, 157, Ellipse de l'antécédent, ibid., et suiv. Dans les rapports d'annexion, le conséquent doit suivre immédiatement l'antécédent, 150. Exceptions à cette règle, 150, 160. Tout rapport d'annexion renferme la valeur d'une préposition, 133, 170. Annexion ayant pour antécédent un nom d'action , 170. Dans ce cas, on peut interposer le o complément objectif entre les deux termes du rapport d'annexion, 176. il en est de même dans les rapports d'annexion dont l'antecédent est un nom d'agent, 187. Antécédent d'un rapport d'annexion, sous-entendu, 227. Cas où le verbe, ayant pour sujet deux noms en rapport d'annexion, concorde avec le second terme de ce rapport, 240 et suiv. Ce cas a lieu aussi en ce qui concerne la concordance de l'attribut avec le sujet, 254, 255. Rapport d'annexion entre l'adiectif comparatif et l'objet comparé, 307. Entre les numératifs cardinaux et le nom du possesseur de la chose nombrée. 319, 320. Les numératifs ordinaux en rapport d'annexion, 335, 339 et suiv. Ellipse de l'antécédent dans les rapports d'annexion, 453. Ellipse du second terme dans les mêmes rapports, 456. Les poètes emploient la forme propre aux antécédens des rapports d'annexion, hors de tout rapport de ce genre, 500. Syntaxe des rapports d'annexion, 557 et suiv. Antécédent d'un rapport, & Proposition servant d'antécédent, 1 L Influence grammaticale de l'antécédent qui régit, sur le complément ou régime, 15. Étendue de cette influence en arabe, 16.

Appointis. Sena, de ce ritor, 13. Concondance reminiquable des appointis qui se rapportent aux régimes des nons d'action, 175. Et aceux des nons d'action, 175. Et aceux des nons d'acent, 136. Cleur concordance avec les noms avec les questils sont en rapport d'apposition, ag seuls. Syntaxes et construccion des appositifs, 316 et sulv., 319.

de appositifs, 326 et suiv., 5192.

Article démonstratif. L'attribut d'une proposition nominale étant du femilini, si elle a pour sujet un article démonstratif on le fait d'ordinaire concorder avec l'attribut, 356. Concèrdance des articles de articles de suiv., 282. Et avec les persònnes auraptelles on adresse la parole, 282. Les articles démonstratifs avec les persònnes auraptelles on adresse la parole, 282. Les articles démonstratifs, 152. Construction des nous avec les articles de mons avec les articles de monstratifs, 352. Construction des nous avec les articles démonstratifs, 352 et saiv.

Article déterminatif. Le nom d'action peut avoir l'article déterminatif, quand îl exerce l'influence verbale sur soi régime, 165, 160, îl en cât en même du nom d'agent, dans le même do nom d'agent, dans le même cas, 185, Le nom d'agent peut auut, danh certains car, prendre l'article déterminatif, quand îl forme l'article déterminatif quand îl forme l'article déterminatif avec les noms d'agent, 193, 101, Arce les adjectifs verbaux simplement qualificatifs, 199 et suiv.

Un nom restreint par l'article déterminatif, concorde dans certains cas avec un nom indéterminé, 262, 289. Usage de cet article avec les numératifs cardinaux, 326 et suiv. Syntaxe particulière de l'article déterminatif, 342. Cet arricle substitué

à l'adjectif conjonctif, 353 et suiv. Attribut d'une proposition , 3. L'attribut est simple ou composé, complexe ou incomplexe, 5, 6. On doit distinguer dans l'attribut complexe, l'attribut logique et l'attribut grammatical, 7. Règles de syntaxe en ce qui concerne l'attribut dans les propositions nominales, 100 et suiv. A quoi l'attribut se distingue du sujet, 102 et suiv. Règles de syntaxe à observer lorsqu'un attribut est commun à deux propositions, 250, 251. Concordance de l'attribut avec le sujet, 252 et suiv. Cas où l'attribut doit être à l'accusatif, le spiet étant au nominatif, 257. Où, au contraire, il dois être au nominasif . le sujet étant à l'accusatif . ibid. Construction du sujet et de l'attribut entre eux et avec le verbe, 4 a 1 et suiv. Inversion du sujet et de l'attribut, 426 et suiv. Inversion du verbe abstrait et de son attribut, 431. Ellipse de l'at-

tribut d'une proposition nominale, 450. Voyez Enonciatif.

Cas des noms. Leur destination générale, 43. Emploi fait des cas, d'une manière contraire aux règles communes, 93 et suiv. Voyez Nominatif, Génitif. Accusatif.

Cercles. Les seize mètres primitifs divisés en cinq cercles, 648 et suiv.

Circonstances. Voyez Termes circonstanticis.

Compellatif. Ce qu'on entend par-là, 13. Le compellatif peut être simple ou composé, complexe ou incomplexe, ibid. Usage des cas pour exprimer le competlatif et la complainte, 88 et suiv. Manières de joindre au compellatif le pronomaffixe singulier de la première personne, 90, 91. Ellipse du compeltatif, après 6, 508. Influence grammaticale des particules compellatives, \$67 et suiv. Les Arabes font usage de la troisième personne dans les compellatifs, 606.

Comparaison. Ellipse de la particule de comparaison et de l'objet comparé, 454.

Comparatif. Adjectifs comparatifs et superlatifs, 301. D'où ils se forment, ibid. Diverses manières de les employer, 302. Leur syntaxe particulière, 301 et suiv. Dans quel cas ils expriment le superlatif, 305. En rapport d'annexion avec un complément Indéserminé, 306. Influence verbale des adjectifs comparatifs , 307 et suiv. Comment ils régissent leurs complémens objectifs, 210, 211. Ces adjectifs employés avec la valeur positive, 311. Syntaxe de ces adjectifs, 552 et suiv.

Complainte. Voyez Compellatif.

Complément ou terme conséquent d'un rapport, 8, 112. Diverses sortes de complémens, 8, 112 et suiv. Les complémens sont complexes ou incomplexes, 9. Dans les premiers on doit distinguer le complément logiquedu complément grammatical, il.

Proposition servant de complément a une autre proposition, 11, Influence grammaticale que le réglme ou complément éprouve de la part de l'antécédent par lequel il est régl, c. Étendue de cette influence en arabe, 16. Complémens objectifs des verbes transitifs, 57, 115 et suiv. Et des verbes intransitifs, 117 et suiv. Leur influence sur le sens des verbes, 118, 119. Changemens qui surviennent dans les complémens des verbes transitifs, quand ces verbes passent à la voix objective, 122 et suiv. Voyez Voix des verbes. Complémens médiats ou indirects. devenant sujet du verbe, à la voix objective, 128 et suiv. Les verbes peuvent avoir pour complémens des propositions entières, 110, 131. Complémens des noms, 132 et suiv. 124. Ellipse du complément des noms qui ne s'emploient point hors d'un rapport d'annexion, 152 et suiv. Complémens des noms d'action, 163. Voy. Noms. Et des noms d'agent et de patient. Voyez Adjectifs, Complémens circonstantiels des adjectifs verbaux simplement qualificatifs, 196 et suiv. Syntaxe des complémens des verbes, dans le cas d'inversion, 202 et suiv. Propositions servant de complémens 211 et suiv. Voy. Proposition. Complémens des verbes d'admiration. 218 et suiv. Règles à observer quand un même nom sert de complément à un verbe et de sujet à un autre, 240. Et quand, en outre, les denx propositions ont un même attribut commun à deux sujets, 251. Complémens objectifs des adjectifs com-

plaratifs. Leur syntaxe particulière. 210 et suiv. Construction du verbe avec ses complémens, 438 et suiv. Du nom avec ses complémens, 44 1, 442. Et des complemens des verbes entre eux, 440 et suiv. Ellipse des complémens des verbes, 454 et suiv. Ellipse du complément d'une préposition, 461. Diverses sortes de complémens des verbes, comprises sous le nom de patient, 521, 522. Ce qu'on entend par complémens mis an génitif, 524, 525. Construction du verbe avec ses complémens, 525 et suiv. Construction des complémens formés d'une préposition et d'un nom, avec leurs antécédens. 538. Influence du verbe sur ses complémens, 542 et suiv. Inversion dans l'ordre des complémens, 608,

Concordance, Ce qu'on entend par les règles de la concordance, 7. Concordance des adjectifs et des appositifs, avec les régimes des noms d'action, 173 FEt avec ceux des noms d'agent, 186. Concordance du verbe. en genre et en nombre, avec le sujet ou agent, 226, Si le sujet précède le verbe, 227 et sulv. Si le verbe précède le sujet, 230 et suiv. Concordance irrégulière d'un sujet au pluriel, avec un verbe au singulier féminin, 220. Et même le verbe étant à la seconde personne, ibid, et 233. Concordance des noms collectifs avec le verbe, 233', 238. Concordance des noms des tribus arabes, avec les verbes, 235, 236. Concor- . dance dans laquelle le verbe, quoique précédant le sujet duel ou pluriel, concorde cependant avec lui en genre et en nombre, 237. Concor-

dance du verbe avec un sujet exprimé sous forme de complément, 238. Avec un sujet composé, 239. Concordance logique du verbe avec le second terme d'un rapport d'annexion, 240. Concordance d'attraction, 243, 256. Concordance du verbe avec le sujet, quant aux personties, 244. Concordance des temps composés du verbe substantif et d'un autre verbe, avec le sujet, en genre et en nombre, 2 38. Règles de concordance à observer lorsqu'un même nom sert de sujet à plusieurs verbes, 247. Concordance du sujet et de l'attribut , 252 et suiv. Concordance des adjectifs, des articles démonstratifs et des pronoms, avec les noms, 258 et suiv. La concordance irrégulière des adjectifs et des pronoms avec les noms, n'est admise que quand on parle à la trolsième personne, 264. Concordance des noms d'action, employés à la place des adjectifs, 280. Concordance particulière des articles démonstratifs, avec les personnes auxquelles on adresse la parole, 281, 282. Concordance de l'adjectif conjonctif, 282. Concordance des appositifs, 1284 et suiv. Et des conjonctifs d'ordre, ou mots joints par des particules conjonctives, 291 et suiv. Concordance de genre entre les numératifs cardinaux et le nom de la chose nombrée, 326 et sulv. Concordance remarquable des pronoms avec les verbes, en ce qui concerne tes personnes, 377. Concordance trrégulière employée par les poëtes, avec la seconde personne, 501. Observations sur les règles de concordance, 539 et sulv. Concordance du pronom de la première personne avec un antécédent de la troisieme, 606, 607.

606, 607.

Conditionnel, mode de l'aoriste. Circonstances qui exigent l'emploi de ce mode, 3 ac suiv., 571 et suiv. Le mode conditionnel employé en vertu d'une ellipse, 3 3. L'aoriste conditionou précédé de la conjonction si, est employé quelquelois pour acprimer une chose passée, 37, Il, est aussi employé avec l'ellipse de la particule qui devroit exprimer le commandement, 30. Réflexions générales sur l'emploi du mode conditionnel, 390, de Emploi du mode conditionnel après le serment, 611 et suiv.

Conjonctif. Conjonctif explicatif, sorte d'appositif, 285, 526, 530. Conjonctif d'ordre, autre sorte d'apposhif, ibid. et 202, 530. Voyez Appositif. Adjectif conjonctif. Voyez Adjectif. Particules conjonctives. Voyez Conjonctions. Noms conjonctifs; leur syntaxe, 156 et suiv. Propositions conjonctives énergiques . 349 et suiv. Ellipse de la proposition conjonctive après l'adjectif ou le, nom conjonttif, 475. Observatioo sur ce que les grammairiens arabes eotendent par conjonctif, 530. Conjonctions on particules conjonctives. En quoi les mots joints par des

conjonctions different des appositifs, 291. Ce que les Arabes entendent par particules conjonctives, 292.

Conséquent d'un rapport, R. Voyez

Complément.

Construction. Ce qu'on entend par-là, 2. Règles de la construction en arabe, 420 et suiv., 532 et suiv. Construction du suiet et de l'attribut, soit entre cux, soit avec le verbe, 421 et suiv. Construction des noms avec les adjectifs qualificatifs, 434. Avec les articles démonstratifs , 435 et suiv. Avec les numératifs, 438. Construction du verbe et de ses divers complémens, 438 et suiv. Construction du nom et de ses complémens, 441, 442. Construction des termes circonstantiels d'état et autres, 442 et suiv. Construction des prépositions relativement à leurs antécédens et à leurs conséquens, 448, 449.

Contestation au sujet de l'action, entre deux verbes qui ont des régimes communs, 246 et suiv.

Contractions admises en poésie, 501, 502.

Corroboratif, sorte d'appositif, 185, 516. Deux sortes de corroboratifs, 187. Leur concordance avec le mot qu'ils corroborent, 187 et suiv. Les pronoms employés par éforme de pléonasme, comme corroboratifs, 175, 176.

### $\mathbf{D}$

Dates. De quelle manière les Arabes expriment le quantième du mois, 316 et suiv.

Dépendance. Ce qu'on entend par les règles de la dépendance, 7, Objet des règles de dépendance, 15, Règles de dépendance à observer quand un même nom sert de sujet à un verbe, et de complément à un autre, 249, Des règles de la dépendance en général, 541.

Dieu, Ellipse du nom de Dieu, '457.

Duel. Règles à observer dans les rapports d'annexion dont les deux termes énoncent des duels, 142, 143. es duels des noms d'agent, exerçant l'influence verbale sur leur complément ou sur leur sujet, peuvent . éprouver le même retranchement que s'ils étoient les antécédens d'un rapport d'annexion, 184, 186. Concordance du sujet au duel, avec les verbes, 226. Le verbe employé au duel, pour tenir lieu de sa répétition, 217. Le nom au duel joint au numératif deux, 314. Nom mis au duel pour indiquer l'ellipse d'un nom analogue à celui qui esténoncé, 476. Le pluriel substitué au duel, en poésie, 499. Sujet au duel, en concordance avec le verbe mis au singulier, 501.

#### Ł

Ellipses indiquées par l'emploi de l'accusatif, 81 ct sulv. Ellipse du conséquent dans les rapports d'annexion, 152, 157. Ellipse de l'antécédent dans les mêmes rapports, 157, 158, 227, Ellipses qui peuvent avoir lieu avec les verbes de louange ou de blâme; 223. Ellipse du nom qualifié par un adjectif, 279. Ellipse du complément des adjectifs comparatifs, 305. Ellipse remarquable dans l'emploi des adjectifs comparatifs, 311, 312. Ellipse d'une préposition et de son complément, 348. Ellipse du pronom destiné à former le tien entre une proposition conjonctive et son antécédent, 346, 347, 348, 358. Ellipse des prépositions, 189, 390. Ellipse de l'attribut après J. ,

417. Et de la proposition corrélative toute entière, 420. Diverses sortes d'ellipses, 450 et suiv., 666-Ellipse du nom de Dieu et de celui de Mahomet , 457, Ellipse d'une proposition, dans les rapports conditionnels, 462 et suiv. Ellipse d'un verbe dont le sens est indiqué par un autre verbe. 46 c et suiv. Ellipse du verbe dire, 468. Ellipse de l'antécédent d'une préposition, 471 et suiv. Ellipse de la négation avec le serment, 473, 474. Ellipse usitée, quand on répond à une question, 475. Ellipse de la proposition conjonctive, ibid. Ellipse d'une proposi-

tion après JI, 486. Ellipse du compellatif après , 508. Ellipse de la réponse du serment, ou de la réponse de la condition, 612, 613. Énergique, mode de l'aoriste. Dans quels cas on en fait usage, 40 et suiv. Observation sur l'orthographe du mode énergique, 43.

Enonciatif ou Prédicat. Ce que c'est, 98, 514. Syntaxe et construction en ce qui concerne l'énonciatif, 517,

Equivoque, recherchée par quelques écrivains arabes, 609.

État. Termes circonstantiels d'état, 71 et sulv., 81, 522, 523. L'antécédent de ces termes circonstantiels est quelquefois sous-entendu, 81. Construction du terme circonstantlel d'état, avec le nom qu'il modifie,

Exception. Syntaxe des particules d'exception, 402 et suiv. Noms employés pour exprimer l'exception, 406. Construction des exceptions,

538, 539. Influence grammaticale des particules d'exception, suivant le système des grammalriens arabes, 565 et suiv.

Exposant d'un rapport, 8, Exposant d'un rapport dont les deux termes sont des propositions, 11.

Expressions adverbiales complexes ou incomplexes, 68 et suiv.

Féminin, Féminin réel et féminin de convention, 230. Sulvant quelques grammairiens, on peut employer comme masculins tous les noms féminins qui ne sont tels que par convention, ibid. Les noms des tribus arabes sont du féminin, 235.

Génitif. Ses usages, 47 et suiv. On pourroit le nommer cas complémentaire, 47. Il s'emploie comme déterminatif des adjectifs, 50. Le génitif employé après l'adverbe négatif, 94, os. Complémens mis au génitif, 524. 525. Leur construction avec leur antécédent, 538. Particules qui exigent le génitif, 561.

Imparfait, 300.

Inchoatif. Ce que c'est, 98, 514. Syntaxe et construction en ce qui concerne l'inchoatif, 514 et suiv., 533. Indicatif, mode de l'aoriste. Son usage,

IQ.

Inversion. Son influence grammaticale sur les complémens des verbes, 201 et sulv. Inversion dans l'usage des adjectifs comparatifs, 196. Inversion du sujet et de l'attribut, permise qu'ertaine cas, 426, 437. Dans quels cas il peut y avoir inversion entre le verbe abstrait et son attribut, 431. Inversion dans la construction des termes circonstantiels avec leurs antécédens, 443. Inversion par une licence poétique, 508, 608.

T

Licences poétiques, 494 et suiv., 616.

M

Mahomet. Ellipse de son nom, 457.

Masculin. Les féminins de convention
peuvent être employés comme masculins, 230.

Mètres primitifs, 620. Mètres secondaires, 621. Exposition des mètres primitifs, et des mètres secondaires auxquels chacun d'eux donne nalssance, 639 et sulv. Mètres insolites, 646, 647. Les seize mètres primitifs divisés en cinq cercles, 648.

Métrique. Traité de l'art métrique des Arabes, 615 et suiv.

Modes des verbes, 19. Il n'y a de disthection de modes qu'à l'aortise et al l'Impératif, l'âl. Noms donnés par Erpénius aux divers, modes de l'aoriste, 31, 32. Licences petiques, relatives à l'augue des modes, 50 et suiv. Voyze Aortise, Indicatif, Impératif, Conditionnel, Subjonctif, Energique.

N

Négation, employée pour affirmer avec plus de force, 408, Ettipse de la négation avec le serment, 473, 474. Pléonasme de la négation, 482 et suiv.

Nominatif. Circonstances où f'on dolt faire usage de ce cas, 43 et suiv. On pourroit le nommer cas subjectif, 43. Employé d'une manière absolue, 45 et sulv. Sert à exprimer le compellatif, 47, 89 et snlv. Nominatif employé ponr la louange ou le blâme, 94, 263. Nominatif absolu, on, 202, Circonstances dans lesquelles un complément verbal placé par inversion devant le verbe, doit ou peut être mis au nominatif, 204 et suiv. Raison de cet usage du nominatif, 200, 210, Attribut d'une proposition nominale, mis au nominatif, le sujet étant à l'accusatif, 2 57. Noms, Leur syntaxe, en ce qui con-

cerne l'emploi des cas, 43 et suiv. Noms propres formés de la réunion de plusieurs mots en rapport d'annexion, so et suiv. Noms de mesure. Leur influence grammaticale, 67. Nom d'action, devenant sujet du verbe mis à la voix objective, 128. Noms qui ne sont jamais employés hors d'un rapport d'annexion, 145 et suiv; Les noms qui expriment d'une manière vague le temps ou les portions du temps, entrent en rapport d'annexion avec des propositions, 146 et suiv. Dans ce cas ils peuvent être indéclinables, 149. Noms qui devlenuent adverbes, par la suppression de leurs complémens, 152, 153. Syntaxe des noms d'action, 161 et suiv. Deux sortes le noms d'action 162. Ce qu'on entend par les noms d'action , 163. Les noms d'action peuvent être em-

ployés avec un sujet et des complémens, comme les verbes, 163 et suiv. Le nom d'action des verbes actifs peut être employé dans le sens actif et dans le sens passif, 164, 169. Les noms qui, sans être des noms d'action, en font la fonction, peutent se comporter comme les verbes à l'égard du sujet et des complémens, 168. Dans quels cas les noms d'action peuvent exercer l'influence verbale, 174. En quels cas ils perdent cette influence, 174, Pluriel des noms d'action, ibid. Le nom d'action est souvent représenté par le verbe mis à un temps personnel, ibid. Concordance des adjectifs et des appositifs qui se rapportent aux régimes des noms d'action, 173. Noms d'agent. Leur syntaxe, 179 et suiv. Voyez Adjectifs, Noms de patient. Leur syntaxe, 191 et suiv. Voyez Adjectifs. Noms collectifs. Leur concordance, comme sujets ou agens, avec le verbe, 233, 238. Et avec les adjectifs et les pronoms, 267, Les noms des tribus arabes sont ordinafrement du féminin . 235. Concordance des noms avec les adjectifs, les articles démonstratifs, et les pronoms , 158 et suiv. Noms d'action falsant la fonction d'adiectifs, 280, Norns conjonctifs. Leur syntaxe, 356 et suiv. Noms démonstratifs, 382. Noms des verbes, sorte d'expressions adverbiales , 394 et suiv., 575. Construction du nom avec ses complémens, 441, 442. Des noms avec les adjectifs, 434, 435. Avec les articles démonstratifs, 425 et suiv. Avec les numératifs , 438. Influence des noms d'action sur leurs divers régimes, suivant le système des grammalriens arabes, 534 et suiv. Noms, parfaits ou complets, 530. Leur influence grammaticale, 560. Noms quir', suivant le système des grammatirless arabes, régissent le mode condition et le present le mode condition vague, 573. Leur influence grammaticale, 573, 574.

grainnatate. 37, 374.

Numératifs. Syntaxe des numératifs, cardinaux, 313 et suiv. Cen numératifs rarpor d'annexhon avec lé nom du possesseur de la chose nomabrée, 319, 320. Ils peuvent être déterminés par l'article, 33 et suiv. Leur syntaxe dans fêt dates; 335, 39 et suiv. Cet numératifs employés comme antécédent d'un rapport d'annexion, 339, 319 et suiv. Cet sumératifs d'annexion des noms avec les numératifs, 438.

### P

Particules indéclinables. Lour syntuxe, 389 et auiv. 169ve Adverbes, Prépositions, Conjonctions et Interjections. Particules d'exception. Leur-syntaxe, 402, 565 et suiv. 169ve Extreption. Pléonasme dans l'emploi des particules, 436et suiv., 490 et suiv. Particules qui régissent le géniff, 561. Particules qui ont deux gérimes, suivant le système des grammajtens arabes, 761 et suiv. Influence grammaticale des particules - négatives J'et Li; 593 et suiv.

l'accusatif, 564 et suiv. Particules

compellatives; 567 et suiv. Particules qui régissent le verbe au subjonctif, 569 et suiv. Au mode conditionnel, 571.

Patient. Ce qu'on entend par-là, 521.

Voyez Complément.

Permutatif, sorte d'appositif, 285, 526. Diverses sortes de permutatifs, 528. Leur syntaxe, 529.

Personne. Ce qu'on entend par la personne la plus noble, 244. Conco dance du verbe avec le sujet, quant aux personnes, ibid. La concordance irrégulière, en genre et en nombre, des adjectifs et des pronoms avec les noms, n'a lieu que quand on parle à la troisième personne, 264, 273. Concordance remarquable des pronoms avec les verbes, en ce qui concerne les personnes, 377. Gradation entre les différentes personnes, 378. Emploi des pronoms isolés qui représentent l'accusatif, au tieu des affixes, 377, 378, 380, 381. La troisième personne employée dans les compellatifs, 606. Concordance dans taquette le pronom de la première personne est employé au lieu de celui de la troisième, 606, 607.

Phrase. En quoi la phrase differe de la proposition, 96; 510.

Professionals, 3047). Pieds dans les vers arabes, 2617. Pieds frimidiff, 618 et suiv. Ektmens prosodiques dont se composent les pieds, suivant le système des grammariers arabes, 619, Modifications et altérations des pieds primitiffs, 623 et suiv. Comment on nomme les pieds primitiffs, 624 fet les pieds secondaires, 3864. Paradigmes des pieds primitiffs of primitiffs, 624 fet les pieds secondaires, 3864. Paradigmes des pieds primitiffs, 624.

Pléoname qui a lieu avec les verbes de louange ou de blime 234, Pléonames dans l'usage des pronoms, 370, 375, 376. Divenes sortes de pléonames, 476 és sulv. Pléoname de la négution, dans divers cas, 48a et sulv. Dans les propositions conditionnelles, 484 et suiv. Pléoname consistant dans la répétition des mêmes mon, 486, 487.

Pluriel, Observation sur le piuriel des noms d'action, 175. Les piuriels des noms d'agent qui exercent l'influence verbale sur leur complément, peuvent éprouver le même retranchement que s'ils étoient lesantécédens d'un rapport d'annexion, 184, Il en est de même s'ils régissent un sujet au nominatif, 186. Piuriels féminins réguliers, en concordance avec des verbes masculins singuliers, 225. Le verbe employé au pluriel pour tenir lieu de sa répétition, 2 37. Pluriels qui, ayant la terminaison des pluriels masculins réguliers, sont cependant de vrais pluriels rompus ou irréguliers, 233. Le pluriel du verbe est employé pour indiquer le sujet indéterminé, 245. Désinences des verbes au pluriei, remplacées en poésie par des pronoms, 505.

Plusqueparfait, 300. Poésie arabe. En quoi elle consiste, 615. Prédicat. *Voye*z Énonciatif.

Prépositions. Elles régissent le génitif, 54. Les prépositions qui llent les verbes intransitifs à leurs complémens, inflicht sur le sens des verbes, 1175. Elles indiquent souvent des verbes dont on faitl'ellipse, 179. Ellipse des prépositions après des verbes intansitifs, 121. L'emplai d'une préposition après un verbe, le fait passer du sens propre au sens métaphorique, 113. La préposition et son complément peuvent remplacer le sujet du verbe à la voix objective, 129, 130, Prépositions remplacées par l'annexion, 133 et suiv., 170. Une préposition peut avoir pour régime immédiat une proposttion, soit verbale, soit nominale, 216, 217. Ellipse d'une préposition et de son complément, 348. Syntaxe des prépositions, 280 et suiv. Prépositions explétives, 392, 394. Ellipse de la préposition, son complément restant au génitif, 202. Construction des prépositions, relativement à leurs antécédens et à leurs conséquens, 443, 449, Toute préposition est dans la dépendance d'un antécedent, squ.,

Pronoms. Les pronoms de la troisième personne sont employés pour distinguer le sujet de l'attribut, dans les propositions nominales, 403, 104. Cas où l'on doit employer à cet usage les pronoms personnels de toutes les personnes, 105. Le pronom personnel, servant de sujet à une proposition nominale, se met d'ordinaire au féminin, si l'attribut est de ce genre, 256, Concordance des pronoms avec les noms, 259 et suiv. Pronom servant de lien entre le nom qualifié et la proposition qualificative, '261, Cas où il faut, après le verbe exprimer les pronoms personnels, 294. Pronom isole, interposé. entre un affixe et son appositif, 187, Prenom servant de lien entre une proposition conjonctive et le nom qu'elle qualifie, 345 et suiv. Ce

pronom, dans certains cas, peut être sous-entendu, 346, 347, 348, 358. Syntaxe des pronoms, 368 et suiv. Pronom employé comme rappelant des êtres qui n'ont pas été nommés, 369. A la condition d'énoncer ensuite le nom, 370. Pronom représentant d'une manière vague le sujet d'une proposition, 371, 372, 586 et suiv. Le pronom remplacé par le nom, pour donner plus d'énergle - au discours . 272. Pronom remplacant un article démonstratif, 374. Répétition du pronom, par manière de pléonasme corroboratif, 375, 376. Avec les verbes, 376, 377. Concordance remarquable des pronoms avec les verbes, en ce qui concerne les personnes, 377. Pronom formant te fien d'une proposition circonstantielle d'état avec son antécédent, 383. Pronoms en rapport avec des antécédens dont on a fait ellipse, 452. Piéonasme dans l'emploi des pronoms, 477 et suiv. Pronoms isolés, substitués aux désinences du pluriel, dans les verbes, 505. Pronom renfermé dans le verbe, 518, Observations sur quelques usages des pronoms, suivant le système des grammairiens arabes / 585 et suiv. Pronoms affixes. Diverses formes de l'affixe singulier de la première personne, quand il est joint au compellatif, 90. On peut attacher deux pronoms affixes aux noms d'action, 163. Usage particulier des pronoms affixes avec les noms d'agent, au duel et au pluriel, 184, 185. Les noms d'agent peuvent prendre deux pronoms affixes , 1862 Usage des

peonomi affixes avec les adjectifs, verbaux simplement qualificațifs, 201. Après un pronom affixe, 5/ll surilent un nouveau complément du nighte antécédent, îl est de sage de repeter l'antécédent, 295. Réunnois de deux pronoms affixes un même antécédent, 398. Pronoms affixes de la sconde pessonné, joints comme particule compellative la certains adverbes; 396.

Proposition. De quelles parties elle se compose, 3. Une proposition est simple ou composée, complexe ou incomplexe, 6. Propositions absolues et propositions relatives, 10. Elles sont de diverses sortes, 11. Propositions complémentaires, ibid. Elles sont complexes ou incomplexes, 12. Propositions adverbiales, complexes ou incomplexes, 68 et suiv. , 79 et suiv. En quoi la proposition diffère de la phrase, 96, 510. Propositions verbales, nominales et circonstantielles locales, 97, 514. Simples et composées, 98, 512. Propositions à deux faces, 99, 513. Proposition complète, employée comme sujet ou comme attribut, ou enfin comme complément, 110, 131. Propositions servant de complément à un rapport d'annexion, 140, 144. Particulièrement aux noms indéclinables ou déclinables qui signifient le temps ou les portions du temps, 146, 147. Et aux noms d'action, 172. Propositions servant de complémens à d'autres propositions. Leur syntaxe, 213 et sulv. Les propositions complémentaires sont de trois sortes ; 213. Diverses manières d'indiquer le rap-

port qui est entre une proposition complémentaire et celle qui lai sert d'antécédent, 212. Proposition verbale ou nominale, régie immédiatement par une préposition, 216, 217. Analyse des propositions qui renferment un verbe de lonange ou de blâme, 222? Propusitions adjectives ou qualificatives, 259. Toute proposition, de sa nature, est considérée comme indéterminée, ibid. Propositions conjunctives, 261. Propositions adverbiales qualificatives. faisant fonction de termes circonstantiels d'état, 260, Leur syntaxe, 270 et suiv., 383 et suiv. Syntaxe des propositions conditionnelles, 293. Propositions énergiques ayant pour sujet l'adjectif conjonctif , \$49 et suiv. Ce qui distingue les propositions circonstantielles d'état, des propositions qualificatives, 388. Proposi-, tions verbales et propositions nominales, dans un sens différent de celui que donnent à ces dénominations les grammairiens arabes, 422. Ellipse de la proposition affirmative hypothétique, après une proposition conditionnelle, 462 et suiv. Ellipse de la proposition conjonctive , 475. Les propositions verbales sont énonciatives, ou productives, ou conditionnelles , 513. Parties accessoires " des propositions, 514. Parties de la proposition qui peuvent être remplacées par des propositions complètes, 531, 532. Propositions qui occupent une place dans l'analyse grammaticale, 596 et suiv. Propositions qui n'y occupent aucune place, 596, 599. Prosodie arabe, 615 et suiv.

o

Qualificatif, sorte d'appolitif, 187, 517, Proposition qualificative ou adpeçaive, 357 et suiv. En quoi elles diffèrent des propositions conjonctives, 360. Propositions qualificatives adverbiales, 169 et suiv. Ce qui distrique les propositions circonstantelles d'état, des propositions qualificatives, 388. Qualificatif employé avec ellipte du nom qualifié, 452.

D

Rapport d'identité, 7. De détermination, ilid. De quels termes se compose un rapport, 8. Rapport ayant pour termes des propositions, 11. Rapport d'annexion. Voyez Annexion.

Régime. Voyez Complément.

Régissans grammaticaux et régissans logiques, 541 et suiv. Régissans logiques, 583.

Rime dans les vers arabes, 651. Lettres et voyelles qui constituent la rime, 652 et suiv. Fautes qu'on commet dans la rime, 658.

s

Secours. Appeler au secours. Voyez . Compellatif.

Serment. Ellipse de la négation avec le serment, 473. Pléonasme de la négation dans les formules de serment, 490. Ce qu'on entend par réponse du serment, 612.

Sobriquets, Observations sur leur syntaxe, 53.

Spécificatif. Ce qu'on entend par-là, 523, 524. Construction du terme spécificatif avec son antécédent, 538.

Subjonctif, mode de l'aoriste. Sa destination, 19. Circontances qui exigent l'emploi de ce medie, 20 et suiv., 31. Nom qu'on donne aux particules qui régissent le subjonctif, 31. Syntaxe de ces particules, 60 et suiv.

Sujet d'une proposition, 3. Il est simple ou composé, complexe ou incomplexe, 5, 6. Dans le sujet complexe, on doit distinguer le sujet logique et le sujet grammatical, 6. Règles de syntaxe relatives au sujet et à l'attribut dans les propositions nominales, tot et suiv. Comment on distingue le sujet de l'attribut, . 102 et suiv. Cas où le sujet peut être indéterminé, 106, Comment le verbe doit concorder avec le sujet. 216 et suiv. Voy. Concordance. Sujet indéterminé, 245. Verbes dont on n'énonce point le sujet, ibid. Règles à observer quand un même nom sert de sujet à plusieurs verbes, 146. Ou de sujet à un verbe et de complément à un autre, 249. Concordance du sujet et de l'attribut, aça et suiv. Le sujet étant formé de denx noms en rapport d'annexion, l'attribut peut quelquefois concorder avec le second terme de ce rapport, 154, 255. Le sujet d'une proposttion nominale étant un article démonstratif ou un pronom, se met ordinairement au genre féminin, si l'attribut est de ce genre, 256. Cas où le sujet d'une proposition doit être mis à l'accusatif, 257, Construction du sujet avec l'attribut et avec le verbe, 421 et suiv. Dans

quels cas le sujet doit précéder le verbe en arabe, 423. Et le suitre, 423, Inversion du sujet et de l'attribut, 426 et suiv. Filipse du sujet d'une proposition: nominale, 450. De celui d'une proposition verbale, 451, 458. Veyez Inchoatif.

Superlatif. Voyez Comparatif. Sur-attributs, 76, 87.

Synaxe, Ce qu'on entend par là, 1. En quoi la synaxe diffère de la construction, 2. Les règles de la syntaxe ont toutes pour objet la concordance et la dépendance, 7. Deux méthodes de classification des règles de la synaxe, 13, 14.

#### ¥

Temps des verbes. Règles de syntaxe rélatives à l'usage des temps, 17, 18. Les grammairiens arabes ne reconnoissent point de temps composés, 300.

Termes circonstantiels de temps et de lieu, 511, 512. Ils s'expriment tantôt par l'accusatif, tantôt par des prépositions, 69 et suiv. Termes circonstantiels d'état, 72 et suiv. Voyez Etat. Termes circonstantiels relatifs à l'action, 76, 77. Termes circonstantiels de comparaison, 77. Autres servant à déterminer et à restreindre. 78. A exprimer le motif ou l'intention, 79. Le terme circonstantiel de temps ou de lieu devient le sujet du verbe, quand le verbe passe à la voix objective, 128. Construction des termes circonstantiels, 442 et suiv: Quels sont les termes circons-

tantiels qu'on nomme , 609.

noms collectifs du genre féminin,

### v

Verhe, partie de la proposition, 3. Verbe substantif ou abstrait, ibid. Verbes concrets ou attributifs, 4. Syntaxe des verbes, en ce qui concerne l'emploi des temps et des modes, 16 et suiv. Influence des verbes sur leurs complémens, 57. Syntaxe du verbe abstrait et des verbes de la même catégorie, 57 et suiv. Observations sur le double régime des verbes de cœur et autres verbes de la même catégorie, 74 et suiv., 215. Le verbe abstrait en arabe peut être toujours considéré comme verbe attributif, 86. Un même verbe est transitif dans une acception, et intransitif dans une autre, 118. Un même verbe intransitif prend divers sens, suivant les prépositions qui le lient à son complément, 117. Verbes qui expriment deux idées opposées, 119. Les divers verbes entre lesquels Il y a analogie de signification, se comportent de la même manière par rapport à leurs complémens, 120. Verbes intransitifs rendus transitifs par l'ellipse d'une préposition, ibid. et 121, Verbes neutres qui dans l'origine paroissent avoir été transitifs. 121. Verbes de la quatrième forme employés comme neutres, ibid. Verbes servant de complémens immédiats d'annexion aux noms qui signifient, d'une manière vague, le temps ou les portions de temps, 146 et suiv. Et même à d'autres noms, 150, 151. Verbes de proximité ou

d'approximation Leursyntaxe, 213, 214, 577 et suiv. Syntaxe des verbes inchoatlfs = 215. Des verbes admiratifs et exclamatifs, 217 et suiv., 584. Des verbes de louange et de blame, 221 et sulv., 576 et suiv. Formes des verbes de jouange et de blâme dérivés des verbes trifitères, 215. Concordance du verbe avec le sujet, 236 et suiv. Verbes dits impersonnels, qu'on emploie sans énoncer aucun sujet . 245, Règles à observer, tant pour la dépendance que pour fa concordance, quand un même orégime est commun à plusieurs verbes actifs, 246 et suiv. Ou abstraits, 250, Ou verbes de cœur, 251. Syntaxe particulière des verbes de cœur, 296 et suiv., 577 et suiv. Des verbes abstraits, 299 et suiv., 575 et et suiv. Verbes formés des numératifs . 141. 142. Construction du suiet et de l'attribut avec le verbe, 422 et suiv. Construction du verbe avec ses complémens, 422 et suiv. Dans queis cas, en arabe, on doit placer le sujet avant le verbe, 422. Et après le verbe, 425. Dans quels cas on peut mettre l'attribut du verbe abstraît avant le verbe, 431. Elfipse d'un verbe indiqué par un autre verbe d'une signification analogue, 465. Ou opposée, 466. Ou par un autre mot, 467. Licences poétiques dans l'usage des modes des verbes, 502 et suiv. Dans la conjugaison des verbes irréguliers, 502, Dans les désinences des verbes, cor, 506. Le verbe, considéré comme partie essentielle d'une proposition , 5 14. Ce que les grammairlens arabes renferment sous le nom de verbe. 518. Tout verbe est censé contenir un pronom, ibid. Construction du verbe avec l'agent, 519 et suiv., 535. Avec ses complémens, 535 et suiv. Influence du verbe, comme antécédent, sur ses régimes, dans le système des grammairiens arabes, 542 et suiv.

Visca sarbes. De quoi ilis se component, 61-7, Minilere de les scamder, 63-2, Voixades verbes. Le principal usage de la voix objective, 13-2. Effet qu'elle produit sur les complémens objectifs des verbes doublement transitifs, 13-3. Sur ceux des verbes doublement transitifs, 13-4. Et sur ceux deve verbes list serbes de care, 13-7, Son effet sur les compléments autres que le complément objectifs, 18-8 et suiv. Certains verbes supposent toujours deux commé fimens, 11-8.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU ILS VOLUME.

# TABLE

DES

## PARTICULES ET AUTRES MOTS ARABES

QUI ONT DONNÉ LIEU À QUELQUES OBSERVATIONS
DANS CE DEUXIÈME VOLUME.

تَبَأُ et جِيْرُ، وَاللَّهِ عَالَمُ أَبْتَعُ أَبْتَعُ أَنْ fém. أَبْتَعُ

بَضْعًاءُ , fém. اَبْضَعُ Règles d'orthographe , أَبْنَةُ et

relatives à ces mots, 90. قُوتِي et الْوَتِي Observation sur l'usag

et اوتتى Observation sur l'usag de ce verbe, 125, 126.

ِ وَهُمُعَا ، fém. أُجْمَعُ

ا آخوات کان Syntaxe des verbes ainsi nommés, 60. Ils peuvent toujours être considérés comme verbes attributifs, 86, 87.

), adverbe conjonctif, peut avoir pour complément une proposition, soit verbale, soit nominale, 146. Cas où ce mot preud le tenwin, 147.

[5], adverbe conjonctif de temps,
doit, dant certains cas, être spiri de
mode conditionnel, 37. Emplei de
l'accusstif comme cas adverbial,
après 151, 76. L'adverbe conjonctif
[5] ne peut avoir pour complément
qu'une proposition verbale, 147,
444

ll est de la nature de أَذَا ۖ ٱلْمُفَاحَأَةِ cette particule, d'être placée devant I'un des deux termes d'une proposition nominale, 205.

مُنَا, adverbe conjonctif de temps, Cas où il exige l'emploi du mode conditionnel, 33, 573.

conditionnel, 33, 573. أنان الأادن الذان 
arabes donnent à cette particule, 32.

غَنْغَا مُ , fém. أُكْتُنُو

الذي avec les noms d'agent et les noms de patient, 191, 193, 353 et suiv.

Ñ, particule d'exception, 403 et suiv. Suivie de la conjonction 5, 409. Cette particule étant répétée, il y a-diverses circonstances à distinguer, 410, 411. Elle n'admet point d'ordinaire les pronoms affixes, 412. Ellipse d'une proposition après Ñ, 486.

y pour y o, particule, exige le mode subjonctif, 22.

َ ٱللَّذَانِ pour ٱللَّذَا ; ٱلَّذِي pour أَلَّذَ . وَهِمْ وَاللَّذِينَ pour ٱلَّذِي pour أَلَّذِي . رَ ٱللَّوَاتِي pour ِ اللَّوَى cr اللَّوَى pour ِ اللَّوَا مَامُر , isa. مَامُر عَمْ الْأَسْ عِمْ أَدُّسْ

(i) conjonction, nuivie du mode subjonctif, 20. 570. Elle est quelquefois avive du préterit, après le
verbes qui significat commandement, il·l.d. Dans quels cas elle exige
es subjonctif; 23. Cas do elle peut
fers suivie de l'aortste au mode indicatt, il·l.d. Suivie d'un verbe, elle
fquil vaux à un nom daction, 10.
i indiquant l'ellipse du verbe
de de l'après d'après d'après d'après
d'ol, conjonction, concert le préterir
en faur, 17. Exige après elle le
mode conditionnel de l'aortste, 32,
571.

ol. Influence grammaticale de cette particule et de celles qui lui sont analogues, 61.

Son influence grammaticale, 61.

Lui le mode conditionnel de l'aoriste, 33, 573

, conjonction. Cas où elle doit être suivie du subjonctif, 28, 570.

. Observations sur ce verbe ,

. 152 و أُولُ

أَوَّ وَالْ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ الْحَالِيِّةِ ا où ils exigent l'emploi du mode conditionnel , 33 , 573 . قُلْعُ est un nom,

49. Syntaxe de أَيُّهُ et أَيُّهُ ,

363 et suirs the paroît quelquelois devenir indéclinable, 364. the second of the paroît quelquelois devenir indéclinable, 364. the second of the paroît quelquelois pour exprimer une indication spéciale, 181d. the paroît exprimer l'admiration, 366, 367.

مُلِّيَّانَ, adverbe de temps, Cas où il exige après lui l'emploi du mode conditionnel, 33. أَدْنَا et أَيْنَا , adverbes de lieu. Cas

أَيْنَمُ et الْيَنَمُ , adverbes de lieu. Cas où ils exigent après eux le mode conditionnel de l'aoriste , 33 , 573 . ب , préposition , employée d'une manière explétive , 55 .

et بَعْنُ. Observations sur ce mot, 152 et sulv.

.502 , بَنُو آلُ pour بَلْ

بَنُونَ. Observation sur ce pluriel, 233. 5, nom employé pour exprimer une exception, 406.

يشُسَ. Syntaxe de ce verbe, 221 et

. 152 , تَكُنْتُ

. Observation sur cet adverbe conjonctif, 194.

est un nom, 49.

est sulvi du génitif ou de l'accusatif, 54. Employé comme par-

ticule d'exception, 407. ثَحْ et حُنَّ , 116.

.226 , حَبُّ ذَا عه جَبِّنَا

Dans quel cas cette particule

exige après elle le subjonctif, 24, 570. Comme préposition, elle ne prend point les affixes, 55.

، ۱۶۵ ، حَسْبُ

peut avoir pour complément une proposition, soit nominale, soit verbale, 146.

. مَا Voyez . حَيثُمَا

.396 , خَيُّ عَلَكَ

Jis régit le génitif ou l'accusatif, 54. Employé comme particule d'exception, 407.

ception , 407. خَلْقُ , 152.

. 152 , دُونَ

. 317. 618 ، كَوْدُ

Chservation sur cette expression, 150.

prend quelquefois un pronom affixe, 55.

، 316 , 317 , رَعْطُ

. 396 ، رُوَيدَ آك

Observation sur ce verbe, 225. سَمَا مَّهُ. noms employés, سُوَى , سِوَا دِ

ponr exprimer une exception, 406. آلا سِیّمًا Voyez سِیّمًا

. 152 ، هَمَالُ

régit le génitif ou l'accusatif, 54. Employé comme particule d'exception, 407.

قَعَقَ. Syntaxe de ce verbe, 213, 214.

et لُعَلَّ . Influence grammaticale de ces particules, 61.

iI.

رُفَ فَ اللهِ après عَنْ Ellipse de . قَ عَبْ 469.

, corroboratif, 185.

، ا مَعَيْرُ

. Nature de ce mot, 49. Sa syntaxe, quand il sert à exprimer une exception, 406.

exception, 406.

j. conjonction. Dans quels cas elle exige le subjonctif, a j et suiv., 203, 570. Elle suspend l'influence grammaticale d'un rapport conditionnel, 35. Cas où elle régit le génitif, 54. OBservations aur l'usage de cette conjonction, 396 et suiv., 607.

Ellipse de c. j. chez les poètes, 507, 528, 605,

. 152 ، قَوْقُ

et قَبْلُ Observation sur la syntaxe de ce mot, 152 et suiv.

régit quelquefois un complément au génitif, 54. Usage de قَدْ فَ فَ t , dans les propositions circonstantielles d'état, 384 et suiv. Ellipse de قَدْ , 398.

régit quelquesois un complément an génitif, 54.

قبل , قال Ellipse de ce verbe, 468. , préposition. Elle est quelquesois suivie du nominatif, 45. Elle admet

rarement les affixes, 55. 36. Observations sur ce verbe, 213,

l'attribut ; 57 et suiv. Il s'emploie pour signifier avoir , 61. Il peut être toujours considéré comme verbe attributí, 87. Úr. employé d'une manière plécaustique, 300. 480, 481, Ellipse du verbe Úr. Tattributezant à Paccassifi, 438. Observation sur l'usage du préteit de ce verbe, 60 et suiv. Autre observation sur l'emplo du verbe Úr. avec abtraction de toute valeur temporelle, 604.

. أَنَّ Foyez . كَأْنِ

maticale de ces mots, 65, 66, 573. . Influence grammaticale de ces mots, 65, 66, 573. . Observation sur ce mot, 66, Son influence grammaticale, ibid et

Observations sur ce verbe,

est un nom, 149.

کلی ایک کات کات کی Syntaxe de ces mots', ۱۶۶, ۱۶6. Par rapport à la concordance, 243, 244, 255. Ces mots employés comme corroboratifs, 288.

. مَا Voyez لَهُ.

الله Voyez له.

Son influence grammaticale, 65, 66, 574.

, nom d'action de رَحُوْن , particule qui, ainsi que ses

particule qui, ainsi que ses composés, exige après elle le mode subjonctif, 22, 23.

er اکیفیّن , adverbes. Cas où ils exigent l'emploi du mode conditionnel , 33.

J employé à la place de J, en cer-

tains cas, 92, 93. J, adverbe d'affirmation, se place devant une proposition verbale, 205.

J, particule. Dans quels cas elle exige le subjonctif, 23, 571. Et le mode conditionnel., 38, 571. On peut faire ellipse de la particule , , signifiant le commandement, et cependant mettre le verbe à l'aoriste conditionnel , 39. Cette préposition employée pour fortifier l'influence de l'antécédent, 116. Usage de la préposition J, substituée au rapport d'annexion, avec les noms d'action, 170. La préposition J, employée pour joindre le nom d'agent à son complément objectif, 181. Ellipse de la préposition J devant 1. 470. Cette préposition employée dans une formule de dénégation, après le verbe (16, 604.

3, adverbe négatif, employé dans le sens prohibitif, exige l'aofine conditionnel, 39. Influence de 3 sur les noms qui font la fonction de sujet ou d'attribut, 63, 64, 565 et suiv. Observations sur la yntaxe de ces adverbes, 413 et suiv. 3, employé d'une manière pléonastique, 482 et suiv. 4,06.

ٽر بيٽي , formule d'exception , 407. پر بيٽي , 508.

الكِيَّ your بيكن your الكِيَّ J. , 508. ه لَّذُنُّ . Observation sur ce mot , 154. لَغَلَّ . Voyez . عَلَّ . Voyez . لَغَلَّ

الكن . Influence grammaticale de cette particule , 61.

après lui l'aoriste conditionnel, 38, 571. Exceptions a cette règle, 38.

le mode conditionnel, 38, 571

j, contraction de j y, 29. Exige le subjonctif, ibid.

, conjonction, donne au prétérit un sens suppositif, 18. Elle n'est point suivie du mode conditionnel, 37. Observation sur l'usage de la conjonction , quand elle se trouve jointe au serment, 613.

3. Syntaxede cette particule suppositive et négative, 417 et suiv. Elle peut prendre les pronoms affixes, 418. Observation sur l'usage de cette particule, quand elle se trouve jointe au serment, 613.

بَيْتَ , particule. Son influence grammaticale, 61, 63, 572, 609. pour مِنْ, 508.

L', nom conjonctif, exige après lui, dans certains cas, ainsi que se composés, le mode conditionnel de l'aoriste, 33, 33, 573, L', en concordance avec un verbe au Rémhin, 142. Syntaxe de Li, 356 et sulv. Li, employé ciomne un nom determiné ou hudderminé, 377 et sulv., 607, Li, servant à internoger, 149.

, adverbe négatif. Son influence grammaticale sur le nom qui forme l'attribut d'une proposition nominale, 64, 65, 413, 563.

, employé d'une manière explétive,

entre une préposition et son complément, 56, 480. L, Joint à 5] et aux autres particules de la même catégorie, détruit leur hifluence grammatcle, 63. L, usivi d'un verbe, équivant à un nom d'action, 100. L, interpoé entre les deux termes d'un rapport d'annexton, 160. Utage de L'après les adjectifs comparatifs, et son influence aur le send ec es adjectifs, 313, 313.

.407 مَا خَلَا

ابَمَا عَدَا , 407.

، 321، مِأْية

خَيَّى مَا et لَهُ مُتَّى adverbes conjonctifs de temps. Cas où ils exigent l'emploi du mode conditionnel, 33, 573.

et مُنْنُ et مُنْنُ En quels cas ces mots sont suivis du nominatif, 45. Et du génitif, 54. Ils ne prennent pas les affixes, 55.

١٢٥٠ , مِنْ مَعُ , مَعُ , مَعُ

préposition, employée d'une manière explétive, 55, Usage de la préposition ou employée préférablement au rapport d'annexion, avec les noms d'action, 170. Pléonasmes dans l'emploi de la préposition ou 486 et suiv.

ر Cas où ce mot exige après lui le mode conditionnel de l'aoriste, 33, 573. ثرق و بالم و بال

مَّنَ , servant à interroger , 359. Remplaçant l'adverbe interrogatif مَّنَ أَنْكُمُ devient quelquefois déclinable , 361. S'emploie en rapport d'identité avec un nom , 362.

مَّهُ Voyez لَهُ.

. Observation sur ce mot, 281.

Syntaxe de ce verbe, 221 et suiv., 232.

، 317 و نَـ فَوُ

, corroboratif, 285.

 pronom affixe de la première personne, employé comme complément des noms d'agent en rapport d'annexion, 184, 185.

, 318. وَيَيْنُ ١٥ نُيْنُ

ة pour غُوّ , 507.

هُلْ, précédant le complément objetif d'un verbe, dans le cas d'inversion, 206, مَّلُمُ , 396. Sulvi de عُلُمُ , &c. ilid.

5, conjonction. Dans quels cas elle exige le subjonctif, 27, 293, 770. Cas où elle régit le géntifit, 5,4 Elle régit l'accusatif, quand elle signifie avec, 65. Usage de la conjonction dans les propositions circonstantielles d'état, 384 et suiv. 5, après

J , 409.

اع Usage de cette particule, et son influence grammaticale, 93. مَدْنَ, sorte d'adverbe, 291.

152 . وَزَآءُ

, particule qui entre dans certains noms propres, 51.

i. Observations sur l'emploi de cette particule compellative, 91, 92. Elle est quelquefois employée avec ellipse du nom de la chose appelée, 508.

. 152 ، يَعِينَ

FIN DE LA TABLE DES PARTICULES ET AUTRES MOTS ARABES

# TABLE

DES MOTS TECHNIQUES QUI SE TROUVENT DANS LE TRAITÉ DE LA PROSODIE ET DE L'ART MÉTRIQUE.

Nota. Les lettres tab. Indiquent les termes techniques compris dans le Tableau annexé au n.º 30 du Traité de la prosodie et de l'art métrique.

. 622 ، ابتدا أ , tab. أَبْتَرُ على أنْسرَمُ . tab. أَثْلَمُ , tab. أُحَمِّر أَخَذًّ , tab. . tab. أَحَدُ مُشْمَرُ , tab. اُخْرَبُ , tab. أَخْرَمُ .624 , إِذَالَةً قباءً , ويقباء ral, tab. . 624 , أَصُولُ , plur أَصْلُ اضلت , tab. اشمار tab. .tab , إِسْمَارٌ وَقَطْعُ , أَعْقَمُ, tab. , tah.

, plur. , , , 620. ., 620, 631, . tab ، تَذْيِيلُ وَأُشَ tab. تَدْيِيلُ وَخَزْلُ

ر مربع ، مُصْرِيع ، مُعْلِيع ، مُعْلِع مُعْلِع ، مُعْلِع مُعْلِع ، مُعْلِع مُ

ر تعفیه به خوجیه 
ثَلَمْ, tab. جُزُرَّة, plur. أَجْزَرَّة, plur. جُزْدً

بَمْر, tab.

. هـُدُّ وَٱِضْمَارُ

ِ tab, مَكَنْ ئُى رَخَبْنُ tab, tab, حَنْ ئُى وَخَبْنُ

رُحُنُّو , 652. مُشْمِّ , 622.

. ويمارُ ٱلشُّعَرَآم . ويمارُ ٱلشُّعَرَآم

. 646 , خَبَبُ

ن نفار كَبْل رَكَشُنْ ن نفار دُبْلُ وَكَشُنْ

روسسى tab , خبان

. tab. خَبْنُ وَكَشْنُى

بين واوقص tah خَدْدُهُ

رُور . 623 , tab.

5.65.652.656

. tab حَزْلُ

. 620 , 641 مَفِينَى مَا وَ

وَّ مُرَّاتُ الْمُتَّفِقِ , وَآيُرُةُ وَأَيْرَةُ ٱلْمُتَّفِقِ , وَآيُرَةُ ٱلْمُتَّفِقِ , وَهِمْ

، دَايِرة المعلقي ، دَآيُرَةُ ٱلْجُنْتَلِبِ ، دَآيُرَةُ ٱلْجُنْتَلِبِ

.648 , دَايِرِهُ الْجَتَلِبِ .648 , دَآيُرَةُ ٱلْخُتَلِفِ

. 649 . كَأَيْرَةُ ٱلْمُشْتَبِهِ . 648 . كَأَيْرَةُ ٱلْمُوْتَلِقِ

44 ، كَايَرَةَ الْمَوَتَلِقِ 655 ، 523 ، دَخَمَّلُ

. 637 وَاجِزُ

. 620 , 637 وَجَزُرُ

رِدْنَى, وَرِدْنَى, وَرِدْنَى رَبِّي, وَرَبِّي

.646 ، رَكْضُ ٱلْخَيْلِ

. 620 , 638 , رَمْلُ . رَوِئً , 652 , 653 et sulv.

619 رسبب خفيني

مَرِيعَ, 620, 6 مُثَّدُّ, tab.

.... , مَعْدُرُ .647 , مَعْدُرُ

. 646 مَقِيقَ

, ub. هَكُلُ

. 622 , 628 . صَدِّرُ

قلم, tab. , ضَرُوبُ , plur. ضَرْبُ ر 618. وَسَوَابِطُ .828 مطَرْفَان . 629 , 629 ، طَوِيلُ يل, 626, tab. .ub , طَيُّ وَكَشْنُي ;€, 611, 618. .628 , 622 , أَعَارِبِصَّ , plur , عَرُوضُ , tab. عَصْبُ , tab. عَضْبُ ر عقص, tab. أَقْدَ , tab, .615 , عِلْمُر ٱلْغَرُوضِ . وَعَلَّلُ plur. عَلَّةُ .646 , غَريبُ .619 , فَاصِلْةُ صُغْرَى .ورهٔ , فَاصِلَةً كُبْرَى

٥٥١٠ , قَافَيَةُ , tab. , tab. . tab , قَصْرُ وَخَبْن

. 624 , فَرُوعِ , plur , فَرْعِ

. tab , قَطْعُ

, tab.

tab. قطع وَخَبْنُ , tab. رَوْرُهُ , 620 , 633 .

, tab. ڪَشْفَي . tab. ڪئي

ور ، 646 , 620 , 646 , 651 .

. 651 , مُتَرَادِيْ . 651 ، مُتَرَاكِبُ

, 646 مُتَسَقَ

، 620 , 644 , 65 مُتَقَارِثُ

. 651 ، مُتَكَاوِسُ ٥٥١٠ , مُتَوَاتِرُ

.648 مُثَلِّتُ , 621 , 648 مُثَمِّي

in. 648.

ر مُعَدِّدُ ، 620 ، 644 ، ٥٤6. مُحَدَّدُ

. 652 , فيحرى

. 647 ، تعزود هُ . 646. هُ

, tab. . tab. وَتَعْدُونُ تَغْبُونُ

أَمْغُهُ, tab.

. tab. عَخْبُولُ مَكْشُونَى

696

أ, غَذْ , tab.

, 620 , 630 مَدِيدِنْ مْذَيْلُ , tab.

. tab , مُذَيِّلُ عَنْبُولُ

ab. مُدَيَّلُ عَنْبُونُ

، tab. مُدَيَّلُ عَدْرُولُ

مُنَيِّلُ مُضْمَرُ أَمْدُ بَيْلُ مَطُوئٌ اللَّهُ مُلُونًا وَمُؤْدِئًا

627.

648. مربع

.655 مُزْدَئِي ٥٠ مُزَدِّئِي

مُرفَّلُ , tab.

. tab مُرَقَّلُ عَدْرُ لِلَّ

, tab. مُزَقِّلُ مُضْبَر

tab, tab, مُرَقُلُ مَوْقُوصَ

Jahino, 647.

، 637 مُشْطُورٌ

. 643 , 648 , مُقَارِعُ

said, tab.

.tab , مُشْمَرُ مَقْطُوعُ

﴿ . دوى , مُطْلَقُ

.627 , مُعَاقَبَةُ

, tab. مَقْبُوطَى

, 620 , 643 مُقْتَضَدُ

، مُقطَّ عُم tab.

. tah. مَقَطُونَى رُمُقَيْنُ , 652.

. 627 ، مُكَانَفَةً

| DU TRAITÉ DE L'ART MÉTRIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| مُنْسَرِحٌ , مُنْسَرِحٌ , مُنْسَرِحٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مَّقَضَّ, tab.                         |
| مُنْقُوصٌ, tab.°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 ، نَقُطُ ٱلْمِيْزَانِ               |
| غَهُوكَ , 647.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر نهای ، 647.                          |
| ، 648 مُوحَّنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 620, 636.                            |
| 5 25 s, 655.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وَافِرُ ، 620 , 63ء                    |
| مَوْصُولُ مَوْصُولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَأَنَّهُ عَجْمُوعُ إِنَّهُ مُ         |
| ، 656 مَوْسُول بِخُرُوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 619 , وَتَنْ مَفْرُوقِ                 |
| , مَوْقُوصِ ( مَوْقُوصِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رُصْلُ , 652 , 656.                    |
| بَمُوْتُونَى , tab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , tab. "                               |
| ، مَوْقُوفٌ مَطُونٌ مَطُونٌ مَطُونٌ مَطُونٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | د مَقْنَى بِهِ مَا مُوقَّقَى بِهِ مِنْ |
| أَنْفَاذُ , وَرَعَ , فَافَادُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tab. رُقْفَى وَطَى الله                |
| the second of the last of the |                                        |

FIN DE LA TABLE DES MOTS TECHNIQUES DU TRAITÉ DE L'ART MÉTRIQUE.







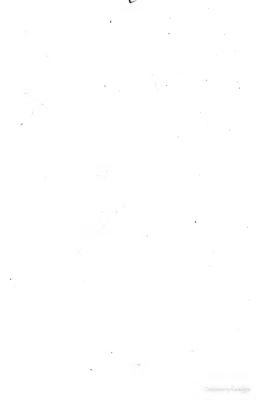



